

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

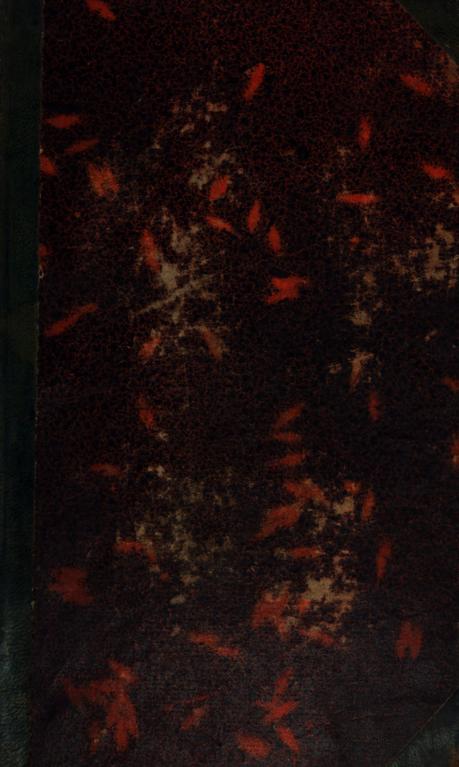



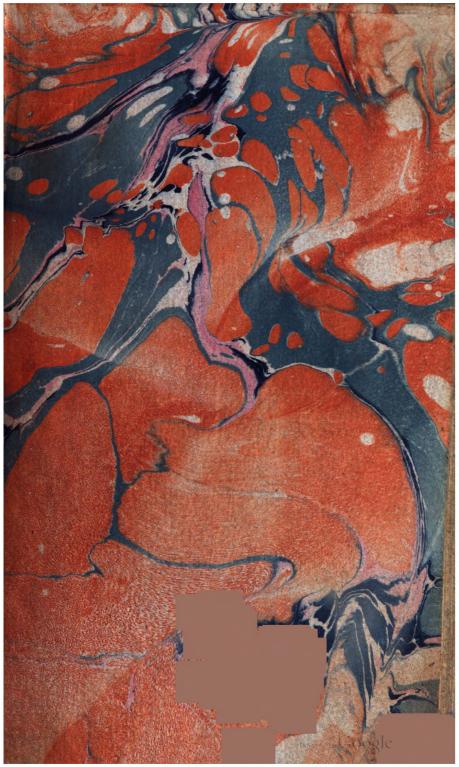

301

5-8- W, 19.

# THÉORIE

ÉLÉMENTAIRE

DE LA BOTANIQUE.





The second secon

R. 265.783

THÉORIE

ÉLÉMENTAIRE

# DE LA BOTANIQUI

OU

# EXPOSITION DES PRINCIPES DE LA CLASSIFICATION NATURELLE

ET DE L'ART

DE DÉCRIRE ET D'ETUDIER LES VÉGÉTAUX;

#### PAR M. A. P. DE CANDOLLE,

Professeur de Botanique aux Facultés de Médecine et des Sciences, Directeur du Jardin des Plantes, et Membre du Conseil de l'Académie de Montpellier; Professeur honoraire à l'Académie de Geneve; Correspondant de l'Institut; des Académies Royale des Sciences de Munich, Impériale de Turin, du Gard; des Sociétés Phytographique de Gorenki, Physique de Zurich, Philomatique de Paris, de Physique et Chimie d'Arcueil, des Sciences Physiques de Genève, de l'École de Médecine de Paris, de Médecine de Marseille, d'Agriculture de la Seine et de l'Hérault, des Sciences Lettres et Arts de Montpellier, Rouen, etc. etc.

### A PARIS,

Chez Déterville, Libraire, rue Hautefeuille, n.º8.

1813.



# TABLE DES CHAPITRES.

| INTRODUCTION.                                    | Page 1.  |
|--------------------------------------------------|----------|
| Caractères généraux des Étres organisés.         | 3.       |
| Caractères généraux des Végétaux.                | 9.       |
| Division de la Botanique et plan de l'ouvrag     | ge. 18.  |
| Partie I.' Théorie des classifications,          | ou       |
| TAXONOMIE VÉGÉTALE.                              | 23.      |
| Livre I. Considérations préliminaires sur        |          |
| classifications en général.                      | 23.      |
| Chap. 1. Des classifications en général.         | 25.      |
| Chap. 2. Des classifications pratiques.          | 28.      |
| Chap. 3. Des classifications artificielles.      | 33.      |
| Chap. 4. Des classifications naturelles en génér | ral      |
| comparées avec les artificielles.                | 52.      |
| Chap. 5. Principes des diverses classification   | ns       |
| naturelles.                                      | 66.      |
| Livre II. Théorie de la classification naturell  | le. 77.  |
| Chap. 1. Comparaison des organes entr'eux.       | 78.      |
| Chap. 2. Des moyens de connaître la vra          |          |
| nature des organes, et des causes d'erreu        | Ú.S.     |
| à éviter dans cet examen.                        | 90.      |
| Art. 1. Des avortemens ou des développeme        | ns       |
| d'organes.                                       | 94.      |
| Art. 2. Des adhérences ou greffes d'organe       |          |
| Art. 3. Des adhérences et des avorteme           |          |
| combinés ensemble.                               | 120.     |
| Chap. 3. Des divers points de vue sous lesque    |          |
| on peut considérer un organe ou un systèn        |          |
| d'organes.                                       | 123.     |
| Art. 1. De l'existence ou absence des organ      | es. 125. |
| Art. 2. De la position absolue ou relative d     | es       |
| organes.                                         | 126.     |

| ્યું 💮                                          |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Art. 3. Du nombre absolu ou relatif des         |         |
| organes.                                        | 133.    |
| Art. 4. De la grandeur absolue relative ou      | ,       |
| proportionnelle des parties.                    | 141.    |
| Art. 5. De la forme des organes.                | 145.    |
| Art. 6. De la continuité ou articulation des    |         |
| parties.                                        | 146.    |
| Art. 7. De l'usage des organes.                 | 148.    |
| Art. 8. Des qualités sensibles des organes.     | 149.    |
| Art. 9. Résumé des articles précédens.          | 149.    |
| Chap. 4. De l'estimation des caractères, ou de  | 9       |
| la méthode d'après laquelle on doit com         | -       |
| biner ensemble les règles relatives à l'im      | -       |
| portance des organes et à la manière            | e -     |
| de les considérer.                              | 150.    |
| Livre III. Des divers degrés d'association qu'o | n       |
| observe entre les végétaux.                     | 154.    |
| Chap. 1. Considérations générales sur la for    | •       |
| mation des classes, des familles, de            | es.     |
| genres et des espèces.                          | 155.    |
| Chap. 2. De l'espèce et de ses variétés.        | 157.    |
| Chap. 3. Des genres et de leurs sections.       | 183•    |
| Chap. 4. Des familles et des tribus.            | 192.    |
| Chap. 5. Des classes et des sous-classes.       | 195.    |
| Chap. 6. Récapitulation des chapitre précéden   | s. 196. |
| Chap. 7. De la distance respective ou de        |         |
| disposition générale des êtres dans le pla      | in      |
| de la Nature.                                   | 196.    |
| Chap. 8. Exposition abrégée des classes et d    | es      |
| familles.                                       | 206.    |
| PARTIE II. THÉORIE DE LA BOTANIQUE DE           | s-      |
| CRIPTIVE, OU PHYTOGRAPHIE.                      | 221.    |
| Chap. 1. De la nomenclature.                    | 221.    |
| Art. 1. De la nomenclature en général.          | 222.    |
| Art. 2. Des noms de genres.                     | 228.    |
| ***** T. 500 Molling to Days                    |         |

|                                                 | vij          |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Art. 3. Des noms d'espèces.                     | 241.         |
| Art. 4. Des noms de familles, de variétés, etc. | 247.         |
| Art. 5. Conclusion.                             | 250.         |
| Chap. 2. De la synonymie.                       | 252.         |
| Chap. 3. Du style Botanique ou de l'art de      |              |
| caractériser et de décrire les plantes.         | 257.         |
| Chap. 4. De la forme des ouvrages de Botani-    | •            |
| que descriptive.                                | <b>2</b> 65. |
| Art. 1. Des Monographies.                       | 266.         |
| Art. 2. Des Flores.                             | 269.         |
| Art. 3. Des Jardins.                            | 274.         |
| Art. 4. Des Ouvrages généraux.                  | 276.         |
| Chap. 5. Des Planches Botaniques.               | 282.         |
| Chap. 6. Des Herbiers.                          | 288.         |
| PARTIE III. CONNAISSANCE DES TERMES, ou         |              |
| GLOSSOLOGIE BOTANIQUE.                          | 293.         |
| Chap. 1. Des termes Botaniques en général.      | 295.         |
| Chap. 2. Des termes Organographiques.           | 307.         |
| Art. 1. Parties élémentaires.                   | 3o8.         |
| Art. 2. Parties organiques en général.          | 320.         |
| Art. 3. De la Tige en général.                  | 320.         |
| Art. 4. Des Racines en général.                 | 325.         |
| Art. 5. De l'Anatomie des tiges et des racines. | 327.         |
| Art. 6. Des Bourgeons.                          | 329.         |
| Art. 7. Des Feuilles.                           | 332.         |
| Art. 8. Des Défenses, Soutiens, Appendices      |              |
| et autres organes accessoires.                  | 343.         |
| Art. 9. De la Reproduction par division et      | :            |
| sans fécondution.                               | 348.         |
| Art. 10. De la Reproduction sexuelle en         |              |
| général.                                        | 35o.         |
| Art. 11. De l'Inflorescence en général.         | 352.         |
| Art, 12. Des Tégumens floraux.                  | 36o.         |
| Art. 13. Des Organes génitaux.                  | 368.         |
| Art. 14. Des Organes accessoires situés dans    |              |
| les fleurs.                                     | 371:         |

| vuj                                           |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Art. 15. Du Fruit, de ses parties et de       | ses          |
| espèces.                                      | 376.         |
| Art. 16. De la Graine.                        | <b>3</b> 95. |
| Chap. 3. Termes physiologiques.               | 401.         |
| Art. 1. Propriétés générales.                 | 401.         |
| Art. 2. Fonctions nutritives.                 | 402.         |
| Art. 3. Fonctions reproductives.              | 404.         |
| Art. 4. Phénomènes vitaux.                    | 405.         |
| Art. 5. Sucs des végétaux.                    | 409.         |
| Art. 6. Matériaux ou Principes chimique       |              |
| des végétaux.                                 | 410.         |
| Art. 6*. Époques.                             | 421.         |
| Art. 7. Des Stations et Habitations.          | 423.         |
| Chap. 4. Termes caractéristiques ou qui serve | nt           |
| à l'indication.                               | 427.         |
| Art. 1. De la Présence ou Absence des organ   | •            |
| Art. 2. De la Situation ou Insertion.         | 429.         |
| Art. 3. De la Direction.                      | 439.         |
| Art. 4. Des Formes générales.                 | 445.         |
| Art. 5. De la Simplicité, des divisions       | ou           |
| découpures.                                   | 454.         |
| Art. 6. De la Désinence.                      | 458.         |
| Art. 7. De l'État de la superficie.           | 46o.         |
| Art. 8. Du Nombre.                            | <b>463.</b>  |
| Art. 9. Des Dimensions.                       | 468.         |
| Art. 10. De l'Adhérence ou Soudure.           | 476.         |
| Art. 11. De la Durée.                         | 479.         |
| Art. 12. De la Consistance.                   | 481.         |
| Art. 13. Des Couleurs.                        | 484.         |
| Art. 14. Des Odeurs.                          | 494.         |
| Art. 15. Des Saveurs.                         | 496.         |
| Chap. 5. Abréviations ou signes convenus.     | 497.         |
| TABLE ALPHABÉTIQUE DES TERMES.                | 499•         |
| Avertissement sur l'emploi de cette table.    | 499.         |
| T-11.                                         | <b>5</b> ~ - |

## THÉORIE

### ÉLÉMENTAIRE

## DE LA BOTANIQUE.

### INTRODUCTION.

S. Ler Quelque nombreuses que soient les branches des connaissances humaines, quelque variés que paraissent être les moyens que nous avons pour parvenir à la vérité, on doit les réduire à trois grandes classes; le raisonnement, le témoignage des autres hommes, et l'expérience acquise par nos propres sensations; d'où résulte la division la plus naturelle des connaissances humaines en sciences rationnelles, testimoniales et expérimentales. Chacune de ces trois classes a une manière d'opérer et de raisonner qui lui est particulière; et le genre de certitude dont elle est susceptible, n'a rien de commun avec celui des deux autres classes. Les sciences rationnelles, telles que la logique, les mathématiques, sont tout entières produites par notre entendement, et peuvent

exister indépendamment de l'existence ou de la connaissance de tous les êtres. Les sciences testimoniales ou historiques reposent essentiellement sur le témoignage des hommes dont le raisonnement pèse et discute la valeur. Les sciences expérimentales s'aident beaucoup du raisonnement et du témoignage des hommes; mais elles ont ceci de particulier, que, dans chaque cas, tout individu qui en a la volonté, peut à la rigueur s'en passer, ou du moins s'assurer, par le témoignage de ses propres sens, de la vérité des faits que le raisonnement ou le temoignage d'autrni lui ont fait connaître.

S. 2. Parmi les sciences expérimentales, les principales sont: 1.º l'Histoire naturelle, qui nous donne l'exposé de l'histoire individuelle de tous les corps existans dans la Nature et de leurs rapports réciproques; 2.º la Physique, qui étudie les propriétés générales communes à tous ces corps ou à un grand nombre d'entr'eux; 3.º la Chimie, qui les considère comme formés de certaines parties constituantes, et qui s'occupe essentiellement de leur composition, de leur formation et de la désunion de leurs principes. Ces trois sciences ont entr'elles des rapports si intimes, qu'il est presque impossible d'étudier l'une d'entr'elles, sans connaître au moins les généralités des deux autres. La physique et la chimie empruntent de l'histoire naturelle la nomenclature et la classification des êtres sur lesquels elles doivent travailler; et l'histoire naturelle, à

son tour, ne peut mettre aucune précision dans ses classifications, sans le secours d'une foule de connaissances qu'elle puise dans la physique et dans la chimie. Les élémens de ces trois sciences supposent donc nécessairement, qu'on a quelque teinture des deux autres.

- \$ 3. Les sciences naturelles, qui comprennent l'histoire de tous les objets existans dans l'état où la nature nous les présente, sont tellement vastes. qu'il a été nécessaire de les diviser, et cette division a été fondée sur les différences générales que les corps de la nature ont entr'eux. Ainsi, dès le premier coup - d'œil, on a vu que les uns présentaient une certaine disposition particulière, telle que chacune de leurs parties remplit un emploi spécial, et que, de leur ensemble, résulte l'existence du tout : on a nommé ces parties agissantes, des organes; les corps dans lesquels on en aperçoit, des corps organises ou des êtres ; et la science qui s'occupe de leur étude, l'histoire naturelle organique. On a vu, qu'outre ces êtres, il existait d'autres corps dans lesquels les parties ne sont ni distinctes entr'elles, ni chargées d'emplois particuliers: on les a nommés corps inorganisés, corps bruts ou simplement corps; et la science qui les étudie, est l'histoire naturelle inorganique.
- §. 4. La distinction de ces classes de corps est tellement importante, qu'il ne suffit pas de l'énoncer d'une manière rapide, mais qu'il faut encore entrer dans quelques détails, pour la faire bien seutir.

£

Tout, en effet, diffère entre ces deux classes : forme, origine, terminaison, propriétés physiques et chimiques. Elles n'ont de communes que les propriétés générales de la matière : les corps bruts sont essentiellement homogènes, et les corps organisés essentiellement hétérogènes, c'est-à-dire, que toutes les parties intégrantes des premiers, prises séparément, offrent les propriétés de l'ensemble; tandis que les parties des seconds sont très - différentes les unes des autres par leur emploi, leur position nécessaire, leur composition, leur consistance, etc. : d'où résulte, comme Dolomieu et Brongniart l'ont observé, que chaque molécule intégrante d'un corps brut forme un tout, et qu'au contraire, dans le règne organisé, le tout n'est formé que par la réunion des parties hétérogènes; de-là résulte encore, que la place de chaque molécule dans un corps brut est indifférente, puisqu'elles se ressemblent toutes, tandis qu'au contraire, cette place est déterminée dans le règne organisé, où chaque organe a une structure qui lui est propre. Les corps bruts peuvent donc se former et se forment, en effet, par la simple juxta-position extérieure de molécules semblables à eux; dans les corps organisés, au contraire, chaque molécule devra être portée au point auquel elle doit s'assimiler, et comme ce transport s'opère par des organes placés à l'intérieur du corps, cette opération a reçu le nom d'intussusception. La juxta-position dans les corps bruts peut s'opérer et s'opère réellement par un effet simple et nécessaire de l'attraction moléculaire, qui est la propriété la plus générale de la matière. Cette attraction ne suffit point, à beaucoup près, pour concevoir comment, dans les corps organiques, chaque molécule parcourt un espace souvent trèsconsidérable et des chemins très-compliqués, avant de se déposer sur tel ou tel organe ; la force particulière qui opère ce phénomène et plusieurs autres, a reçu le nom de force vitale. De même que les physiciens considèrent l'attraction, comme une cause des phénomènes qu'ils étudient, sans pouvoir affirmer si elle est une propriété inhérente à la matière, ou une conséquence de la disposition des molécules; de même aussi les naturalistes parlent de la force vitale, comme d'une cause des faits qu'ils observent, sans savoir si elle est une propriété dont la disposition des molécules dépende, ou si ellemême dépend de la disposition de ces molécules.

Nous venons de voir l'idée la plus simple et la plus exacte qu'on puisse se former de la différence primordiale qui existe entre les corps et les êtres, les corps inorganisés ou organisés, les corps bruts ou vivans, la matière inerte et la vie. Si nous poursuivons cette comparaison, nous verrons que les corps inorganiques existent par la réunion de molécules similaires, passent tout le temps de leur durée dans un état passif, se détruisent par la désunion de leurs molécules. Les corps organisés, au contraire, ne sont jamais dans un état passif, acquièrent et perdent sans cesse de nouvelles mo-

lécules, meurent lorsque cette acquisition de molécules ne peut avoir lieu. Les corps bruts se forment chaque fois que des molécules similaires se rencontrent en contact par une cause quelconque, ou que des molécules dissemblables peuvent, en se combinant, former un nouveau tout. Les corps organisés, au contraire, naissent toujours d'un corps organisé déjà existant et semblable à eux. Nous pouvons facilement voir l'origine première d'un corps brut, et en former un certain nombre artificiellement: nous ne pouvons jamais voir former un corps organisé, sans la préexistence d'un corps de même espèce; nous ne voyons l'origine d'aucun, et nos sens aussi-bien que nos raisonnemens, nous conduisent toujours à ne voir, dans les êtres organisés, que des développemens successifs, opérés par des molécules qui se disposent comme si elles se déposaient dans un réseau invisible et préexistant. Quant à l'origine première des êtres organisés, nous ne la savons pas davantage que celle de la matière en général: cette question paraît être du nombre de celles qui seront à jamais insolubles pour nous.

Puisque l'accroissement ou la formation des corps bruts est due à l'attraction, et que l'attraction est une force susceptible d'être calculée, les formes des corps bruts pourront et devront être souvent régulières, susceptibles d'être calculées rigoureusement, et rapportées aux formes les plus simples, parmi lesquelles il s'en trouve d'angulaires. Les formes des corps organiques, au contraire, ne sont ni calculables ni régulières, dans le sens que les géomètres attachent à ce mot, ni angulaires au moins avec précision. Les corps bruts ne devant leur existence qu'à la réunion des molécules intégrantes; la forme, la masse et sortout la nature de cellesci, seront donc véritablement les caractères essentiels de chacun de ces corps. Au contraire, dans les corps organisés, les molécules intégrantes ne détermineront point la nature d'un être, mais ce sera la disposition générale de ces molécules ou la forme des parties, qui sera l'objet essentiel à étudier. Les corps bruts sont entièrement soumis aux lois de l'attraction, et par conséquent aux principes simples de la physique et de la chimie; les corps organisés sont, comme les autres, soumis à toutes ces lois et en outre à celles de la force vitale, qui suspend ou modifie, selon les cas, les lois ordinaires de la matière. Toutes les parties des corps organisés ne sont pas au même degré sous l'empire de la force vitale, de sorte que certaines d'entre elles cèdeut, plus facilement que d'autres, à l'action des corps extérieurs: il est même certains corps organisés, qui produisent des matières homogènes et dépourvues de vie ; telles sont les gommes, les résines excrétées, les concrétions, les bézoards, les coquilles, les dents, etc.; ces matières, quoique d'origine organique, rentrent tellement dans le domaine du règne inorganique, qu'elles sont souvent susceptibles de se cristalliser, comme on le voit dans le blanc de baleine, le camphre, le sucre, et de se changer en minéraux, comme le succin, la houille, les bitumes, etc. La matière qui compose les corps organisés, n'a rien qui lui soit particulier; dès qu'elle en est sortie par la voie des excrétions, ou que l'être est privé de la vie, cette matière rentre entièrement dans les lois de la physique et de la chimie; c'est donc essentiellement dans la disposition des molécules, c'est-à-dire, dans la forme des organes, que réside le phénomène de la vie, et ce sont ces formes, propres aux corps organisés, que les naturalistes doivent surtout étudier.

§. 5. Les corps inorganiques sont de deux sortes, ou pour parler plus exactement, peuvent être considérés par nous sous deux points de vue, savoir, comme faisant partie du monde dans le sens le plus vaste que nous attachions à ce mot, ou comme faisant partie du globe que nous habitons. Les premiers étant, pour la plupart, hors de la portée de tous nos sens sauf la vue, nous ne pourrons en étudier que les propriétés physiques, et encore plusieurs d'entr'elles échapperont à nos recherches; les seconds étant à notre disposition, nous pourrons les étudier sous tous les rapports physiques et chimiques que notre génie nous fournira. La science qui s'occupe des corps inorganiques, considérés comme partie du monde, est l'Astronomie. Celle qui les étudie, en tant que constituant le globe terrestre, peut recevoir le nom de Géonomie, étude immense dont la Géographie physique, la Météo-

- rologie, la Minéralogie, l'Oryctologie, la Géologie, sont les branches principales.
- §. 6. Les corps organisés sont de deux ordres: les animaux qui sont doués de sentiment, c'est-àdire, de la conscience de leur existence, et dont l'étude fait l'objet de la science qu'on nomme Zoologie; les végetaux qui sont dépourvus de toute sensibilité, et qui font l'objet spécial de la Botanique.
  - §. 7. Ces deux grandes classes d'êtres, ou, comme on a coutume de le dire, ces deux règnes, ont entr'eux des rapports si intimes, qu'ils semblent formés sur un plan analogue; les uns et les autres sont composés de parties, les unes agissantes, les autres élaborées; les unes plus ou moins solides, les autres généralement liquides : dans les deux règnes on remarque, tant que la vie dure, une tendance énergique pour résister à la putréfaction; dans les deux règnes on trouve des composés particuliers que la synthèse chimique ne sait imiter: dans l'un et l'autre règne, les matières qui doivent servir à la nutrition passent, avant d'en être susceptibles, par une série de phénomènes analogues; dans tous les deux on distingue des sécrétions et des excrétions variées: dans les deux règnes, les lois de la reproduction offrent une similitude frappante; dans tous deux, les individus nés d'un être quelconque lui ressemblent dans toutes les parties essentielles, et la réunion de tous ces individus qu'on peut supposer originairement sortis d'un seul

être, constitue une espèce; dans les deux règnes. les espèces ont entr'elles des ressemblances plus ou moins grandes d'organisation, et en les comparant les unes aux autres, on y observe une gradation marquée dans la complication des organes; plus leur organisation est simple, plus ils ressemblent aux êtres correspondans de l'autre règne, tellement que, dans certains cas, on ne peut affirmer si tel ou tel être appartient au règne animal ou végétal, comme, par exemple, les éponges, les diatomes, les oscillatoires, les conferves, etc. Ces considérations ont tellement frappé certains naturalistes, qu'ils ont cru ne devoir admettre qu'une seule classe, qu'ils ont désignée sous le nom de règne organique. D'autres, au contraire, tels que Daubenton et Munchausen, ont proposé d'établir, entre les animaux et les végétaux, un règne intermédiaire, composé des zoophytes, des algues et des champignons. Ces deux propositions ont été rejetées par la presqu'unanimité des naturalistes. Les êtres qui nous semblent intermédiaires entre les animaux et les plantes, doivent plutôt être considérés comme des témoignages de notre ignorance, que comme des preuves de l'existence d'une classe particulière, et quoiqu'il soit vrai de dire que les deux règnes organiques ont de grands rapports entr'eux, ils offrent cependant des différences telles, qu'il est utile de les séparer, vu que ces différences influent sur la marche de l'étude dans les deux règues, et par conséquent sur la logique des deux sciences.

S. 8. Admettons, en effet, ou comme un fait, ou du moins comme une hypothèse infiniment probable, que les animaux sont doués de sensibilité et que les végétaux en sont dépourvus, et nous verrons découler de cette première idée, presque toutes les différences qu'on observe entre les animaux et les plantes, entre la Zoologie et la Botanique.

Puisque les animaux ont la conscience de leur existence, et la sensation de la douleur et du plaisir, il est naturel de penser qu'ils pourront éviter leur mal et chercher leur bien, c'est-à-dire, qu'ils seront doués de la faculté de se mouvoir, et si on les en supposait dépourvus, il ne nous resterait aucun moyen de connaître leur sensibilité. Les végétaux, au contraire, ne peuvent exécuter d'autres mouvemens que ceux qui leur sont commandés par les agens extérieurs, ou par certaines circonstances mécaniques de leur structure. Ces mouvemens ne peuvent être ni volontaires, ni réellement locomotifs.

L'animal doué de sensibilité et de motilité peut choisir les alimens nécessaires à son existence, les aller chercher lorsqu'il ne les trouve pas autour de lui, et les saisir pour se les approprier. Il pourra denc se nourrir de toute espèce de matières, même de celles qui sont peu répandues dans la nature, telles que les matières déjà organisées. Le végétal, au contraire, ne pouvant ni savoir ce qui lui convient, ni saisir aucune proie, devra se nourrir de

matières assez généralement répandues dans le globe pour en trouver presque par-tout, assez inertes pour n'opposer aucune résistance aux faibles moyens d'absorption dont il est doué, assez molles pour n'exiger aucune division mécanique; or, il n'y a que les substances inorganiques, telles que l'eau, l'air et les matières dissoutes dans ces deux véhicules qui remplissent ces conditions, et ce sont, en effet, celles qui servent à la nutrition végétale.

Les animaux peuvent donc choisir pour leur nourriture des matières très-diversifiées, et par conséquent les organes de leur nutrition doivent présenter de grandes diversités; les végétaux, au contraire, absorbent presque tous les mêmes élémens; et par conséquent, les organes de leur nutrition présenteront peu de diversités.

Les animaux qui choisissent leur nourriture devront rester de temps en temps sans trouver celle qui leur est propre, et lorsqu'ils la trouveront, en prendre une provision pour un certain temps; ils devront donc être munis d'une cavité particulière, dans laquelle ils pourront déposer leur magasin de nourriture; cette cavité, c'est leur estomac: les végétaux étant toujours entourés par leurs alimens, et ne devant point changer de place, n'ont pas besoin d'en faire de provision, et n'ont point d'estomac pour la recevoir.

Puisque la nourriture chez les animaux est déposée dans une cavité interne, ce sera vers ce centre que seront dirigés tous les vaisseaux de l'animal: dans la

plante, au contraire, les vaisseaux absorbans seront dirigés vers la superficie. Les animaux, dit Boërhave, se nourrissent par des racines intérieures; les plantes, par des racines extérieures: par conséquent, la structure des végétaux sera destinée à multiplier les surfaces, et sera d'autant plus parfaite qu'elle remplira mieux cette destination. Celle des animaux tendra à la centralisation, et nous paraîtra d'autant plus parfaite qu'elle atteindra mieux ce but.

Pour que l'animal puisse saisir sa proie et la conserver au moins quelque temps en dépôt dans son estomac, il faut que cette proie présente quelque solidité, et lorsque les vaisseaux absorbans en auront choisi toute la partie élaborable, le résidu, s'il y en a, devra être un excrément solide; au contraire, dans le végétal l'aliment devra être liquide pour pouvoir pénétrer sans effort dans les vaisseaux, et lorsque ceux-ci se sont emparés de la partie assimilable, le résidu, s'il y en a, devra être un excrément liquide : et c'est, en effet, l'une des différences les plus bizarres qu'on observe entre les deux règnes.

Puisque dans les animaux le siège essentiel de la nutrition est placé à l'intérieur, et que les vaisseaux sont tous dirigés à l'entour de ce centre, ces vaisseaux devront remplir le même office autant que la vie de l'animal devra durer; au contraire, les vaisseaux des plantes étant dirigés en dehors, il y aura sans cesse possibilité ou de les voir s'allonger, ou d'en voir de nouveaux se développer à leur côté extérieur. Il y aura donc, par conséquent, un terfae à l'accroissement des

animaux, et non à celui des végétaux. Il y aura donc dans les animaux une mort de vieillesse; ce sera le moment où les vaisseaux existaus, et qui ne peuvent se renouveler, seront obstrués par le passage des molécules. Cette cause de mort n'existe pas dans les végétaux, puisque de nouveaux vaisseaux peuvent iudéfiniment s'y développer et remplacer les anciens. Les animaux meurent de vieillesse ou d'accidens, et les plantes d'accidens seulement.

De ce que les animaux ont un centre de nutrition et de vie, il en doit résulter qu'ils ne peuvent que très-rarement être dividules en plusieurs individus; car les polypes qui semblent faire exception à cette règle, doivent être considérés comme des aggrégations d'un grand nombre d'individus. Les plantes, au contraire, n'ayant point de centre commun, et étant douées de la faculté de produire indéfiniment de nouveaux vaisseaux, pourront être divisées sans perdre la vie, et devront par conséquent se multiplier de boutures.

Les organes essentiels à la vie, dans les animaux, ne pouvant point se renouveler à cause de leur position à l'intérieur du corps, devront tous offrir une permanence égale à la durée de l'individu. Dans les végétaux, au contraire, les organes les plus essentiels peuvent se renouveler sans inconvénient; ainsi, les feuilles qui servent à leur respiration meurent et sont remplacées par d'autres. Les organes sexuels des plantes ne servent jamais qu'une seule fois, se détruisent dès que leur fonction est opérée, et il s'en dé-

veloppe de nouveaux à chaque reproduction; cette dernière différence observée par Hedwig, est une des plus singulières que présentent les deux règnes.

Si nous poursuivons ce genre de comparaison relativement à la reproduction, nous verrons que dans le règne animal, où l'individu fécondateur peut aller chercher celui qu'il doit féconder, l'hermaphroditisme est rare; tandis que dans le règne végétal, où le mâle ne peut se transporter auprès de la femelle, l'hermaphroditisme est fréquent. Nous verrons que, dans les animaux où le rapprochement des sexes peut avoir lien de la manière la plus intime, la matière fécondante est liquide, tandis que dans les plantes cette matière devant être transportée au travers de l'air, est sons la forme de petits globules qui renferment le liquide fécondateur. Ainsi, jusque dans les moindres nuances, les différences des animaux et des végétaux sont des suites nécessaires de la présence ou de la nullité du sentiment et du mouvement volontaire; et par conséquent nous devons admettre ce caractère fondamental, non plus comme une hypothèse, mais comme une théorie liée intimément avec l'ensemble des faits.

S. 9. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que si les grandes bases de l'étude de la Zoologie et de la Botanique doivent avoir des rapports nombreux et importans, on ne doit pas cependant confondre la logique de ces deux sciences, ni transporter les théories de l'une dans l'autre sans un mûr examen. Tout ce qui est relatif au danger d'appliquer aux êtres organisés les simples lois de la physique et de la chimie, tout

ce qui concerne les généralités de la nutrition et de la reproduction, toute la théorie générale des classifications, est commun aux deux règnes. Mais puisque tous les organes essentiels des animaux sont placés à l'intérieur, l'Anatomie doit jouer le rôle le plus important dans la Zoologie, tandis qu'elle ne peut avoir à beaucoup près la même importance dans l'étude des végétaux, où les organes les plus essentiels sont à l'extérieur. Puisque les animaux sont doués d'une volonté qui les rend actifs, l'étude de leur instinct obtiendra un rang distingué dans la Zoologie, tandis que les végétaux ne pouvant que résister avec plus ou moins de force aux élémens extérieurs, présenteront moins de diversités et d'intérêt dans l'étude de leur manière de vivre; mais la différence des deux sciences se fait mieux sentir à d'autres égards.

Les animaux doués de mouvement peuvent éviter le mal et chercher ce qui convient à leur nature; par conséquent, s'ils se trouvent dans un lieu trop chaud ou trop humide, ils le quitteront pour se transporter ailleurs, et ne se laisseront que le moins possible altérer par cette cause extérieure: d'où résulte qu'il y a, dans le règne animal, fort peu de variétés autres que celles dues à l'âge, au sexe et à la domosticité, et que les caractères des espèces y offrent plus de fixité. Au contraire, les végétaux semés sur le globe par le hasard, c'est-à-dire, par le concours de causes indépendantes d'eux, et irrémissiblement fixés au lieu qui les a vu naître, doivent souvent être modifiés dans leur grandeur, leur couleur, leur forme, leur con-

sistance, selon le lieu où ils se trouvent. Il doit donc y avoir dans les végétaux un nombre immense de variétés, et les caractères des espèces doivent avoir en Botanique moins de fixité qu'en Zoologie. Les accouplemens des animaux étant tous déterminés par leur instinct, qui les rapproche sans cesse des individus de leur espèce, il doit y avoir dans le règne animal fort peu de mulets créés hors de la domesticité; les fécondations végétales pouvant se produire par le rapprochement fortuit de deux espèces et le transport accidentel de leur poussière fécondante, il devra y avoir, dans le règne végétal, un certain nombre de mulets qui ne sont point dus à l'action de l'homme.

Quant à la classification, il se présente, entre les deux règnes organisés, une différence qui semble arbitraire, mais qui est réellement fondée sur la nature : c'est que la classification zoologique est fondée sur les organes de la nutrition, et la classification botanique, sur ceux de la reproduction. Les animaux ayant le choix de leurs alimens, peuvent en prendre et en prennent en effet qui sont très-diversifiés, et leurs organes d'appréhension, de manducation, de digestion, etc., doivent présenter des différences proportionnées à la diversité possible des alimens. Les végétaux se nourrissant de matières très-peu diversifiées, et qui arrivent à eux sans efforts de leur part, ne présentent, relativement aux organes de leur nutrition, que des différences très-peu nombreuses : c'est donc avec raison que les Botanistes ont dù chercher les bases de la classification dans le système reproducteur, qui présente plus de variations et par conséquent plus de prise à l'observation. Mais, si les moyens sont différens, les résultats restent les mêmes dans les deux règnes; une bonne classification, fondée sur l'un des grands systèmes, se vérifie toujours sur l'autre.

S. 10. Des considérations générales que je viens de présenter, résultent les principes suivans: 1.º Les différences des deux règnes organisés tiennent essentiellement à ce que l'un d'eux est doué de sensibilité et de motilité, dont l'autre est dépourvu. 2.º Le rôle général des végétaux dans la nature, est d'élaborer des matières inorganiques, de telle sorté qu'elles deviennent propres à la nourriture des animaux. 3.º On ne doit pas, sans un examen attentif, transporter tous les principes de la zoologie dans la botanique, ou de la botanique dans la zoologie, sous peine d'y commettre de graves erreurs.

S. 11. La BOTANIQUE (Botanica, Res herbaria) est, comme nous venons de le voir, l'histoire naturelle du règne végétal; cette étude est si vaste, qu'elle a besoin d'être divisée en plusieurs branches dont je présenterai ici le tableau succinct.

I.º Les végétaux doivent d'abord être étudiés par le naturaliste en tant qu'êtres distincts les uns des autres, qu'il s'agit de reconnaître, de décrire et de classer; cette branche de la science qu'on a cru long-temps être la Botanique toute entière, a gardé, d'après cette idée toute fausse qu'elle est, le nom de Botanique proprement dite; elle se compose, 1.º de la Glossologie (1), c'est-à-dire, de la connaissance des termes par lesquels on désigne les organes des plantes et leurs diverses modifications; 2.º de la Taxonomie (2), ou de la Théorie des classifications appliquée au règne végétal; 3.º de la Phytographie, ou de l'art de décrire les plantes de la manière la plus utile aux progrès de la science : d'où résultent, comme applications, la Botanique descriptive, c'est-à-dire, la description de toutes les espèces dont le règne végétal se compose, et la Synonymie Botanique, ou la connaissance des noms divers sous lesquels les plantes ont été désignées.

II.º Les végétaux peuvent encore être étudiés par le naturaliste en tant qu'êtres organisés et vivans; cette étude porte les noms de *Physique végétale*, ou de *Botanique organique*; elle comprend, 1.º l'étude de la structure des organes des plantes ou l'*Orga*nographie (3); 2.º l'étude du jeu ou des fonctions de ces mêmes organes considérés dans leur état de

<sup>(1)</sup> On a coutume de donner à cette branche de la science, le nom de Terminologie, qui serait, en effet, commode à admettre, ai sa composition, moitié latine et moitié grecque, ne s'y opposait: je lui substitue celui de Glossologie, qui est plus régulier, puisqu'il est formé de γλώσσα mot, terme, et de λόγος discours.

<sup>(2)</sup> Mot sormé de raçus ordre, et vouos loi, règle.

<sup>(3)</sup> Je ne dis pas anatomie végétale, car le mot anatomie suppose section des tégumens et examen des parties internes; tandis que le plus grand nombre des organes des végétaux sont placés à l'extérieur, de sorte que l'anatomie n'est qu'une branche de l'organographie: ce dernier terme vient des mots grece εργανον organe, et γραφω je décris.

santé, ou la Physiologie végétale; 3.º l'examen des dérangemens qui peuvent survenir dans les fonctions des plantes, ou, en d'autres termes, la Pathologie végétale; 4.º l'examen des causes physiques qui, modifiées par la nature particulière des êtres, déterminent chacun d'eux à vivre dans un lieu déterminé, ou la Géographie Botanique.

III.º A ces deux parties qui constituent réellement toute la théorie de la science, on doit en joindre une troisième, savoir, l'étude des rapports qui existent entre les végétaux et l'espèce humaine, ou la Botanique appliquée; elle comprend, 1.º la Botanique agricole; 2.º la Botanique médicale; 3.º la Botanique économique et industrielle; 4.º la Botanique historique, etc.

S. 12. Toutes les parties de la science que je viens d'énumérer ent entr'elles des rapports nombreux et nécessaires; ainsi la Théorie des classifications éclaire à la fois presque toutes les parties de la Botanique; l'Organographie est indispensable pour toutes les autres branches de la science, et principalement pour la Glossologie et la Physiologie; celle-ci tire plusieurs documens, non-seulement de l'Organographie, mais de la Botanique agricole, sur laquelle elle réagit à son tour; la Nomenclature et la Synonymie répandent sur toutes les branches de la science, la clarté et la précision, etc. Rien n'est si contraire aux progrès de l'une quelconque des branches de la Botanique, que de l'isoler de toutes les autres, et il serait aisé de prouver que la séparation qui a

long - temps existé entre ceux qui s'occupaient de Botanique proprement dite et de Physique végétale, est une des causes qui ont long-temps retardé les progrès de ces deux études. Il est impossible d'exposer avec soin les principes de quelqu'une des parties de la Botanique, sans supposer de temps en temps des connaissances générales sur les autres.

§. 13. On sentira facilement que je n'ai point pour but de présenter, dans ce volume, les principes même très-abrégés de toutes les parties de la science, mais seulement de celles qui composent la Botanique proprement dite, savoir, la Glossologie, la Taxonomie et la Phytographie. Un jour, peut - être, je m'occuperai à poursuivre, sous la même forme, les principes de la Physique végétale, et l'exposition des détails de la Botanique. Quant aux parties fondamentales de la science dont je donne ici la théorie élémentaire, l'ordre naturel des idées eût été de les exposer dans le rang que je viens d'indiquer; mais comme la Glossologie n'est pas susceptible de lecture suivie, et qu'elle a plutôt la forme et l'utilité d'un dictionnaire, que d'un livre élémentaire, j'ai cru devoir la rejeter à la fin du volume. Ceux qui n'ont encore aucune idée de la Botanique, feront bien de commencer par prendre une connaissance générale de la langue de la science, et surtout des principaux termes organographiques; après s'être familiarisés avec leur signification, ils devront revenir à la première partie, sauf lorsqu'ils trouveront quelque terme inconnu pour eux, à en

chercher le sens par la simple table alphabétique. Quant à ceux qui ont déjà quelques notions de la Botanique, ils trouveront l'ouvrage rangé dans l'ordre où ils peuvent le lire. C'est principalement en faveur de ceux qui, ayant déjà quelques connaissances générales, n'ont pu cependant encore fixer leurs idées sur l'ensemble de la science, que j'ai donné quelques soins à l'exposition des principes de la Taxonomie. Quoique la méthode naturelle soit déjà célèbre par les discussions qu'elle a fait naître, déjà importante par ses utiles applications, déjà trèsperfectionnée par les travaux des plus grands naturalistes, elle n'a jamais encore été analysée avec le soin qu'elle mérite, ni exposée d'une manière rationnelle et didactique; tel est le but essentiel auquel je tends, sans me dissimuler son extrême difficulté: je suis loin sans doute de l'atteindre; mais j'ose croire que les commençans trouveront, dans cet ouvrage, plus de précision et de logique qu'on n'en a mis jusqu'ici dans les livres de cette nature; j'ose espérer que les maîtres mêmes de la science trouveront, dans cette discussion, des considérations dignes peut-être d'occuper leur attention; ils sentiront mieux que personne les difficultés contre lesquelles j'ai lutté, et c'est d'eux aussi que j'attends le plus d'indulgence. La grace que je leur demande par-dessus tout, c'est de n'être pas jugé sur quelques phrases isolées, mais. sur l'ensemble de mes idées.

### PREMIÈRE PARTIE.

THÉORIE DES CLASSIFICATIONS OU TAXONOMIE VÉGÉTALE

### LIVRE Ler

### CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

SUR LES CLASSIFICATIONS EN GÉNÉRAL.

S. 14. Trente mille espèces de végétaux différens sont connus aujourd'hui sur la surface du globe; ce nombre serait porté à plus de quarante mille, si nous réunissions tout ce qui existe d'inédit dans nos collections; et si nous supposons que l'Asie, l'Afrique et l'Amérique sont connues des Botanistes actuels, au même point où l'Europe l'était au seizième siècle, nous verrons que, selon toutes les probabilités, le globe terrestre est recouvert par plus de soixante mille espèces de végétaux. Chacune de ces espèces a sa patrie, son nom, sa forme, ses propriétés et ses usages. Toutes ces connaissances diverses ont leur degré d'utilité. Mais qui pourra éclaircir à nos yeux cette étude immense? Quel guide trouverons-nous

dans ce dédale effrayant? Comment pourrons-nous arriver au point, je ne dis pas de savoir tout ce qui est relatif à l'histoire individuelle de chaque végétal, mais de pouvoir à volonté trouver ce que les autres hommes en ont su, et être par conséquent à même de savoir si ce que nous observons l'a déjà été par quelqu'autre? Ce service éminent, nous ne pouvons l'attendre que d'une méthode telle, qu'après avoir divisé successivement en plusieurs groupes ces nombreux individus du règne végétal, nous arrivions par une marche sûre à connaître celui qui nous intéresse: c'est cette partie de l'étude des végétaux, que je désigne sous le nom de Taxonomie botanique. Les Botanistes ont été si frappés de son importance et de son utilité, qu'ils ont pendant long-temps concentré tous leurs efforts sur cette partie de la science; dans la suite, quelques esprits exagérés ou irrésléchis sont tombés dans l'excès opposé, et ont voulu jeter du ridicule sur cette branche de l'histoire naturelle. Au milieu de ces oscillations habituelles à l'eutendement humain, les bons esprits ont reconnu qu'il était aussi absurde de prétendre qu'on pourrait étudier la physiologie d'un règne, sans connaître sa classification, que de classer sans connaître la physiologie. Ils ont fait remarquer que le plus grand nombre des conséquences pratiques qu'on peut tirer de l'étude de l'histoire naturelle, reposent sur la distinction des êtres; ils ont donc rendu, à cette partie de la science, le rang qu'elle doit occuper dans l'échelle des connaissances humaines; ils l'out en même-temps soumise à

des lois régulières, qui sont reconnues maintenant par la plus saine partie des naturalistes. Comme ces lois sont très-importantes, et que leur exposition rationnelle ne se trouve encore faite dans aucun ouvrage avec précision, je m'arrêterai à les développer avec quelques détails.

### CHAPITRE I.

# Des classifications en général.

§. 15. Tant qu'on n'a connu qu'un petit nombre d'êtres de chaque règne, on a été peu frappé de la nécessité des classifications; aussi voyons-nous la plupart des anciens naturalistes décrire sans ordre les êtres dont ils parlent, tels sont Hésiode, Pline, et depuis la renaissance des lettres, Cuba, Leonicenus, etc., ou du moins suivre des classifications tellement vagues, qu'elles méritent à peine ce nom, comme on le voit par les exemples de Théophraste et de Dioscoride, chez les anciens; de Tragus et de Lonicer, parmi les modernes, etc.

Cependant, des la renaissance des lettres, on ne tarda pas à sentir la nécessité de distribuer les descriptions des êtres, dans un ordre tel qu'on pût les retrouver au besoin. Mais si tout le monde a senti l'utilité d'un ordre quelconque, on a été fort loin d'être d'accord sur la méthode de classification qui méritait la préférence; on compte surtout avant l'époque actuelle presqu'autant de méthodes qu'il y a eu de Botanistes. Leur nombre est si grand et leurs prin-

cipes si divers, que, pour leur simple indication, il est nécessaire de classer les classifications ellesmêmes.

5. 16. En les considérant d'une manière très-générale, on peut distinguer les classifications empiriques et les classifications rationnelles; les premières sont indépendantes de la nature même de l'objet; telles. sont, par exemple, les classifications par ordre alphahétique, qui, étant fondées sur le nom de l'objet, n'ont aucun rapport réel avec les êtres, et ne peuvent servir qu'à ceux qui les connaissent déjà par leur nom. La plus ancienne classification alphabétique est celle de Villanova, publiée en 1508. Cet ordre est encore bon à admettre dans les ouvrages qui ont pour but spécial d'indiquer rapidement ce qu'on a à dire de quelques plantes à ceux qui les connaissent par leur nom, tels sont, par exemple, les catalogues des jardins, et peut-être même les recueils d'observations éparses.

Buxbaum (en 1728) a aussi admis un ordre purement empirique, lorsque, pour publier les espèces qu'il avait recueillies dans l'Orient, il les a divisées en trois classes, celles qui étaient entièrement inconnues avant lui, celles qui étaient décrites mais non figurées, et enfin celles qui étaient décrites et figurées d'une manière incertaine. Une pareille division est d'un secours presqu'illusoire pour ceux qui se servent de l'ouvrage de Buxbaum, et elle ne peut être employée que dans le cas où l'on fait l'extrait d'un livre, et où l'on veut faire sentir en quoi son auteur a augmenté la masse des connaissances de son temps.

§.17. Les classifications rationnelles sont celles qui ont un rapport réel avec les objets auxquels on les applique: ce sont les seules qui méritent quelqu'attention; mais ici nous verrons une grande diversité dans la marche et les principes des divers auteurs; cette diversité tient essentiellement au but spécial que chacun d'eux s'est proposé. Les uns ont voulu étudier les végétaux, quant à leurs rapports avec un autre ordre de connaissances, et alors ils les ont classés en ayant égard à leurs usages, à leurs propriétés, à leurs patries, etc.; ce sont les classifications que je désigue sous le nom d'Usuelles ou Pratiques.

D'autres ont eu pour but essentiel de donner à ceux qui ne connaissent point le nom des plantes, un moyen facile de le découvrir dans les livres par l'inspection de la plante elle-même; leurs classifications ont reçu le nom de Méthodes artificielles.

Il en est enfin qui veulent étudier les plantes, soit en elles-mêmes, soit dans les rapports réels qu'elles ont entr'elles, et les classer de manière que celles qui sont les plus voisines dans l'ordre de la nature, soient aussi les plus rapprochées dans nos livres; ces classifications ont reçu le nom de Méthodes naturelles.

§ 18. Ces trois sortes de classifications suivent des lois et des règles entièrement différentes; cependant elles ont été et sont encore souvent confondues; et nous verrons, en les analysant séparément, que toutes les fautes qui ont été faites dans chacune d'elles, tiennent à ce qu'on a voulu y introduire les principes d'une des autres classifications. Nous verrons que toutes les critiques injustes qui ont été faites de telle ou telle méthode, tiennent à ce qu'on les a jugées par les lois d'une autre sorte de méthodes. Nous arriverons peutétre à ce résultat, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense dans les discussions même les plus sérieuses, que si les Botanistes actuels paraissent offrir de si grandes diversités sur le mérite comparatif des différentes méthodes, c'est que, sous des noms semblables, ils parlent en réalité de choses différentes.

#### CHAPITRE II.

## Des classifications pratiques.

5. 19. Ce n'est pas une vaine curiosité qui a dirigé les hommes vers l'étude de l'histoire naturelle, mais bien le désir de trouver dans les ètres qui les entourent, et des remèdes à leurs maux, et des alimens pour leur subsistance, et, en général, des matières propres à satisfaire leurs besoins ou à étendre leurs jouissances. On ne doit donc point s'étonner si les premiers écrivaius Botanistes ont dirigé vers ce but essentiel, la classification des végétaux; ainsi Théophraste, au milieu du désordre extrême de son histoire des plantes, paraît distinguer les herbes en trois classes, les potagères, les fromentacées, ou dont les graines se mangent, et celles qui fournissent des sucs utiles. Dioscoride considère les plantes selon qu'elles sont aromatiques,

alimentaires, médicinales, ou propres à faire du vin. Parmi les plus anciens d'entre les modernes, Tragus fait une classe des herbes potagères; Lonicer des plantes médicinales; Dalechamp des plantes potagères, purgatives, vénéneuses, etc.

On ne tarda pas à reconnaître que ces classifications, fondées sur l'usage des êtres, ne peuvent fournir aucun secours à ceux qui ne connaissent pas les plantes elles-mêmes, et on sentit la nécessité de fonder les classifications sur la structure même des êtres dont on voulait parler; cette idée ne peut souffrir aucune objection, quand on considère les végétaux uniquement comme naturaliste; mais l'utilité des classifications pratiques n'en est pas moins réelle, si on considère celles-ci sous leur véritable point de vue, c'est-à-dire, comme un moyen de mettre de l'ordre et de la précision dans les applications de la science. Parcourons rapidement les diverses sortes de méthodes pratiques dont on peut retirer quelque utilité.

S. 20. Les classifications botanico-médicales proposées par divers auteurs, sont tellement multipliées et la plupart si vicieuses dans l'exécution, que les modernes les ont souvent très-négligées; la cause de leur imperfection est la même que celle qui vicie toutes les méthodes anciennes, c'est qu'on ne s'est pas rendu suffisamment raison du but qu'on se proposait. Veut-on en effet classer les médicamens végétaux de manière à les reconnaître dans l'état de vie? Il est évident que c'est ici une question de pure

botanique, et qu'on ne doit point établir, pour cet objet, une méthode particulière; c'est sur ce principe que sont fondées les matières médicales de Linné, de Bergius, de Peyrilhe, etc., disposées d'après une méthode artificielle, propres, par conséquent, à faire distinguer les médicamens dans leur état de vie, mais incapables de diriger sur leur emploi, leurs rapports et leurs substitutions. Veut - on donner un moyen de reconnaître les médicamens simples tels qu'ils se présentent dans les officines? On doit alors nécessairement les classer d'après les organes employés: c'est sur ce principe que sont rangées la plupart des collections de matière médicale. Un ouvrage classé d'après cette méthode serait, ce me semble, utile aux pharmaciens pour leur épargner des erreurs, et il est extraordinaire qu'il n'en existe sur ce plan aucun qui soit digne d'être cité. On a tenté de classer les médicamens d'après leurs principes chimiques, dans le but, sans doute, d'éclairer leurs préparations et leurs substitutions : la matière médicale de Paul Herman (Cynosura materiæ medicæ 1726) en est un exemple connu; mais la difficulté et l'incertitude que les analyses des êtres organisés ont présentées jusqu'à ce jour, rend ces sortes de méthodes peu utiles à consulter. Il en est qui n'ayant en vue que de faciliter l'application immédiate des remèdes sur le corps humain, les ont uniquement classés d'après leurs propriétés; cette méthode est purement médicale, et est très-bonne à suivre, quant à la connaissance de l'emploi des

médicamens, mais elle n'est applicable, ni à l'arrangement des collections, ni aux ouvrages de botanique médicale, parce que les diverses parties d'une même plante entrent souvent dans des classes diverses, et que le même médicament appartient souvent à des classes différentes selon les circonstances où il est appliqué. Le mérite comparatif des divers principes d'après lesquels on a classé les propriétés des médicamens, serait une discussion de médecine entièrement déplacée ici; je dirai seulement que, dans cette sorte de classification, on doit faire moins d'attention aux résultats de l'application des remèdes, qu'à leur mode d'action considérée en elle-même, et que les principes généraux de pharmacologie de M. Barbier, peuvent, à plusieurs égards, servir ici de modèle-Enfin, si l'on avait pour but de disposer les végétaux de manière à éclairer leurs substitutions réciproques et à guider les expériences futures, on ferait bien de partir du principe, qu'en général les organes analogues des plantes analogues se ressemblent par leurs propriétés, et de classer les êtres d'après les familles naturelles et d'après les organes employés; c'est à peu près là le principe de la matière médicale de Murray, mine féconde que les modernes exploitent sans cesse; c'est aussi le principe de l'Essai sur les propriétés des plantes, que j'ai présenté au public en 1804. Toutes ces diverses méthodes ont leur genre d'utilité et de perfection relatif au but qui a dirigé l'auteur; il n'y a de mauvaises, que celles écrites sans but bien déterminé.

S. 21. Les méthodes relatives aux usages économiques des plantes, ont été beaucoup moins nombreuses et traitées d'une manière moins dogmatique que les méthodes médicales; ce qui tient, d'un côté, à leur moindre difficulté; de l'autre, à ce que ce n'est que dans le dernier siècle que les savans ont commencé à donner quelque attention à ce genre d'utilité des végétaux. Ainsi, il existe des classifications des plantes considérées comme plantes alimentaires : telles sont la Matière alimentaire de Zuckert, et l'Histoire des Végétaux nourrissans de Parmentier, fondées sur la nature chimique des divers alimens; le Traité des Alimens de Lemery, grossièrement classé d'après l'origine des matières nutritives; la Dissertation des Plantæ Esculentæ de Linné, disposée d'après son système sexuel, etc. Une classification populaire, mais exacte, des plantes considérées comme alimens, consiste à les séparer, d'après leur mode d'emploi, en condimens, légumes, fruits, céréales, etc. On a de même des classifications ou catalogues raisonnés des plantes fourragères, tinctoriales, vestimentales, etc. Ce que j'ai dit plus haut de la nécessité d'être conséquent avec le but qu'on se propose, peut servir pour guider dans la fabrication de pareilles méthodes, et l'appréciation du mérite comparatif de celles qui existent.

S. 22. Les plantes, considérées quant à leur culture, peuvent aussi présenter une foule de méthodes diverses, toutes utiles sous certains points de vue : ainsi, l'agriculteur les divise, quant à l'ensemble de son art et au but qu'on se propose en les cultivant, en forestières, fourrageuses, céréales, fruitières, légumières, économiques et industrielles; quant au terrain qu'elles préfèrent; quant au mode de culture qu'elles demandent, etc. Les catalogues des jardins botaniques sont souvent disposés d'après le degré de froid que chaque plante peut supporter; ceux des jardins fruitiers, d'après l'époque de la maturité des fruits; ceux des plantes de quelques pays ou de quelques jardins, d'après les époques de la fleuraison, etc. Toutes ces diverses classifications ont, je le répète, un degré réel d'utilité, pourvu qu'on y soit conséquent au but qu'on s'est proposé.

J'en dirai autant des classifications géographiques ou topographiques ou historiques: tous ces travaux sont utiles quant aux rapports de la Botanique avec d'autres connaissances; mais aucun d'eux ne constitue la science elle - même; aucune de ces classifications pratiques ne peut devenir utile à qui que ce soit, avant qu'il ait fait usage de celles qui sont relatives à la Botanique considérée en elle-même. C'est donc à ce but primitif, et qui rentre plus que tout autre dans notre plan, que nous devons nous attacher maintenant.

### CHAPITRE III.

Des classifications artificielles.

S. 23. Soit qu'on veuille étudier les végétaux dans leur propre nature, soit qu'on n'ait en vue que de

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

connaître leurs applications, on sent également le besoin de savoir leurs noms: en effet, quoiqu'on pût concevoir un homme doué d'un esprit assez vaste pour connaître par lui-même tous les végétaux, et par conséquent toute la Botanique, sans savoir le nom d'aucune plante, on ne peut disconvenir cependant, que le moyen le plus fécond d'instruction et de reflexion ne soit la lecture des ouvrages des autres hommes, et que les découvertes d'un botaniste qui ne connaîtrait aucune nomenclature, seraient nécessairement nulles pour la science ellemême, puisqu'il ne pourrait les faire savoir à personne que par tradition. La nécessité d'une nomenclature est donc hors de toute espèce de doute: ce n'est qu'en connaissant le nom d'un être quelconque, que nous pouvons apprendre ce que les autres hommes savent déjà sur son compte, et leur communiquer nos doutes, nos questions, nos découvertes; et pourvu qu'on ne croie pas (comme cela n'arrive que trop souvent) savoir les choses quand on sait les noms, on ne peut qu'applaudir aux efforts qui ont été faits pour faciliter les moyens de connaître le nom des êtres de la nature. Les méthodes faites dans ce but ont reçu le nom d'artificielles, par opposition aux méthodes naturelles, où les êtres sont classés d'après leur nature intime.

S. 24. Lorsqu'on trouve une plante, le moyen le plus simple pour en découvrir le nom, est de recourir à la tradition ou au témoignage de ceux qui le savent: mais, outre que ce moyen n'est pas toujours à notre

portée, il est de plus fort infidèle, puisqu'il n'entraîne avec lui aucun moyen facile de vérification. La seconde idée qui se présente à l'esprit, est de parcourir soit les planches, soit les descriptions des végétaux connus. Ce moyen pouvait suffire, lorsque le nombre des plantes décrites était fort borné: aussi voyons-nous Pline, Fuchs et plusieurs autres anciens botanistes, négliger absolument de mettre aucun ordre dans leurs livres. Plus le nombre des plantes connues s'est augmenté, plus on a senti le besoin de les disposer dans un ordre tel, qu'on pût, sans des tâtonnemens trop longs, découvrir celles qu'on cherchait. Une foule de méthodes diverses qui tendent toutes à ce but ont été proposées par les botanistes: pour nous faire une idée de leur emploi et de leur valeur, voyons d'abord quelles sont les conditions essentielles qu'on doit rechercher dans une méthode artificielle, c'est-à-dire, qui a pour but unique de nous faire trouver, d'une manière facile et sûre, le nom des êtres organisés et des végétaux en particulier.

§. 25. 1.º Il faudra que cette méthode soit fondée sur quelque chose d'inhérent à la plante, tel, par exemple, que sa structure; car tout ce qui tient à sa position dans la nature, nous échappe dès qu'elle est déplacée; ce qui est relatif à ses usages ne nous sera bien connu que lorsque nous saurons son nom; ce qui est tiré de son histoire, comme, par exemple, l'époque de sa sieuraison, etc., est d'une nature trèsvariable, et exige souvent des délais tellement longs, que son emploi est presque nul.

- 2.º Parmi les choses inhérentes à la plante, on doit établir la méthode sur les parties solides et non sur les sucs liquides, parce que ceux-ci sont d'une nature trop variable, trop fugace et trop difficile à exprimer pour pouvoir être admis en parallèle.
- 3.º Parmi les parties ou les organes admissibles, pour faire une méthode artificielle, on doit choisir de préférence ceux qui réunissent au plus haut degré les conditions suivantes:

D'être faciles à voir,

De se trouver dans le plus grand nombre des végétaux,

D'être d'une nature la plus constante possible dans une même plante,

De présenter cependant assez de variations dans les diverses espèces, pour donner prise à des différences faciles à exprimer.

4.º Les différentes parties dont on se sert pour distinguer un être, doivent, autant que possible, y être visibles au même moment, afin de n'être pas obligé, pour savoir son nom, de suivre la série entière de son existence.

Pour arriver plus sûrement à cette simultanéité, les uns ont pensé qu'il convenait de tirer tous les caractères d'un seul organe, et les classifications fondées sur ce principe ont reçu le nom spécial de systèmes; d'autres ont fait remarquer, au contraire, que cette obligation de tirer tous les caractères d'un seul organe, obligeait à employer des considérations trop minutieuses et souvent incertaines, et ont déduit

leurs classifications de tous les organes des plantes qui existent à la fois à une époque déterminée; ces sortes de classifications ont reçu le nom particulier de méthodes.

- 5.º Les caractères des êtres doivent être tels, qu'ils ne supposent la connaissance d'aucun autre être analogue, mais seulement celle du nom des organes.
- 6.º Ils doivent, autant que possible, s'exclure mutuellement, et être exprimés en termes courts et précis, afin de rendre le choix plus facile au commençant.
- S. 26. Passons en revue, d'après ces principes, celles des méthodes artificielles qui ont eu quelque célébrité. Les lecteurs qui désireront, sur l'exposition de ces diverses méthodes, plus de détails que les bornes de cet ouvrage ne nous permettent d'en donner, les trouveront dans le 2.º chapitre de la Philosophie botanique de Linné, dans l'ouvrage du même auteur intitulé, Classes plantarum, ou dans les cent premières pages de la préface des familles des Plantes d'Adanson, etc.
- §. 27. Les classifications des anciens naturalistes, considérées comme méthodes artificielles, n'ont qu'un mérite extrêmement borné, parce qu'elles manquent de précision, soit dans les caractères des classes, soit surtout dans ceux des genres. Le nombre des cas qui, dans ces méthodes, font exception aux caractères généraux, y est en général fort multiplié, parce que leurs auteurs, entraînés par les rapports

naturels de quelques plantes, et n'ayant pas distingué l'esprit des diverses méthodes, ne pouvaient se résoudre à séparer, d'après des caractères absolus, certaines plantes liées d'ailleurs par l'ensemble de l'organisation; aussi se sont-ils tous étudiés, avec plus ou moins de succès, à saisir des caractères de classes, tels que les familles naturelles alors connues fussent peu désunies. On voit évidemment que tel a été le but des Bauhins, de Morison, de Ray, et de plusieurs autres; aussi leurs méthodes intermédiaires entre les classifications artificielles et naturelles, ne remplissent complètement le but ou l'utilité ni des unes ni des autres.

Christophe Knaut en 1687, Rivin en 1690, Paul. Herman en 1695, paraissent avoir mieux saisi l'esprit d'une méthode artificielle, en établissant des classes fondées sur des caractères absolus et positifs. Tournefort, dans son élégante méthode publiée en 1694, eut l'art de conserver intactes la plupart des familles de plantes européennes, et de suivre cependant un ordre assez rigoureux; mais la cause réelle de ses succès fut moins la bonté de sa méthode, qui est sujète à un grand nombre d'objections, que l'établissement des caractères génériques réguliers qu'on trouve dans son livre pour la première fois, et exécutés avec une telle perfection, qu'on l'a à peine dépassée depuis cette époque, et que tous les jours on se rapproche davantage de ses opinions. Les succès de Rivin et de Tournefort, et l'augmentation rapide du nombre des plantes connues, dirigèrent toujours davantage

les esprits vers les méthodes artificielles; et comme le nombre possible de ces méthodes est par leur nature même totalement indéterminé, chacun se crut en droit d'en fabriquer une. Chrétien Knaut en 1716, Ruppius en 1718, et Ludwig en 1737, combinèrent avec plus ou moins d'art les méthodes de Rivin et de Tournefort pour en former de nouvelles. A cette époque parut le système sexuel de Linné, qui, par ses succès inouis dans l'histoire des sciences, fit rapidement abandonner toutes les méthodes précédentes; si depuis lors quelques naturalistes (1) ont encore tenté d'établir de nouvelles méthodes artificielles, le peu de vogue de leurs systèmes n'a servi qu'à faire briller davantage la réputation de Linné. Les causes de la vogue extraordinaire du système sexuel sont faciles à saisir, et peut-être plus utiles qu'on ne pense à développer ici.

§. 28. A l'époque où le système de Linné a paru, il y avait plus de quarante aus que Tournefort avait publié le dernier catalogue général de toutes les plantes connues; ce catalogue même était fort in-

<sup>(1)</sup> Tels sont Sauvages, dans sa méthode sur les feuilles, Gleditsch dans son système sur la position des étamines, Vernischeck dans sa méthode sur le nombre des parties de la corolle, Guettard dans ses observations sur les poils, Gouan dans sa flore de Montpellier, Allioni dans celle du Piémont, Villars dans celle du Dauphiné, Mœneh dans son jardin de Marburg, Brotero dans sa flore de Portugal, etc.

commode dans la pratique à cause de la brièveté et du vague des phrases spécifiques: de plus, depuis cette époque, le nombre des plantes décrites s'était prodigieusement accru par les voyages de Plumier, de Buxbaum, de Sloane, de Barrelier, de Boccone, de Rheede, etc., par la publication des grandes collections de Plukenet, des Commelins, de Dillenius, et d'un grand nombre d'autres ouvrages. Tous ces divers livres n'avaient entr'eux aucune liaison à cause de la diversité de leur plan, de leur style, de leur nomenclature. Il était donc d'une extrême nécessité qu'il parût un ouvrage propre à servir de catalogue général de l'état de la science, et à rendre le même service que les Institutions de Tournefort et le Pinax de Bauhin avaient rendu à l'époque de leur publication. Cet ouvrage qui, par son but seul, devait être si avidement recherché par les Botanistes, Linné l'exécuta sous le titre de Species plantarum, et il y introduisit un si grand nombre d'innovations utiles, que, dans l'admiration qu'un tel ouvrage dut nécessairement produire, on en vint ( car c'est le propre de l'admiration ) à vanter même ce qui n'y était pas digne d'éloges. Peut-on s'étonner de la vogue prodigieuse de cet ouvrage, lorsqu'on pense que, pour la première fois, on y vit paraître les noms spécifiques, les phrases caractéristiques, la fixation des termes rigoureux que nous admettons aujourd'hui, la description d'un grand nombre de plantes nouvelles, et la distinction plus précise des espèces et des variétés, innovations dont chacune eut

sussi pour illustrer un botaniste ordinaire? Ajoutons à toutes ces causes d'un solide succès, l'application que Linné sit de ses principes de nomenclature à toutes les branches des sciences naturelles ; l'adresse qu'il mit à n'admettre dans son ouvrage que des choses bien claires, et à confondre le plus souvent comme variétés toutes les espèces difficiles à distinguer. Remarquons l'art avec lequel il choisit pour bases de son système, des organes importans dont l'usage était nouvellement connu, et dont il permit que ses élèves lui attribuassent la découverte. Observons, enfin, que, comme Bauhin, n'appartenant à aucune des grandes nations jalouses les unes des autres, il n'eut pas à vaincre ces préventions nationales, qui influent bien plus qu'on ne le pense sur la réputation des plus grands hommes, et dont l'action est surtout bien sensible, lorsqu'il s'agit d'objets qui, comme les classifications et les nomeuclatures, laissent toujours un peu de prise à l'arbitraire.

S. 29. Ces différeus motifs me paraissent être les véritables causes de la vogue du système de Linné, et de cette espèce d'empire qu'il a acquis, et qui, dans les sciences, était inconnu depuis Aristote. Quant au système sexuel considéré en luimême, il offre, comme tous les systèmes artificiels, de bons et de mauvais côtés; son exposition que je place ici en faveur des commençans, et que j'accompagnerai de quelques réflexions fort simples, suffira, je pense, pour en convaincre tout lecteur

impartial. Le tableau suivant fait connaître les classes du système sexuel.

| _                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANTES A ORGANES SEXUELS. | la | Une étamine. I. Monandrie. Deux étamines. II. Diandrie. Trois. III. Triandrie. Quatre. IV. Tétrandrie. Cinq. V. Pentandrie. Six. VI. Hexandrie. Six. VI. Hexandrie. Six. VII. Heptandrie. Huit. VIII. Octandrie. Neuf. IX. Ennéandrie. Dix. X. Décandrie. De onze à dix-neuf. XI. Dodécandrie.  Vingt étamines ou raile. XII. Icosandrie. Adhérentes au réceptacle. XIII. Polyandrie.  Deux étamines ou plus. Six étamines, dont deux plus longues. XIV. Didynamie. Six étamines of deux plus longues. XV. Tétradynamie.  Six étamines of deux faisceaux. XVII. Diadelphie. En plusieurs faisceaux. XVIII. Polyadelphie. Par les anthères. XIX. Syngénésie.  Etamines adhérentes au pistil ou posées sur lui.  Fleurs mâles et femelles sur le même individu. XXI. Monœcie. Fleurs mâles et femelles sur le deux individus différens. XXII. Diœcie. Fleurs tantôt mâles, femelles, ou hermaphrodites, sur un, deux ou trois individus. XXIII. Polygamie. |

§. 30. Chacune de ces classes est divisée en ordres d'après des principes un peu divers; ainsi dans les XIII premières classes essentiellement fondées sur le nombre des étamines, les ordres sont établis sur celui des styles: ainsi on les désigne sous les noms de

| Monogynie,   | q | u | 'n | d  | il | y  | a   | I  | style.   |
|--------------|---|---|----|----|----|----|-----|----|----------|
| Digynie      | • |   |    |    |    | •  |     | 2  | -        |
| Trigynie     | • | • | •  |    |    |    |     | 3  |          |
| Tétragyuie.  | • |   | •  |    |    |    |     | 4  |          |
| Pentagynie.  |   |   |    | •  | •  |    | •   | 5  |          |
| Hexagynie    | • | • | ٠  | •  |    | •  |     | 6  |          |
| Heptagynie.  |   |   |    | •  | •  |    |     | 7  |          |
| Octogynie    | • | • |    | •  | •  | •  | •   | 8  |          |
| Ennéagynie.  |   | • | •  |    |    | •  |     | 9  |          |
| Décagynie    | • |   |    | •  | ٠. | •  | 1   | 0  | ,        |
| Dodécagynie. |   |   |    | •  |    | de | 9 1 | 1  | à 19     |
| Polygynie    |   | • | •  | ٠. | •  |    | . : | 20 | ou plus. |

Dans la Didynamie ou la XIV classe, on trouve deux ordres; l'un, qui se nomne gymnospermie, renferme les plantes qui ont quatre graines nues au fond du calice, ou, pour parler plus exactement, l'ovaire fendu en quatre portions; le second, qu'on nomme angiospermie, a les graines renfermées dans un péricarpe apparent, ou l'ovaire non divisé en quatre portions.

La Tétradynamie se divise en deux ordres; la T. siliqueuse, ou dont le fruit est quatre fois au moins plus long que large; la T. siliculeuse, ou dont le fruit n'est pas quatre fois plus long que large.

Dans la Monadelphie, la Diadelphie, la Polyadelphie,

la Gynandrie, la Monœcie et la Diœcie, qui sont fondées sur l'adhérence des étamines par leurs filets, soit entr'elles, soit avec l'ovaire, ou sur leur position dans des sleurs diverses, les ordres sont déduits du nombre des étamines elles-mêmes, et portent par conséquent les noms des premières classes; ainsi on dit Monadelphie (1) diandrie, Monadelphie triandrie, etc.

Dans la Syngénésie, les ordres sont très-compliqués et fondés sur les rapports qui existent dans la disposition des deux sexes et sur celle des sleurs elles-mêmes : la classe est d'abord divisée en deux ordres, savoir; la Syngénésie polygamie, où les sleurs sont réunies plusieurs ensemble dans un calice commun, et la Syngénésie monogamie, où elles sont séparées; ce dernier ordre ne se sous-divise point, mais le premier se partage en cinq autres, savoir; la Polygamie égale, dont toutes les sleurs sont hermaphrodites; la Pol. superflue, dont les sleurs centrales sont hermaphrodites et les marginales femelles; la Pol. frustranée, où les sleurs centrales sont hermaphrodites et les marginales stériles; la Pol. nécessaire, où les sleurs marginales sont seules fertiles; et enfin, la Pol. séparée, où les sleurs, quoique renfermées dans un involucre ou calice commun, ont encore chacune un calice propre.

La classe XXIII.º ou la Polygamie se divise en trois ordres déduits de la disposition des trois sortes de fleurs sur les mêmes plantes, et alors on obtient

<sup>(1)</sup> On conçoit que la Monadelphie monandrie est un cas impossible.

l'ordre appelé P. monœcie, ou sur deux individus différens, comme dans la P. diœcie, ou sur trois, comme dans la P. triœcie.

Enfin, la Cryptogamie se divise en quatre ordres, les Fougères, les Mousses, les Algues et les Champignons, déduits simplement du port et exposés sans caractère rigoureux.

\$.31. On a fait, contre le système sexuel, plusieurs objections déduites de ce qu'il admet souvent des rapprochemens ou des séparations contraires à l'ordre naturel; mais comme Linné a le premier distingué, avec soin, la méthode artificielle et la méthode naturelle, qu'il a le premier donné des exemples de l'une et de l'autre, il est loin de mériter un pareil reproche. Aussi ne devons-nous examiner son système, que relativement à la facilité et à la certitude qu'il donne pour découvrir le nom des plantes.

On a vu, par l'exposition précédente, que les considérations déduites du nombre absolu des organes sexuels y occupent le premier rang: ce nombre est, en général, assez constant, mais il offre cependant une foule d'anomalies; ainsi plusieurs genres très-naturels et admis par tous les auteurs, offrent des espèces où le nombre des étamines est différent de celui qu'indique la classe où il est placé; tels sont, par exemple, les genres Valeriana, Geranium, Phytolacca, Cleome, Alsine; dans ce cas, Linné a placé le genre dans la classe qu'indiquait ou l'espèce la plus commune ou le plus grand nombre des espèces, et ses commentateurs ont pris soin d'ajouter

à l'énumération de chaque classe, la liste des espèces qui devraient y être rapportées, quoiqu'elles soient classées ailleurs; cette précaution a diminué l'incommodité de ces exceptions, mais est fort loin de l'avoir détruite. Cette incommodité est plus grave encore, lorsqu'il s'agit des cas où le nombre des étamines est variable, non-seulement dans les espèces du même genre, mais dans les individus de même espèce; quelquesois les sleurs d'une même plante ont un nombre différent d'étamines, selon l'époque de leur développement; et, dans ce cas, la plante a été classée par Linné, d'après la première sleur qui s'épanouit; ainsi la Rue est dans la Décandrie, parce que la première seur a dix étamines, tandis que toutes les suivantes en ont huit; mais, soit dans ce cas, soit surtout dans les cas très-nombreux où les changemens dans le nombre ordinaire des étamines ne suivent aucune règle fixe, il est extrêmement difficile de classer une plante avec certitude.

Tout ce que je viens de dire sur l'incertitude du nombre des étamines, est vrai du nombre des organes femelles, et ici se présentent de nouvelles difficultés: en effet, tantôt les plantes sont classées d'après le nombre des ovaires, comme, par exemple, les genres Periploca, Cynanchum, Asclepias, qui ont deux ovaires et un style, et qui sont mis dans la Pentandrie digynie; tandis que l'Echites et le Tabernæmontana qui sont organisés de même, sont dans la Pentandrie monogynie: en général, les ordres sont déduits du nombre des styles, mais dans beaucoup de

cas ils se tirent du nombre des stigmates, de sorte qu'il est souvent difficile dans la pratique, de deviner dans quel ordre se trouve telle ou telle plante.

Outre ces difficultés générales, on doit remarquer que les genres de la Pentandrie sont tellement nombreux, qu'on a souvent beaucoup de peine à les reconnaître ; que ceux de la Dodecandrie offrent beaucoup d'anomalies; que les ordres de la Syngénésie fondés sur des caractères minutieux, offrent de grandes difficultés; qu'une partie des genres qui sont réellement monadelphes, sont placés dans la Diadelphie; qu'il y a un grand nombre de plantes dioïques ou monoïques, qu'on ne trouve point dans la Diœcie et la Monœcie; qu'il est presque absolument impossible de reconnaître les genres de la Polygamie; qu'enfin les ordres de la Cryptogamie sont très-difficiles pour les commençans. Malgré ces diverses objections, de la vérité desquelles les plus zélés disciples de Linné ne peuvent disconvenir, le système sexuel à continué à être généralement admis, et comme la plupart des ouvrages sont disposés dans cet ordre, il est nécessaire de le connaître à fond, quelque soit d'ailleurs l'opinion que l'on peut avoir de son mérite réel.

§. 32. Plusieurs Botanistes ont, comme je l'ai dit plus haut, tenté de présenter de nouvelles méthodes artificielles; mais quoique plusieurs d'entr'elles offrent plus de facilité que celle de Linné, elles n'ont point été suivies; si le système sexuel a continué à prévaloir, les causes en sont, d'un côté, le soin qu'a eu

Linné pendant sa longue vie, et ensuite ses disciples, de publier, d'après le système sexuel, tous les recensemens généraux des plantes connucs, recensemens qui sont d'un usage tellement habituel, que tout le monde a été obligé de se familiariser avec l'ordre adopté pour ces ouvrages. D'un autre côté, à mesure que l'anatomie, la physiologie des plantes. et l'étude de leurs rapports naturels ont fait des progrès, on a senti le vide des méthodes artificielles; tous les bons esprits se sont dégoûtés d'en créer de nouvelles, et ont dirigé leurs efforts sur l'étude de la méthode naturelle, de sorte que la suprématie des méthodes artificielles a été presque sans contradiction laissée au système sexuel, et un système artificiel est, dans le fait, une chose de si peu d'importance, que pour ceux qui en veulent un, autant vaut admettre celui-là que tout autre.

§. 33. Parmi les méthodes destinées à donner un moyen facile de trouver le nom des plantes, la seule qui, avec celle de Linné, mérite une attention particulière, est la méthode analytique; la première idée de cette méthode se trouve dans un petit ouvrage de Johrenius, intitulé: Hodegus Botanicus, et imprimé à Colmar en 1710. Voici à peu près la marche de cet auteur; il part des classes de Tournefort, et cherche à faciliter la découverte du genre dans la classe; prenons pour exemple la première classe, celle des Campanulacées: Si, dit Johrenius, la plante que vous avez sous les yeux à un pistil qui se change en un fruit mol, elle est ou une Belladona, ou une Man-

dragore, ou un Lilium convallium, ou un Polygonatum, ou un Ruscus. Maintenant, pour se décider entre ces cinq suppositions, il ajoute: si elle a la sleur multiside et le fruit globuleux divisé en deux loges, elle est une Belladona; si elle a la sleur multiside, le fruit à peu près globuleux, dont la cloison n'est pas visible, et dont les graines sont nichées dans la pulpe, elle est une Mandragore, etc. Ainsi, en conduisant l'élève de questions en questions, Johrenius lui fait conclure le nom de la plante; cet ouvrage est resté presque ignoré, et quoique assez ingénieux, méritait en esset peu d'attention, à cause de la faiblesse de son exécution.

§.34. En 1778, M. de Lamarck présenta, dans la Flore Française, un autre genre de méthode analytique infiniment supérieur au précédent, et l'accompagna de réflexions générales sur les méthodes tellement remarquables, que cet ouvrage a mérité de faire époque parmi ceux qui ont préparé l'heureuse direction que l'histoire naturelle a prise de nos jours. M. de Lamarck observe que la marche naturelle de l'esprit, dans la recherche du nom d'une plante, serait de séparer d'abord le règne végétal en deux grandes classes, ce qui réduirait la difficulté du choix à moitié; de diviser de même chacune de ces classes en deux parties, puis chacune de ces parties en deux autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrivât à n'avoir à comparer ensemble que deux plantes qu'on séparerait par un caractère distinctif; il fait remarquer que, dans cette suite de bifurcations, il serait aisé de présenter

toujours en regard des caractères contradictoires, c'est-à-dire, tels que la vérité de l'un entraînat nécessairement la fausseté de l'autre, de sorte que l'élève le moins exercé pourrait éprouver très-peu d'embarras; il aurait pu ajouter, et c'est ici le grand avantage de cette methode, que n'étant astreint à aucune classe, il pouvait prévoir toutes les exceptions et les anomalies de certains genres, et faire arriver par diverses routes aux noms des genres sujets à varier: Prenons un exemple pour donner l'idée de cette méthode; je suppose qu'un élève connaissant les termes et n'ayant jamais su le nom d'aucune plante, ait à la main un myrte dont il veut apprendre le nom botanique; il y sera conduit par les questions suivantes. La plante a-t-elle les sleurs distinctes ou indistinctes? Prenant le premier parti, il sera conduit par un numéro à une seconde, savoir : a-t-elle les fleurs conjointes, c'est-à-dire, réunies dans une enveloppe commune, ou biendes a-t-elle disjointes? Ce dernier cas étant évident, un numéro le conduira de même aux suivantes : a-t-elle les deux sexes dans la même sleur ou les a-t-elle séparés? A-t-elle des pétales ou . n'en a-t-elle point? A-t-elle l'ovaire libre ou dans la corolle, ou bien l'a-t-elle adhérent ou sous la corolle? Cette corolle est - elle monopétale ou polypétale? A-t-elle cinq pétales, plus ou moins de cinq pétales? A-t-elle plus ou moins de cinq étamines? Sa tige estelle herbacée ou ligneuse? A-t-elle un ou plusieurs styles? Ses seuilles sont-elles entières ou découpées? Sa tieur est-elle blanche ou rouge? Ces diverses questions conduisent nécessairement l'élève au nom de la plante, et l'y conduisent avec une grande certitude, et en lui faisant parcourir tous les caractères de la plante qu'il a sous les yeux. Cette méthode a, comme on voit, de grands avantages, savoir : de se prêter à toutes les variations connues des plantes, de n'exiger dans la recherche des noms que des connaissances très-élémentaires, d'être tellement artificielle qu'elle ne puisse induire en erreur sur son véritable but, defaire usage de toutes les parties des plantes qui existent au moment de la sleuraison, etc. Je crois donc qu'à cause de son extrême facilité, elle est préférable à toutes pour les commençans; mais à peine a-t-on acquis quelque force, qu'on s'en dégoûte bientôt on se lasse de cette monotonie de questions souvent uniformes; on s'impatiente de la longueur de certaines recherches; on s'ennuie de l'attention qu'exigent les numéros de renvois d'une question à l'autre; on se plaint, enfin, de ne pouvoir suivre facilement la marche par laquelle on arrive au nom, et de ne trouver que trop rarement des points de repos qui soient des termes fixes pour la mémoire et l'attention. La plupart deces inconvéniens ont été levés par M. Lestiboudois, dans sa Flore de Belgique, et par M. Dubois, dans celle d'Orléans; l'un et l'autre ont lié la méthode analytique avec une méthode plus ou moins naturelle, et ont présenté, sous forme de tableaux généalogiques, les séries de questions de M. de Lamarck. Ces livres sont peut - être les ouvrages élémentaires les plus faciles de toute la Littérature Botanique; mais comme ils sont relatifs à des pays très-bornés, leur emploi est malheureusement aussi fort restreint.

#### CHAPITRE IV.

Des classifications naturelles en général comparées aux artificielles.

§. 35. Les méthodes artificielles ont, comme nous venons de le voir, pour unique but, pour unique résultat, de faire connaître avec plus ou moins de facilité le nom des êtres auxquels elles sont appliquées. Mais savoir le nom d'un objet, ce n'est pas le connaître! Si quelques esprits superficiels peuvent se contenter de cette connaissance purement nominale, celui qui est digne de pénétrer dans les sentiers de la science, s'aperçoit bien vite qu'il lui reste beaucoup à apprendre sur un être lors même qu'il sait son nom; il veut qu'on lui enseigne et sa structure générale, et son histoire; il veut qu'on lui montre les véritables rapports de cet être, comparé à ceux qui ont avec lui uue analogie plus ou moins intime; il ne tarde pas à sentir que la connaissance de ces analogies lui donne, de la manière la plus exacte et la plus abrégée, celle de tous les traits principaux de l'anatomie et de la physiologie de l'être dont il s'occupe; dès qu'il est assez avancé dans l'étude pour comparer les diverses méthodes artificielles, il ne manque pas de reconnaître que les mêmes plantes sont rarement les unes à côté des autres dans ces divers ordres, et que par consé-

quent les rapports que ces méthodes expriment sont purement arbitraires; enfin, à peine a-t-il jeté les yeux sur les végétaux, qu'il y reconnaît certains, groupes bien prononcés par l'ensemble de leur structure, et dont les individus out ensemble un certain air de famille, comme, par exemple, les Graminées, les Ombellifères, les Crucifères, etc. Il s'apercevra qu'il est plus aisé de reconnaître, dès le premier coup d'œil, ces groupes naturels, que de rechercher en détail leurs caractères à chaque fois qu'on en trouve un nouvel individu; il pensera, enfin, que 'l'Europe n'est pas la seule partie du monde où l'on puisse reconnaître de pareils groupes. A mesure qu'il avancera dans l'étude, il s'apercevra que la plupart des plantes d'Europe qui lui paraissaient isolées par leur structure, font partie de familles dont le plus grand nombre des individus sont exotiques ; il concevra alors qu'il serait possible de ranger tous les végétaux bien connus en groupes naturels, c'est-àdire, déterminés par l'ensemble de leurs ressemblances anatomiques, et qu'un pareil ordre donnerait à celui qui le connaîtrait l'image la plus fidèle de tout ce que nous savons sur la structure, et par conséquent sur l'histoire des végétaux. C'est cette manière de ranger les plantes, d'après l'ensemble de leurs organes essentiels, qui porte le nom de Méthode naturelle; c'est à son étude que se sont consacrés tous les naturalistes célèbres; c'est d'elle que ce Linné, du nom duquel on abuse si souvent, a dit qu'elle était le but de toute l'histoire naturelle.

\$. 36. Avant de rechercher quelles sont les lois et les règles fondamentales de la méthode naturelle, consacrons quelques instans à la comparer aux méthodes artificielles, afin de faire micux sentir le genre d'utilité, d'emploi, de facilité, de certitude, dont chacune d'elles est susceptible.

Et d'abord, quant à la facilité, il est évident que, pour le commençant, une méthode artificielle doit paraître, et est en réalité plus facile; en effet, l'auteur systématique ayant le choix parmi tous les caractères des plantes, et n'étant gené par aucune des combinaisons, des nuances, des relations qui gênent la marche de ceux qui veulent se conformer à la nature, serait bien maladroit s'il ne choisissait des organes très-apparens et faciles à voir pour bases de sa classification, tandis que l'auteur d'une méthode naturelle n'a pas la liberté du choix ; il est conduit par des principes rigoureux à observer tous les organes, et à donner à chacun une importance relative, non à la facilité que nous avons de le voir, mais au rôle que cet organe joue dans la vie des êtres: or, ces organes les plus importans peuvent être, et sont souvent en effet, les plus difficiles à voir. De plus, dans la méthode naturelle, on reconnaît souvent la place des êtres, non par leurs caractères absolus, mais par la voie de l'analogie; cette voie n'est ouverte qu'à ceux qui connaissent déjà un certain nombre d'êtres de chaque famille, et n'est par conséquent d'aucun secours pour · les commençans : enfin , la méthode naturelle qui embrasse tous les organes, suppose une connaissance

plus profonde de l'organographie, que la méthode artificielle qui n'exige que la connaissance d'un petit nombre de parties; il est donc bien certain que lorsqu'on ne connaît encore aucune plante, et qu'on est réduit à chercher par soi-même le nom des premières qui se présentent, on doit employer une méthode artificielle; et sous ce point de vue, la plus facile de toutes est la meilleure.

Mais si, entraîné par le charme de la facilité, on persiste dans la même marche, il arrive au bout de quelque temps que la scène change; à force de s'habituer à ne considérer les végétaux que sous un certain point de vue, on finit par croire que cet objet seul constitue toute la science; on néglige l'étude de tous les organes qui n'ont pas été employés par l'auteur systématique dont on adopte la marche; on s'habitue à donner une valeur exagérée à certaines idées ou à certains organes, à éloigner des êtres qui ont entr'eux une foule de rapports, ou à en rapprocher qui n'en out presque aucuns. Alors, selon la trempe de son esprit, on tombe dans des exagérations bizarres; les uns, et c'est le plus grand nombre, sentant qu'ils n'apprennent que des noms, voyant que les rapports indiqués dans leurs livres ne sont nullement en harmonie avec ce que le plus simple bon sens indique sur les etres, finissent par croire que la Botanique est une simple étude de nomendature, ou une occasion de promenade et d'amnsement, et la regardent comme indigue d'occuper les facultés d'un homme pensant; d'autres,

il est vrai, persistent dans leur amour pour la Botanique; mais suivons encore le développement de leur esprit.

Ceux qui ne sont pas doués d'un génie inventif, persistent toute leur vie à apprendre des noms de plantes; ils sont aptes à voyager, à recueillir des plantes diverses, à les décrire d'après la marche tracée par leur guide primitif, à reconnaître dans les livres, si telle plante a été ou non mentionnée par les auteurs. Tous ces travaux sont utiles, sans doute, et ceux qui les exécutent sont dignes de reconnaissance; mais ces travaux nécessairement incohérens ajoutent peu de chose à la masse des idées humaines, s'ils ne sont pas saisis et travaillés de nouveau par des hommes d'un esprit supérieur. Et ces mêmes travaux eussent été exécutés avec encore plus de perfection par ceux qui, dès le commencement de leurs études, auraient suivi une marche plus philosophique.

Supposons, au contraire, que le botaniste dont nous suivons le développement intellectuel, soit doué d'un esprit inventif: alors, s'il est profondément imbu de l'utilité d'un ordre artificiel, il croira rendre un grand service à la science, que d'en fabriquer un nouveau, ce qui, de l'aveu même des systématiques les plus prépondérans, est, au contraire, de la plus parfaite inutilité, ou bien, il se livrera à des recherches anatomiques ou physiologiques. Mais ici, s'il est fidèle à sa méthode, il tombera dans des absurdités palpables, comme de rechercher, ainsi que l'a fait un savant d'ailleurs recommandable, les rapports

anatomiques des plantes qui ont le même nombre d'étamines; ou bien, il négligera toute méthode, et alors ses observations isolées et incohérentes serout réduites à n'être que des matériaux, dont le naturaliste, scrutateur des rapports naturels, pourra scul former un édifice.

Supposons, au contraire, un élève qui commence à étudier la Botanique par la méthode naturelle: dans les premiers jours, il sera à chaque pas arrêté par la nécessité de connaître tous les organes des plantes, et de saisir des caractères difficiles à voir; il sentira alors la nécessité d'étudier avec précision, non pas une seule partie, mais toutes les parties des plantes, et mettra sa principale attention à la connaissance des organes, cette branche de la science de laquelle dérivent toutes les autres, et qui est la plus propre de toutes à piquer la curiosité, à satisfaire l'avidité des bons esprits. Sans doute, à ce premier moment, il saura moins facilement découvrir le nom d'une plante; mais à peine aura-t-il franchi ce premier pas, qu'il se trouvera savoir à la fois toutes les méthodes artificielles, qui sont nécessairement fondées sur la connaissance de tel ou tel organe, et par cette facilité, il regagnera bien rapidement l'avance que son concurrent avait sur lui quant à la nomenclature. Ce n'est pas tout; en se servant de diverses méthodes, il habituera son esprit à considérer les plantes sous divers points de vue; il remarquera alors leurs véritables différences, leurs véritables ressemblances: car il est clair que les plantes, qui sont voisines dans

la plupart des systèmes, devrout l'être aussi dans la méthode naturelle; il saura par conséquent non-seulement le nom, mais beaucoup de particularités sur la structure des plantes.

Je crois donc que la véritable marche qu'on doit suivre dans la Botanique, est de se familiariser d'abord avec les organes, puis de s'exercer à nommer quelques plantes d'après diverses méthodes artificielles, et de les rapporter ensuite à la méthode naturelle, qui seule est la science.

§. 37. Que si, après avoir comparé les résultats des deux méthodes pour les commençans, nous les considérons quant à la science elle-même, la supériorité des méthodes naturelles brillera toujours davautage. Peut-on espérer d'obtenir une bonne anatomie des plantes, si on ne groupe pas celles qui ont entr'elles des rapports réels? Saurait-on jusqu'à quel point on doit généraliser les observations de Physiologie, si la classification en familles naturelles ne nous l'indiquait? Peut - on établir des genres exacts, au milieu des nombreuses exceptions de tous les caractères, si on ne commence pas par comparer entr'eux ceux qui sont réellement comparables? Oserait-on généraliset quelque idée que ce pût être, sur les propriétés des plantes, sans remonter à leur analogie? Existera - t - il jamais une glossologie rigoureuse, sans une comparaison exacte des êtres qui se ressemblent, et qui s'éclairent mutuellement par leurs rapports? Ensin, les descriptions des plantes elles-mêmes ne sont-elles pas éclairées d'un tout

autre jour, lorsqu'elles sont faites sous un point de vue comparatif?

Je le demande au plus zélé d'entre les amis des systèmes. Que penserait-il d'un auteur qui, pour faire un livre elémentaire de Zoologie, classerait les animaux d'après le nombre de leurs pattes; mettrait les serpens et les vers dans les apodes; les mollusques et les polypes dans les êtres qui n'ont qu'un pied; l'homme, la chauve-souris et les oiseaux dans la classe des bipèdes; les quadrupèdes ovipares et vivipares dans une quatrième, etc.? Il dirait, sans doute, que cette manière de considérer les animaux peut bien avoir quelque commodité pour trouver les noms, ou quelque utilité dans l'étude des mouvemens des arfimaux; mais que ce n'est pas la science elle-même, et qu'il faut bien se garder de suivre un ordre pareil dans l'étude. Pourquoi donc la même idée que personne n'a osé ni proposer, ni soutenir quant aux animaux, est-elle défendue avec tant de chaleur, quand il s'agit des plantes? Les causes en sont claires: c'est 1.º que l'anatomie végétale étant de sa nature plus difficile, et n'ayant été étudiée que long-temps après celle des animaux, les rapports naturels des Plantes entr'elles, quoique non moins réels que ceux des animaux, frappent moins les regards vulgaires.

§. 38. La seconde cause qui est aujourd'hui la plus puissante, c'est que le parti (car l'esprit de parti s'étend jusqu'aux objets qui sembleraient le plus devoir en être exempts), c'est, dis-je, que le parti des prétendus imitateurs de Linné a mal entendu ce

grand maître, et lui a attribué des opinions contraires aux sienues. Il est, en effet, très-remarquable que ceux qui se disent aujourd'hui Linneens, soient en opposition directe avec toutes les pages de Linné, tandis que Linné et les Jussieu sont presque d'accord sur tous les principes de la science. Qu'on me permette ici une courte digression pour donner la preuve de ce que j'avance, et pour qu'on ne pense pas que j'altère le sens des principes émis par ces auteurs; je citerai leurs propres expressions:

« La méthode naturelle, a dit Linné, a été le pre« mier et sera le dernier terme de la Botanique (1);
« le travail habituel des plus grands botanistes est
« et doit être d'y travailler (2); les fragmens mêmes
« de cette méthode doivent être étudiés avec soin (3);
« c'est le premier et le dernier but des désirs des
« botanistes (4). La méthode naturelle est regardée
« comme peu de chose par les botanistes ignorans;
« mais elle a toujours été fort estimée par les plus
« habiles, quoiqu'elle ne soit pas encoredécouverte (5).

<sup>(1)</sup> Methodus naturalis primus et ultimus finis Botanices est et erit. Phil. bot.

<sup>(2)</sup> Summorum Botanicorum hodiernus labor in his sudat et desudare decet. Phil. bot.

<sup>(3)</sup> Methodi naturalis fragmenta studiose inquirenda sunt. Phil. bot. p. 31.

<sup>(4)</sup> Primum et ultimum hoc in Botanicis desideratum est. Phil. bot. p. 31.

<sup>(5)</sup> Primum et ultimum in parte systematica botanices quæsitum est methodus naturalis; hæc adeo a Botanicis minus doctis vili habita, a sapientioribus semper tanii æstimata adhuo lícet detecta zondum. Clas. plant. 1738. p. 484.

« J'ai pendant long-temps, comme plusieurs autres, « travaillé à l'établir; j'ai obtenu quelques décou-« vertes; je n'ai pu la terminer, et y travaillerai tant « que je vivrai. Je publierai ce que je trouverai: « celui-là qui pourra résoudre le peu de doutes qui « m'arrêtent, sera pour moi un Apollon (1). Que « ceux qui en sont capables corrigent, augmentent, « perfectionnent cette méthode; que ceux qui ne le « peuvent pas, ne s'en mêlent pas; ceux qui le font, « sont des botanistes supérieurs (2). »

Ces témoignages, en faveur de la méthode naturelle, sortent de la bouche de Linné. Mais allons plus loin, et nous verrons que ce grand homme sentait parfaitement, à cet égard, certaines vérités que ses prétendus disciples nient aujourd'hui avec ardeur: ainsi, il a bien énoncé la différence qui existe entre les méthodes artificielles et naturelles. « Les ordres naturels, a - t - il dit, sont utiles pour « connaître la nature des plantes, les ordres artificiels « pour distinguer les espèces entr'elles (3). Il est « constant que la méthode artificielle n'est que se-

<sup>(1)</sup> Diu et ego circa methodum naturalem inveniendam laboraci , bene multa quæ adderem obtinui, perficere non potui, continuaturus dum vixero; interim quæ novi proponam; qui paucas quæ restant bene absolvit plantas, erit mihi magnus Apollo. Class. plant. p. 484.

<sup>(2)</sup> Emendent, augeant, per ficiant hanc methodum qui possunt; desistant qui impares sunt; qui valent botanici sunt eximii. Clas. plant. 487.

<sup>(3)</sup> Ordines naturales valent de natura plantarum, artificiales in diagnosi plantarum. Gen. plant. ed. 1764. in præf.

« condaire de la méthode naturelle, et lui cédera le « pas si celle-ci vient à se découvrir (1). »

Il a de même bien senti l'importance réelle des caractères sur lesquels la méthode naturelle doit être fondée; et il est encore, à cet égard, tout-à-fait d'accord avec Jussieu. « Que ceux qui veulent faire « la clef des ordres naturels, sachent qu'aucune con- « sidération générale n'est si essentielle, que la si- « tuation des parties, et surtout celle de la graine, « et dans la graine celle de l'embryon (2). Les « plantes ont entr'elles une affinité qui pourrait se « comparer à celle des territoires sur une carte « géographique (3). »

Il est même assez remarquable qu'en comparant, à cet égard, les écrits de Linné avec ceux de Jussieu, ce soit à Linné qu'on soit obligé de reprocher trop d'exagération en faveur des principes de la méthode naturelle. Ainsi, il a répété après mille autres, la nature ne fait pas de sauts (4): tandis que les plus zélés partisans des ordres naturels reconnaissent aujourd'hui qu'il y a des sauts ou des interruptions dans la série des êtres. Il a partout proclamé

<sup>(1)</sup> Perpetuum est quod methodus artificialis sit tantum naturalis.succedanea, nec possit non ce lere naturali. Class. plant. in præs.

<sup>(2)</sup> Qui clasem fabricare student, sciant nullam partem unipersalem magis valere quam illam a situ, præsertim seminis, in semine punctum vegetans, etc. Class. plant. p. 487.

<sup>(3)</sup> Plantæ omnes utrinque affinitatem monstrant uti territorium in mappa geographica. Phil. bot. 3x.

<sup>(4)</sup> Natura non facit saltus. Phil. bot. 40.

que tous les genres étaient naturels (1), ce que nient un grand nombre des plus zélés partisans des familles naturelles; il a dit en principe, et sans admettre même d'exceptions: « les plantes du même « genre ont la même vertu; celles du même ordre « naturel ont des vertus analogues; celles de la « même classe naturelle ont aussi quelques rapports « de propriétés (2)»; et les partisans de l'ordre naturel sont loin d'admettre ce principe d'une manière aussi absolue, comme on pourra en juger en parcourant mon Essai sur les propriétés des plantes comparées à leurs formes extérieures et leur classification naturelle. (Paris. 1804.)

Si des principes émis par Linné nous passons à sa propre conduite, nous le verrons dans plusieurs circonstances proclamer Bernard de Jussieu comme le premier des Botanistes de son siècle; établir luimême des ordres naturels qui diffèrent peu de cenx que Jussieu adoptait à la même époque; les répéter dans presque toutes les éditions de ses ouvrages, comme s'il voulait sans cesse avertir les botanistes qu'il n'avait suivi un ordre artificiel qu'à cause de l'imperfection où était alors la méthode naturelle; nous le verrons enfin donner à ses disciples particuliers des leçons d'après les ordres naturels.

<sup>(1)</sup> Omnia genera naturalia sunt. Gen. pl. ed. 1764. p. 11.

<sup>(2)</sup> Plantæ quæ genere conveniunt etiam virtute conveniunt, quæ ordine naturali continentur etiam virtute propius accedunt, quæque classe naturali congruunt etiam viribus quodam modo congruunt. (Phil. bot. p. 282.)

Comment donc est-il arrivé qu'après avoir eu sur l'ensemble de la science des idées si vastes et si justes, il ait été si mal compris? D'un côté, certains partisans zélés des ordres naturels, tels qu'Adanson et Buffou, ont blâmé sans mesure et sans justice le système sexuel, parce qu'ils n'out pas senti la différence de but et de moyens qui se trouve entre les méthodes naturelles et artificielles; de l'autre, les disciples immédiatement formés dans la doctrine de Linné, ont la plupart déclamé contre la méthode naturelle, et par un effet singulier de leur admiration pour Linné, ont témoigné le plus souverain mépris pour cet objet de la vénération de Linné lui-même. Pour se rendre raison de cette bizarrerie de l'esprit humain, il faut se rappeler ce que nous avons dit plus haut du danger de suivre un système artificiel exclusivement à tout autre; à force de rapporter toutes les plantes au système sexuel, à force d'y étudier avant tout les organes fécondateurs et le nombre des parties, ces botanistes ont fini par négliger les autres organes des plantes et les divers points de vue sous lesquels on peut et on doit les considérer; à force de voir toujours les végétaux rangés dans cet ordre, ils ont fini par trouver tout autre ordre incommode et absurde, et ont regardé tout travail relatif à la méthode naturelle, comme une espèce de sacrilége envers leur maître. C'est ainsi que de l'usage trop exclusif d'un système utile dans certains cas, on est passé à des idées complètement opposées à celles de Linné. Cet exemple historique tendra donc à confirmer les raisonnemens présentés plus haut sur la marche que l'on doit suivre dans l'étude de la Botanique.

§. 40. Si, d'après ces considérations, j'osais présenter ici en peu de mots la marche qu'il faut suivre dans cette science, je donnerais aux commençans les conseils suivans, et je diviserais leur instruction botanique en trois époques:

Dans la première, on doit s'occuper avant tout à bien connaître les noms et les formes de tous les organes des végétaux, et surtout de ceux de la sleur et du fruit; prendre quelque idée de leur physiologie; examiner ensuite les modifications de ces organes qui sont indiquées par les termes adjectifs ou composés dont on se sert pour les désigner; se familiariser avec ces dissérens termes, en décrivant soimême dans le style botanique quelques végétaux.

2.º Après ces études préparatoires, il faut prendre un système artificiel quelconque et déterminer le nom de quelques plantes; ne se point borner à un seul système, mais chercher à se servir indifféremment de plusieurs, tels par exemple de ceux de Lestiboudois, de Dubois, de Lamarck, de Linné, de Haller, de Tournefort, etc., que j'indique ici dans l'ordre de leur facilité respective.

Chaque fois que l'on détermine une plante avec un système artificiel quelconque, on devra recourir, par la simple table, à une méthode naturelle pour connaître les véritables rapports de la plante dont on sait le nom. L'ouvrage de Jussieu, ou de ceux

a taines familles par comparaison aux familles des a hommes, et comme il m'a paru impossible de tirer « les caractères de ces familles de la seule fructifica-\* tion, j'ai choisi les parties des plantes où se ren-« contrent les principales notes caractéristiques, telles que les racines, les tiges, les sleurs et les « graines; il y a même dans nombre de plantes une « certaine similitude, une affinité qui ne consiste pas « dans les parties considérées séparément, mais en « total; affinité sensible, mais qui ne se peut exprimer « comme on le voit dans les familles des aigremoines « et des quintefeuilles, que tout botaniste jugera « congénères quoiqu'elles diffèrent par les racines, « les feuilles, les sleurs et les graines, et je ne doute « pas que les caractères des familles ne puissent être « tirés aussi des premières feuilles du germe au sortir a de la graine. J'ai donc suivi l'ordre que gardent les « parties des plantes dans lesquelles se trouvent les « notes principales et distinctives des familles, et « sans me borner à une seule partie, j'en ai souvent « considéré plusieurs ensemble. »

Cet ouvrage de Magnol présente, de la mamère la plus naïve, cette idée générale des rapports naturels que tous les anciens ont sentie, mais on y voit clairement, en même temps, qu'ils n'avaient aucune règle pour rechercher ces rapports; aussi la plante que les uns regardaient comme analogue à telle autre, en était écartée par un autre botaniste, sans qu'aucune des opinions pût être prouvée vraie ou fausse. C'est ancore l'inconvénient majeur que présentent les ou-

vrages de Crantz (1), de Necker (2) et même de Trattinick (3), qui, parmi les modernes, ont voulu suivre exclusivement la même méthode.

Cinquante ans après Magnol, Linné présenta ses ordres naturels, où l'on reconnaît la même marche de tâtonnement ; il commença le premier à établir que tous les caractères devaient être tirés de la fructification; mais, ajoute-t-il, « aucune règle a priori « ne peut être admise dans la classification naturelle « ( class. plant. 487 ); aucune partie de la fructifi-\* cation ne peut être prise exclusivement en consi-« dération, mais on doit s'attacher seulement à la « simple symétrie de toutes les parties. » Il disposa les genres en groupes, mais il évita de donner les caractères de ces groupes et de les lier par aucune méthode; on lit même dans l'ouvrage de Giseke, que Linné se moqua beaucoup de l'un de ses disciples (Fagrœus) qui avait entrepris un travail de ce genre. et lui demanda en riant ce que c'était qu'un ordre naturel. On voit, en suivant la marche de Linné dans ses fragmens d'ordre naturel, qu'il sentait, avec sa sagacité ordinaire, les rapports des plantes; mais qu'entraîné par la trop grande importance qu'il avait donnée au nombre des parties comparé à leur position, et surtout par la prépondérance qu'il attribuait à la sleur sur le fruit, il n'avait su découvrir les caractères réels qui unissaient les êtres, dont il sentait

<sup>(1)</sup> Instit. rei herb. 1776.

<sup>(2)</sup> Elementa botanica. 1790.

<sup>(3)</sup> Genera plant. meth. nat. digesta. 1802.

cependant les rapports; que, découragé par ce mauvais succès, il avait proclamé comme impossible ce à quoi il n'était pas parvenu, et cette dernière erreur est sans doute pardonnable dans un homme qui, par son génie et ses connaissances, semblait avoir acquis le droit de juger de la portée de tous les autres par la sienne. Les ordres naturels de Linné ont été admis presque sans modification par Scopoli(1), Murray(2), etc.

§. 43. Pour suppléer à cette espèce de vague qui existait dans les anciennes méthodes naturelles. Adauson (3) imagina ce qu'il nomma sa méthode universelle ou de comparaison genérale; ayant pensé avec raison que toutes les parties des plantes devaient être prises en considération dans la méthode naturelle, il établit, sur chaque organe des plantes pris séparément, un ou plusieurs systèmes déduits de leur situation, de leur figure, de leur nombre, de leur proportion, de leur durée et de leur substance : il résulta de cette entreprise la formation de 65 systèmes artificiels; après cet immense travail, Adanson pensa que les plantes qui se trouvaient les unes à coté des autres dans le plus grand nombre de ces systèmes, devaient être celles qui avaient entr'elles le plus de rapports, et qu'on devait le plus rapprocher dans l'ordre naturel. Cette idée est en effet séduisante au premier coup d'œil par son exactitude apparente,

<sup>(1)</sup> Flora carniolica. 1760.

<sup>(2)</sup> Apparatus medicaminum. 1776.

<sup>(3)</sup> Familles des plantes. 1763.

mais elle ne peut soutenir un examen approfondi; en effet, 1.º elle suppose que nous connaissons, nonseulement tous les organes des plantes, mais encore tous les points de vue sous lesquels il est possible de les considérer: or, il est clair, et que cette supposition était fausse lorsqu'Adanson l'a faite, et qu'elle le sera très-long-temps, peut-être toujours; en second lieu, lors même que nous connaîtrions tous les organes des plantes, et que nous les examinerions sous tous les points de vue possibles, l'idée fondamentale n'en serait pas moins vicieuse en ceci. qu'elle suppose à tous les organes une égale importance entr'eux, et à tous les points de vue sous lesquels on peut les considérer, un égal degré d'intérêt: or, c'est ce qu'on ne peut admettre; il est évident que certains organes très-importans par leur usage, ont une influence plus grande que d'autres sur l'ensemble de l'organisation ou sur la conservation des êtres, et que par conséquent leur importance pour la classification doit être plus considérable. Il est démontré par l'observation, que des divers points de vue sous lesquels on peut les considérer, il en est de fixes, et d'autres variables; les premiers doivent par conséquent jouer un rôle plus important dans la classification; or, la théorie d'Adanson ne peut se prêter à aucune de ces modifications, de ces graduations d'importance. On n'en doit pas moins reconnaître que les familles qu'il a indiquées, mais qu'il a peut-être formées, autant par voie de tâtonnement, que par sa propre méthode, sont, en général, avouées par la

nature, et dignes de l'attention des observateurs. La marche et les principes d'Adanson, ont servi de base aux travaux de Buttner, dont son disciple Rüling a publié le résumé. (*Usteri delect. opusc.* 2. p. 452.)

§. 44. Cependant, bien avant la publication des familles d'Adanson, il existait un ouvrage fort remarquable, qui a été mal apprécié par ses contemporains, et oublié par les modernes; c'est le Systema plantarum generale de Heister, imprimé en 1748, mais qui donne l'exposition d'une méthode mise en pratique, depuis 1730, dans le jardin de Helmstatd. Heister paraît avoir bien senti toutes les idées qui ont été depuis reconnues pour vraies, et qui ont fait la base de la méthode admise aujourd'hui; mais trop imbu du système de Tournefort, il a commencé par diviser les végétaux en arbres et en herbes; cette faute l'a forcé à rompre presque tous les rapports les plus simples; si l'on fait abstraction de cette première division, le reste de son ouvrage est un monument historique très - remarquable. Il n'eut, à ce qu'il paraît, aucune insluence sur la généralité des Botanistes, mais il a peut-être servi à guider les méditations de Bernard de Jussieu. Dès 1758, c'est-à-dire, cinq ans avant la publication de l'ouvrage d'Adanson et dix ans après celle de Heister, Bernard de Jussieu avait disposé le Jardin de Trianon, d'après une méthode particulière, au persectionnement de laquelle il a consacré sa vie entière: ami zélé de la vérité, observateur assidu de la nature, simple et communicatif dans sa conversation, il s'est acquis, sans rien

écrire d'important, une réputation durable, et se trouve le chef d'une grande école, sans qu'on puisse savoir quelle est la véritable part de gloire qui lui appartient. Sa méthode, en effet, n'a été publiée qu'en 1789, par son neveu M. Antoine-Laurent de Jussieu, et celui-ci y a sans doute ajouté un grand nombre de perfectionnemens, soit dans l'ensemble, soit dans les détails. Sans chercher donc, en aucune manière, à faire une part distincte à chacun de ces habiles botanistes, et à séparer des noms qui, déjà unis par la parenté et la confiance la plus intime, le seront toujours plus par la gloire, nous ferons remarquer que ce qui caractérise la méthode des Jussieu, . c'est qu'elle est fondée sur la subordination des caractères. Sentant le vague des simples méthodes de tâtonnement, l'exagération du principe de comparaison uniforme et générale des organes, ils ont les premiers remarqué avec soin, que tous les organes, tous les points de vue sous lesquels on peut les considérer, n'out pas un égal degré d'importance, ni de permanence; que quelques-uns semblent, pour ainsi dire, dominer les autres; de sorte qu'en établissant la classification d'abord sur ces organes prédominans, puis les divisions secondaires sur ceux qui ont un moindre degré d'intérêt, on est conduit à imiter le plus possible l'ordre de la nature dans celui de la classification. Ce principe simple et peu contestable a été fécond en conséquences importantes; et c'est sous ce point de vue, que l'un des hommes qui a le plus profondément résléchi sur la marche des sciences

et sur le plan général de la nature, a proclamé, dans une occasion solennelle, le livre de M. de Jussieu, « comme un ouvrage fondamental, qui fait, dans « les sciences d'observation, une époque peut-être « aussi importante que la chimie de Lavoisier dans les « sciences d'expérience. » (Cuvier, rapp. à S. M. sur les prog. des sciences.)

§. 45. Parmi ceux qui out admis cette subordination des caractères, les uns, négligeant les observations des Jussieu, connaissant trop peu les végétaux étrangers, et donnant trop d'importance à des considérations secondaires, ont présenté, sous le nom de méthodes naturelles, de vrais systèmes artificiels: c'est ainsi que, quoiqu'on puisse citer quelques rapprochemens heureux dans les ouvrages de Batsch (1) et d'Augier (2), on est forcé d'avouer que leur base, qui est le nombre absolu ou relatif des parties de la fleur, est réellement arbitraire-

§. 46. Depuis 1789, la plupart des naturalistes qui, par la disposition de leur esprit, ont été dirigés vers l'étude des rapports naturels, ont pensé que si, en étudiant l'ouvrage des Jussieu, on pouvait différer d'opinion avec eux sur quelques points en particulier, l'ensemble de ce vaste travail n'en présentait pas moins une marche sage et rigoureuse, des principes

<sup>(1)</sup> Tabula affinitatum regni vegetabilis, autore A. J. G. C. Batsch; Vinariæ, 1802.

<sup>(2)</sup> Essai d'une nouvelle classification des Végétaux, conforme à l'ordre que la nature paraît avoir suivi, etc., par A. Augier; Lyon, 1801.

justes et féconds, enfin, des considérations de détail fines et heureuses. Ils ont donc dirigé toute leur attention sur les moyens de perfectionner les diverses parties de ce grand édifice; M. Antoine - Laurent de Jussieu s'est occupé sans relâche des corrections et des additions que son ouvrage réclamait. MM. La narck et Ventenat ont examiné avec soin et les meilleurs moyens d'estimer la valeur comparée des caractères, et les changemens que de nouvelles observations devaient apporter dans les limites des familles et des genres. M. Desfontaines a confirmé les grandes bases de cette méthode, en les liant avec celles de l'anatomie végétale, au moyen d'une de ces découvertes qui étonnent à la fois par leur simplicité et leur fécondité. MM. Gærtner, père et fils, Richard et Corréa, ont singulièrement perfectionné la connaissance intime des fruits et des graines, et ont ainsi éclairé d'un jour nouveau les organes les plus importans pour la classification naturelle. La plupart des voyageurs, parmi lesquels les noms de MM. Swartz, Labillardière, Desfontaines, Ruiz et Pavon, Humboltd et Bonpland, Petit-Thouars, Robert Brown, doivent être surtout cités avec honneur et reconnaissance, ont décrit les végétaux avec un soin inconnu jusqu'à nos jours. Les botanistes sédentaires, tels que MM. L'Héritier, Cavanilles, Valh, Smith, Schrader, Wildenow, Jacquin, Host, Waldstein et Kitaibel, etc., ont, par l'exactitude rigoureuse, ou l'abondance de leurs descriptions, fourni d'importans matériaux pour l'étude des rapports naturels. La

connaissance plus approfondie des végétaux cryptogames, que nous devons principalement aux recherches de MM. Hedwig, Bulliard, Persoon, Acharius, Vaucher, Dawson-Turner, Palissot-Beauvois, Weher, Mohr, Bridel, Swartz, etc., a habitué les esprits à la comparaison des formes insolites, et qui n'étaient pas prévues par les systèmes les plus habituels. Les analyses d'anatomie interne de Hedwig, et plus tard celles de MM. Sprengel, Mirbel, Link, Treviranus et Rudolphi, nous ont mis à portée de déterminer avec plus de rigueur certaines circonstances de la structure végétale. Plusieurs monographies ont eu pour but ou pour résultat d'éclaircir les points douteux de la classification. Plusieurs auteurs, pénétrés des principes de la méthode naturelle, tels que MM. Lamarck, Ventenat, Corréa, Link, Richard, Petit-Thouars, Robert Brown, Gawler, Sims, Keenig, Salisbury, Desvaux, etc., auxquels il m'est peutêtre permis de joindre mon propre nom, ont indiqué dans leurs ouvrages les divers changemens dans la classification que la découverte de végétaux nouveaux a successivement rendu nécessaires. Je dois encore compter, au nombre des causes qui ont inslué sur l'amélioration des méthodes botaniques, les perfectionnemens importans que la classification zoologique a reçus, principalement par les travaux philosophiques de M. Cuvier, travaux qui ont réagi sur quelques parties de la Botanique elle - même, et dont je m'houore d'avoir profité. En un mot, des ouvrages. si nombreux et si importans ont été présentés sur

toutes les branches de la science, qu'il devient nécessaire de recueillir les principes de la méthode naturelle, non en suivant strictement tel ou tel auteur, mais en profitant de toutes les observations récentes: c'est ce qui fera l'objet du livre suivant, dont je ne me dissimule point la difficulté; mais qui pourra, j'ose l'espérer, contribuer à fixer les idées des botanistes sur la direction de leurs travaux ultérieurs:

## LIVRE II.

THÉORIE DE LA CLASSIFICATION NATURELLE.

§. 47. La théorie de la classification naturelle n'a encore été convenablement exposée dans aucun ouvrage, pas même dans ceux qui lui ont fait faire les plus grands progrès. Quoiqu'elle soit liée à la science toute entière, on ne peut y arriver qu'à la suite de longs travaux et de réflexions continues dont elle devrait être aujourd'hui la base et non le résultat. Ce que l'on peut en apprendre se réduit à quelques idées générales, que les Botanistes d'ordre supérieur exposent dans leur conversation plus que dans leurs livres, et qui sont encore au nombre de ces opinions que Bacon nommait flottantes (floating), parce que n'ayant jamais été exposées avec méthode, elles n'ont jamais pu être sérieusement discutées. Je vais faire en sorte de présenter ici l'ensemble de cette théorie avec tout le degré d'exactitude et de

clarté dont je serai capable. Si l'extrême difficulté et, j'ose le dire, la nouveauté du sujet m'entraînent dans des discussions plus délicates que celles qu'on a coutume d'en trouver dans les traités de Botanique; si certains naturalistes pensent que je m'appesantis trop sur des exemples connus, tandis que d'autres me reprocheront de m'être au contraire trop livré à des considérations métaphysiques, j'ose assurer que ces inconvéniens tiennent à la matière elle-même, et étaient peut-être impossibles à éviter entièrement.

§. 48. La théorie de la classification naturelle se compose essentiellement de trois parties: 1.º l'estimation de l'importance relative qu'on doit attacher aux organes comparés entr'eux; 2.º la connaissance des circonstances qui peuvent égarer l'observateur relativement à la vraie nature des organes; 3.º l'évaluation de l'importance qu'on doit attribuer à chacun des points de vue sous lesquels on peut considérer un organe.

## CHAPITRE I.er

## Comparaison des organes.

§. 49. La première question qui se présente dans cet examen, est de déterminer, autant que la chose en est susceptible, le rang que les organes des plantes doivent occuper dans la hiérarchie organique. Cet objet a été souvent discuté par les plus grands botanistes, mais n'a, ce me semble, pas encore été considéré sous son vrai point de vue: que certains organes soient plus importans que d'autres, c'est ce

que personne ne nie; ainsi, pour choisir un exemple dans des êtres dont l'anatomie est bien connue, personne ne doute que, dans l'organisation des animaux. le cœur, par exemple, n'ait plus d'importance que la veine hépatique, le cerveau plus que le nerf optique, etc.; et pour revenir au règne végétal, personne, je pense, ne contestera que le pistil ne soit plus important que les nectaires, ou les feuilles plus que les aiguillons. Mais si l'on vient à me demander lequel est le plus important, du cœur ou du cerveau d'un animal, du pistil ou de la feuille d'une plante, il me sera impossible de donner une réponse positive, parce que l'usage de chacun de ces organes est relatif à des fonctions diverses, que jamuis bien estimer l'importance de chaque organe dans la fonction à laquelle il est destiné, mais non pas relativement à une classe de faits avec laquelle il n'a point de relations. C'est ainsi que, dans l'ordre social (qu'on me permette cette comparaison grossière), je puis bien affirmer, par le simple raisonnement, qu'un général est plus qu'un capitaine, un gouverneur de province plus qu'un maire de village; mais la volonté arbitraire du souverain, peut seule décider lequel dans chaque cas particulier doit avoir la préséance, du général ou du gouverneur, du capitaine ou du maire. Je tirerai donc, de ces considérations élémentaires, ce premier théorême, que dans la classification des êtres organisés, le degré d'importance de chaque organe ne peut Etre calculé exactement, que relativement aux organes qui se rapportent à la même classe de fonctions.

5. 50. Si nous appliquons ce principe au règne végétal, nous verrons que ce règne présente deux grandes classes de fonctions, savoir, la conservation. de l'individu et la conservation de l'espèce, ou, en d'autres termes, la végétation et la reproduction. Dans le règne animal, on distingue trois grandes fonctions, savoir: la reproduction, la nutrition ou la vie végétative, et la vie animale, qui comprend la sensibilité et la motilité. Tous les organes servent nécessairement à l'une ou à l'autre de ces fonctions; l'importance comparative du rôle qu'y joue chacun d'eux pourra se déterminer, mais je ne pourrai point estimer d'une manière exacte le rapport d'un organe d'une classe, avec tel autre organe de l'autre classe. Mais pourrons-nous comparer les classes elles-mêmes? Qui osera décider si, aux yeux de la nature, la vie de l'individu est plus ou moins importante que celle de l'espèce? Qui ne voit pas que chacune de ces fonctions doit nécessairement avoir un égal degré de perfection dans chaque race, car la race n'en serait pas moins détruite, quelle que fût celle qu'on supposât inférieure à l'autre? De l'égalité de ces deux grandes. classes de fonctions, je déduis ce second théorême, qu'une classification (supposée parfaitement exacte) établie sur l'une des deux grandes fonctions des végétaux, sera aussi naturelle que si elle avait été établie sur l'autre avec le même soin.

§. 51. Je ne doute point qu'à la vue de cette proposition, plusieurs botanistes penseront qu'elle ne tend à rien moins qu'à détruire la préférence

accordée jusqu'ici aux organes de la fructification. et par conséquent tout l'édifice de la classification actuelle; je les prie de suspendre un instant leur opinion, et de se rappeller ici un raisonnement fort simple que j'ai déjà indiqué ailleurs (introduction, §. 10). Si les naturalistes ont presque tous cherché la base de la classification des végétaux dans les organes. reproducteurs, les causes en sont, 1.º que les végétaux étant fixés au sol et incapables de choix dans leurs alimens, se nourrissant presque tous des mêmes matières, ne doivent présenter que peu de différences quant aux organes nutritifs, et que par conséquent, on a dû chercher les caractères dans un ordre de fonctions où les différences fussent plus sensibles; tels sont ceux déduits de la reproduction-2.º La grande suprématie des organes fructificateurs s'est établie à une époque où on connaissait peu ou point la vraie structure des organes nourriciers; et encore aujourd'hui, comme on connaît beaucoup mieux l'ensemble de la reproduction que de la nutrition, on fait bien de donner plus d'importance à la première qu'à la seconde; on le peut avec d'autant plus de sécurité, que si on raisonne bien sur cette fonction, on arrivera nécessairement et plus facilement à un résultat qui sera tout aussi juste que si, avec beaucoup plus de peine, on avait suivi les nuances difficiles à saisir des organes de la nutrition. Ainsi, bien loin que le principe de l'égalité des fonctions tende à changer la marche reçue, il sert au contraire à la confirmer; mais en la réduisant à sa

véritable valeur, il en résulte, en effet, comme conséquence évidente, qu'en attendant qu'on puisse établir une classification complète et rigoureuse sur chacune des fonctions, on doit choisir celle où nous pouvons marcher avec le plus de certitude; et duns l'état actuel des connaissances, c'est évidemment la reproduction.

§. 52. Mais poursuivons notre raisonnement; supposous que les deux fonctions soient également bien connues, et dans leur ensemble, et dans leurs détails; supposons que, d'après chacune d'elles, on ait établi une classification naturelle; je dis que ces deux classifications seront très - vraisemblablement identiques . entr'elles; en effet, tout ce que nous counaissons, sur la nature générale des êtres organisés, tend à prouver qu'un certain degré de complication dans une fonction, est toujours lié avec un degré sensiblement égal de complication dans une autre; car quoique, par la pensée, nous considérions les fonctions comme distinctes, elles n'en sont pas moins toutes intimement liées dans un être qui est composé de leur combinaison, et non de leur simple mélange. Qu'on jette les yeux sur l'ordre social, cette filèle image des êtres organisés; u'est-il pas vrai qu'en général l'industrie d'une nation est proportionnée à sa civilisation? Qu'une manufacture très - compliquée s'établisse dans un pays sauvage, elle y sera sans but et sans moyens, et périra; qu'une manufacture très-grossière se forme dans un pays industrieux, elle ne pourra soutenir la concurrence

des autres, et sera détruite : il en est de même dans la nature; qu'un appareil compliqué d'organes générateurs se trouve lié avec une nutrition très-simple. il ne pourra y trouver les sucs déjà élaborés nécessaires à ses fonctions, et l'espèce se détruira; qu'un appareil trop simple d'organes se trouve uni à une nutrition très - compliquée, il n'aura point assez d'énergie pour diriger à lui les sucs nécessaires, ou ne saura employer des matières trop élaborées, et l'espèce se détruira; elle ne se maintient donc que par l'équilibre des fonctions. Si, de la simple théorie, nous en venious aux applications, ne verrions-nous pas déjà un grand nombre de cas où les caractères nutritifs, une fois connus, se sont trouvés d'accord avec ceux de la reproduction. Césalpin, raisonnant d'après ces deruiers seuls, mais raisonnant avec quelque rigueur, arrive à établir certaines classes déduites de la structure de l'embryon. Plusieurs siècles après, Desfontaines, observant les seuls organes de la végétation, est conduit à établir la même coupe, et donne ainsi l'une des plus grandes preuves de la contordance de ces deux systèmes d'organes. Que si l'on descendait dans les détails, pourrait-on comprendre autrement, pourquoi à telle structure de la sleur ou da fruit, se trouve toujours liée telle structure des organes de la végétation? Sans entrer dans tous ces détails, qui deviendront plus clairs par la suite, je crois déjà être autorisé à admettre ce troisième théorème de taxonomie végétale, savoir, que les classes vraiment naturelles, établies d'après une des grandes

fonctions du végétal, sont nécessairement les mêmes que celles qui sont établies sur l'autre, et je trouve ici un critère très-utile pour reconnaître si une classe est naturelle; c'est que, pour la proclamer telle, il faut y être arrivé par les deux voies que présente l'organisation végétale; ainsi, j'affirme que la division des Monocotylédones et Dicotylédones, la distinction des Graminées d'avec les Cypéracées, etc., sont des divisions naturelles, parce que, dans ces cas, j'arrive au même résultat par les organes reproducteurs et nutritifs, tandis que la distinction des Dicotylédones mouopétales et polypétales, ou celle des Rhodoracées et des Éricinées, me paraît artificielle; parce que je ne puis y arriver que par la considération des organes reproducteurs. La classification naturelle du règne animal, a été plus aisée et plus certaine que celle du règne végétal, parce qu'ayant une classe de fonctions de plus, on a eu aussi un moyen de plus de vérification et de concordance. Celle du règne minéral, qui se compose de l'accord des caractères chimiques avec ceux déduits des formes essentielles ou de la cristallographie, est, sous ce rapport théorique, au même degré de difficulté que la classification végétale.

\$. 53. Mais, quittant ces considérations peut-être trop générales, cherchons à déterminer comment on doit évaluer l'importance comparative des organes; et d'abord les êtres organisés se présentent toujours avec deux sortes de parties qu'on a coutume de nommer solides et liquides, et qu'on devrait plutôt nommer

vivantes et sécrétées; la nature de ces dernières parties est nécessairement déterminée par la structure des premières. Les mêmes matières élaborées par deux êtres différens, produisent, comme chacun sait, des résultats très - divers; tandis que des matières hétérogènes, élaborées par des êtres semblables, donnent des produits homogènes: les parties sécrétées sont donc subordonnées aux premières; et nous devons, quant à la classification, tirer de cette distinction un quatrième théorême, savoir, que dans la classification des êtres organisés, on ne doit, en général, employer que leurs organes proprement dits ou leurs parties vivantes, et non les matières sécrétées par ces organes; ainsi, par exemple, il était contraire à la bonne logique, que la nature, et surtout la couleur du sang, eut servi de base à la classification zoologique, parce que, quelle que soit l'importance de ce sluide, quel que soit le rôle actif qu'il semble jouer, il n'est cependant que le résultat de la structure des organes qui le confectionnent.

S. 54. Observons, cependant, que dans les cas ou nous ignorons la cause de la nature de certains sucs, nous ne laissons pas que de pouvoir employer utilement la nature de ces sucs comme caractère, mais c'est alors, si j'ose m'exprimer ainsi, par une sorte d'ellipse; par exemple, lorsque je dis que l'un des caractères des Sapotées est d'avoir le suc propre laiteux, c'est une manière abrégée de dire que les Sapotées ont les vaisseaux propres, construits de manière à n'y élaborer ou n'y recevoir que du suc

laiteux; mais comme, dans l'état actuel des choses, mous ignorons quelle est la circonstance de la structure végétale qui détermine cette nature du sue propre, nous sommes obligés de nous contenter du signe, ne pouvant exprimer la réalité. Nous arriverons donc ainsi à cette proposition qui n'est qu'une modification de la précédente, qu'on peut utilement se servir de la nature des matières sécrétéres, pourvu qu'on ne la considère que comme indice d'une modification dans la structure de l'organe sécréteur, et seulement dans les cas où cette modification nous est inconnue.

Au moyen de ces deux règles fort simples, on évite, dans la Taxonomie, et les erreurs dont les humoristes avaient surchargé la Physiologie animale, et les exagérations de certains botanistes, qui prétendent ne devoir tenir aucun compte de la nature des matières sécrétées, quoique celles - ci déterminent la plupart des qualités sensibles des plantes, telles que la couleur, l'odeur, la sayeur, etc.

§. 55. Mais il ne suffit pas de savoir que les organes méritent plus d'importance que leurs résultats; il faut maintenant, dans chaque fonction, indiquer les moyens d'estimer la valeur des organes: ceux qu'on a proposés jusqu'ici sont de deux sortes, savoir; a priori et a posteriori, ou par le raisonnement et par l'observation. Quant au premier moyen, il ne peut s'appliquer que dans le cas où nous connaissons l'usage d'un organe; alors le simple raisonnement peut donner une idée de son importance: prenens

pour exemple les organes reproducteurs; il est clair que ce qui constitue essentiellement la reproduction, c'est la fécondation; que les organes fécondateurs ont donc évidemment plus d'importance que toutes leurs enveloppes. Parmi les organes sexuels, tous les deux sont d'abord également indispensables, mais le rôle de l'organe mâle est très-court, et pourrait, jusqu'à un certain point, s'assimiler à celui de cette partie des organes femelles qui se détruit après la fécondation; comme l'organe femelle renferme, outre cette partie destructible, une autre pour laquelle toute l'opération est faite, il est clair que l'organe femelle a plus d'importance physiologique que l'organe mâle; dans cet organe femelle même, il reste deux parties très-distinctes après la fécondation, la graine et son enveloppe, dont la première a évidemment plus d'importance que la seconde; si j'applique les mêmes raisonnemens à la graine, je trouverai que l'embryon est la partie la plus importante de toute la fonction de la reproduction. Cette marche de raisonnement, dont chacun peut facilement suppléer les détails, donne pour progression dans l'importance des organes fructificateurs,

- 1.º L'embryon qui est le but de tout;
- 2.º Les organes sexuels qui en sont le moyen; et ici je comprends les étamines et cette partie du pistil qui va du stigmate à l'embryon;
- 3.º Les enveloppes de l'embryon, savoir, les tégumens de la graine et le péricarpe;



- 4.º Les enveloppes des organes sexuels, ou la corolle, le calice et les involucres;
  - 5.º Les nectaires ou organes accessoires.

Si le raisonnement ne nous donne aucun moyen de mesurer numériquement les inégalités des caractères, il peut nous guider pour estimer ceux qui sont d'égale ou d'inégale valeur, pour apprécier les variations de valeur qu'on doit leur attribuer dans différens cas; c'est ce que nous verrons dans la suite, après avoir jeté un coup d'œil sur le second moyen général qu'on peut indiquer pour estimer la valeur comparative des organes.

§. 56. Ce second moyen, très-ingénieux, quoique peu applicable, a été indiqué pour la première fois par M. de Lamark, dans le discours préliminaire de la Flore française; il est fondé sur un principe qui, de l'aveu de l'auteur même, n'est pas incontestable, mais qu'on doit regarder comme très - plausible, savoir, qu'une partie de la fructification doit être censée avoir d'autant plus de valeur, qu'elle existe dans un plus grand nombre d'espèces. Si on ne considère cette hypothèse que dans ses généralités, et en ne sortant pas de la même fonction, elle ne peut souffrir aucune difficulté réelle; mais aussi elle ne présente qu'une utilité très-médiocre: ainsi, par exemple, quoique à la rigueur, nous ne connaissions ni l'embryon, ni les organes sexuels, ni les tégumens séminaux et sloraux de toutes les plantes, cependant les exceptions sont trop bornées et paraissent trop évidemment déterminées par notre igno-

rance actuelle, pour que nous puissions y attacher de l'importance; mais l'utilité de cette manière empirique de juger l'importance d'un organe, devient plus grande en descendant dans certains détails: ainsi, par exemple, il est évident que les nectaires des sleurs qui ne se trouvent que dans un petit nombre de plantes, sont des organes moins importans que les quatre premières classes établies tout à l'heure par le raisonnement; que les filets des étamines, ou les styles du pistil, manquant bien plus souvent que les anthères ou les stigmates, sont d'une moindre importance qu'eux. Mais le simple raisonnement aurait, dans presque tous les cas, conduit au même résultat d'une manière plus simple et plus lumineuse: en effet, si j'appliquais en particulier, à chacune des quatre classes d'organes fructificateurs, la même marche de raisonnement déjà indiquée, je pourrais de même faire sentir la valeur comparée des moindres organes de chaque classe; et de même qu'en commençant cet article, j'ai fait remarquer qu'on ne peut pas comparer des organes appartenant à diverses · fonctions, de même je pourrais montrer que, dans une fonction quelconque, on ne peut comparer que les organes relatifs à une même partie de la fonction. Mais ces discussions me paraissent trop peu importantes pour m'y appesantir davantage, et je me hâte de passer à un objet plus essentiel.

§. 57. Observons encore ici que la méthode de juger l'importance des organes par leur universalité, s'applique très-heureusement à certains phénomènes

auxquels on serait tenté de donner trop d'importance: ainsi, par exemple, les mouvemens spontanés' de l'hedysarum gyrans, ou de la sensitive, ont engagé plusieurs naturalistes dans des comparaisons forcées avec le règne animal: s'ils eussent fait attention que ces faits sont extraordinairement rares, et tout-à-fait isolés dans le règne végétal, ils eussent senti qu'on ne devait pas leur attribuer une importance considérable; c'est toujours sur les faits communs et universels, qu'on doit établir les théories générales.

## CHAPITRE II.

Des moyens de connaître la vraie nature des organes et des causes d'erreurs à éviter dans cet examen.

\$.58. La classification repose, comme nous venons de le voir, sur la connaissance de l'importance des organes; mais cette connaissance elle-même suppose évidemment que nous avons des moyens de distinguer les organes eux-mêmes avec certitude: il est clair que si, dans deux êtres différens, nous donnions le même nom à deux organes hétérogènes, et que, d'après cette similitude de noms, nous en vinssions à les comparer sous ce rapport, nous tomberions dans de graves erreurs. Il est donc très-important d'arrêter nos idées sur les moyens que nous possédons pour distinguer nettement la vraie nature des organes, et d'être averti des causes les plus fréquentes de nos erreurs à ce sujet.

Lorsque nous voulons étudier un organe isolé, notre première attention se tourne sur cet organe lui-même, et nous cherchons à démêler s'il remplit réellement la fonction à laquelle il paraît destiné. Cette manière de juger des organes, isolément et seulement par leur usage, est très-importante dans l'anatomie et dans la physiologie d'une espèce d'êtres en particulier, ou lorsqu'il s'agit de comparer les organes d'êtres fort éloignés les uns des autres par leur structure générale: ainsi, dans le règne animal, nous nommons œil, l'organe de la vision, quelle que soit sa position, sa forme, son mode d'action; dans le règne végétal, nous considérons comme pédoncule, tout organe chargé de porter l'appareil générateur, quelle que soit sa place et sa structure. Mais si ce raisonnement est juste dans la physiologie des êtres, s'il l'est dans la comparaison des classes très-éloignées, il devient, au contraire, très-faux et très-dangereux dans la comparaison des êtres formés d'après un même plan symétrique: ainsi, pour suivrel'exemple cité tout à l'heure, on trouve sous la peau de l'aspalax et à la place des yeux, deux petits organes absolument incapables de vision, et qu'on est cependant forcé de considérer comme leurs yeux; on trouve dans la vigne des filets rameux opposés aux feuilles, qui servent à cramponuer la tige aux arbres voisins, et non à soutenir des sleurs: on est cependant obligé de les regarder comme des pédoncules. De ces exemples et d'une foule d'autres, on est amené à conclure qu'il arrive souvent dans l'économie générale de la nature, que telle

fonction ne pouvant, par suite d'un système donné de structure, être remplie suffisumment par l'organe qui lui est ordinairement destiné, est exercée en tout ou en partie par un autre: ansi, par exemple, les feuilles de la Superbe du Malabar, prolongées et changées en vrille à leur extrémité, servent de crampons pour soutenir la plante, quoique leur rôle primitif fùt d'élaborer les sucs nourriciers; ainsi, dans le règne animal, la queue du kanguroo lui sert comme de jambe, quoiqu'on ne puisse méconnaître son analogie anatomique avec la queue de tous les autres mammifères; le nez prolongé de l'éléphant joue le rôle d'une véritable main, et ses dents cauines servent à un emploi tout-à-fait étranger à la mastication. Ainsi, quoiqu'il soit vrai de dire que l'usage des organes est ce qui est, en général, le plus important à connaître, cet usage est, dans beaucoup de cas, modifié, suppléé ou interverti par suite du système général de l'organisation. C'est donc ce système général de l'organisation, c'est cette symétrie (1) des organes comparés entr'eux, qui est réellement essentielle à connaître pour l'anatomie générale et la classification naturelle des êtres.

§. 59. Nous avons déjà fait remarquer plus haut

<sup>(1)</sup> Ce terme a été employé pour la première sois par Linné, et son emploi indique qu'il avait des idées sort justes sur la méthode naturelle. Mais c'est M. Corréa de Serra, qui, dans les mémoires de la Société Linnéenne, a réellement développé le premier sur cette matière, des considérations neuves, sécondes, et dont je sais souvent usage dans cette discussion.

que les fonctions des êtres organisés, quoique par la pensée nous les considérions comme distinctes, n'en sont pas moins intimement liées, et qu'un être n'est pas composé de leur juxta-position, mais de leur combinaison intime; tous les êtres d'un règne ont, à de légères nuances près, toutes les mêmes fonctions: qu'est-ce donc qui établit leurs énormes différences, si ce n'est la manière diverse dont ces fonctions se combinent entr'elles, ou, en d'autres termes, la symétrie générale de leur structure? Cette symétrie des parties, but essentiel de l'étude des naturalistes, n'est donc que l'ensemble qui résulte de la disposition relative des parties; toutes les fois que cette disposition relative est réglée sur le même plan, quelles que soient d'ailleurs les formes variées de chaque organe en particulier, les êtres offrent entr'eux une sorte de ressemblance générale qui frappe les yeux les moins exercés; c'est ce qu'on désigne, en histoire naturelle, sous le nom de port ou d'aspect (facies, habitus): c'est par le port seul que les anciens naturalistes groupaient les êtres, et c'est encore par cette espèce de vue générale, que les modernes reconnaissent souvent la place que certains êtres, dont ils ignorent l'anatomie, doivent occuper dans l'ordre naturel; mais ce qui distingue l'étude du port d'avec celle des rapports naturels. c'est que, dans le premier cas, on se contente de voir cette ressemblance générale; dans le second, on cherche à démèler à quelles circonstances de l'organisation cette ressemblance est véritablement due :

dans le premier cas, on est souvent trompé, parce qu'il peut arriver que deux symétries, très-diverses dans le foud, présentent, au premier coup d'œil, un extérieur analogue, à peu près comme dans la cristallographie on voit certains cristaux, en apparence semblables, produits par des lois de décroissement et des formes primitives très-diverses; dans le second cas, on évite d'autant plus d'erreurs, qu'on connaît mieux le plan symétrique de chaque classe d'êtres. L'étude de cette symétrie est donc la base de toute la théorie des rapports naturels; mais cette étude repose elle-même sur la certitude de la distinction des organes, quels que soient les changemens de forme, de position et même d'usage que ceux - ci peuvent présenter: toutes ces difficultés, dans la connaissance des organes, tiennent en général à deux causes, dont il convient d'examiner ici l'insluence et les conséquences.

Ces causes d'erreurs sont, 1.º des avortemens plus ou moins complets, ou des développemens particuliers qui, en altérant la forme des organes, tendent à nous les faire méconnaître;

2.º Des adhérences particulières de certaines parties qui ont pour résultats de nous masquer leur existence, leur nombre ou leur position.

Art. 1. et Des avortemens et des développemens d'organes.

S. 60. Qu'il y ait dans la nature des cas accidentels où certaines parties des êtres organisés ne preunent pas l'accroissement quileur était évidemment destiné, c'est, je pense, ce que personne ne met en doute: est-il besoin de prouver que la branche d'un arbre, que sa racine, que sa sleur, que son fruit, ne prennent pas leur développement complet, s'ils sont, par exemple, comprimés par un corps étranger ou privés d'une partie de leur nourriture? Gesaccidens peuvent être déterminés par des causes interues, telles par exemple qu'une carie, aussi bien que par des causes externes; mais, parmi les causes intérieures qui empêchent certains organes de se développer, il peut y en avoir qui seront des suites nécessaires de l'accroissement d'une autre partie, et qui par conséquent auront lieu constamment dans un système donné d'organisation: on peut donc, en théorie, admettre la possibilité de l'avortement constant ou prédisposé de certains organes: Tout ce que je viens de dire des organes en totalité, sera également admissible, en l'appliquant aux parties de ces organes; ainsi, de même que personne ne doute qu'une loge d'un fruit, un pétale ou une étamine d'une sleur, piqués par un insecte, peuvent cesser de se développer, personne aussi n'a de raisons légitimes pour douter que ces avortemens partiels ne puissent avoir lieu par des causes inhérentes au système général de l'organisation, et par conséquent constantes.

\$.61. L'expérience prouve que cette théorie n'est point vaine, mais qu'elle est l'expression de ce qui se passe réellement dans la nature. Donnons - en d'abord quelques exemples incontestables, avant de venir aux détails qui ne sont pas susceptibles de démonstration si rigoureuse.

Tout le monde connaît le marronnier d'Inde. qu'on prenne sa sleur, qu'on coupe son ovaire en travers, on y trouvera trois loges et deux jeunes graines dans chaque loge; qu'ou prenne maintenant le fruit de ce même marronnier, on y trouvera au plus trois graines, quelquefois une seule; donc, sur les six graines qui existaient dans son ovaire, au moins trois d'entr'elles n'ont pas pris de développement; et si quelqu'un doutait de la rigueur de cette conclusion, je le prierais d'ouvrir chaque jour depuis la sleuraison un ovaire de marronnier, il verrait certains ovules grossir peu à peu, et les autres cesser de prendre aucune nourriture; il verrait les premiers étouffer peu à peu les seconds par leur développement; et lorsqu'il résléchirait que ce phénomène est coustant, qu'il a lieu sur des arbres parfaitement sains, ne serait-il pas forcé de conclure qu'il est dû à une circonstance quelconque du système d'organisation de cet arbre? On sait, par exemple, que les étamines d'une sleur, ne lancent pas toutes leur pollen à la fois, et que les stigmates ne sont pas toujours aussi prêts les uns que les autres à recevoir la fécondation; je suppose que l'ovule du marronnier, des qu'il est fécondé, commence à croître avec rapidité, il est clair que le premier ou les premiers fécondés pourront, par leur développement précoce, étouffer leurs voisius.

Ce que je viens de dire du marronnier est également, vrai du chêne, dont l'ovaire a toujours trois loges et six ovules, et dont le gland n'a jamais qu'une seule graine; quelqu'immense que soit le nombre des chênes, on ne trouve jamais d'exception à cette règle. Il y a donc une cause très-puissante dans l'organisation, qui détermine l'avortement des cinq sixièmes de leurs graines.

§. 62. Des exemples analogues, et tout aussi certains, tout aussi faciles à vérifier, prouvent que tous les organes des végétaux sont susceptibles d'avorter par une suite plus ou moins nécessaire du système général de l'organisation de chaque plante. Ainsi, les organes sexuels en totalité avortent dans les fleurs marginales du corymbe du viburnum opulus, l'un des deux sexes seulement dans celles du lychnis dioïca, les anthères seules dans certaines étamines d'albuca, les pétales dans le sagina apetala, etc.

Comment donc pourrons-nous reconnaître la symétrie générale des plantes, au milieu des erreurs nombreuses où ces avortemens partiels peuvent nous jeter? Il se présente ici divers moyens dont l'emploi alternatif ou simultané est d'un grand secours au naturaliste.

§. 63. 1.º L'observation des monstruosités. Sous le nom de monstruosités, nous confondons, en général, tout ce qui sort de l'état habituel des êtres. Sur ce nombre, il en est qui sont des retours de la nature vers l'ordre symétrique; ainsi, pour revenir aux exemples cités plus haut, si les six ovules du

marronnier ou du chêne venaient, par une cause accidentelle, à être fécondés au même instant, nous pourrions trouver un jour des marrons ou des glands à six graines; nous dirions que c'est une moustruosité, tandis que c'est le marron ou le gland monosperme qui en est une. C'est par l'observation de certaines moustruosités qu'on est parvenu à démêler la vraie nature de certains organes avortés, et par conséquent la vraie symétrie de ces plantes. Ainsi, l'observation des Peloria a prouvé qu'un certain filet qu'on trouve sur la base interne de la corolle de l'antirrhinum linaria et de quelques autres, est une étamine avortée, puisqu'on l'a vu se changer en étamine.

L'observation a de même prouvé que les cornets des Aucolies, et de plusieurs autres Renonculacées, sont de véritables anthères, puisqu'on a vu des ancolies monstrueuses où l'anthère était à moitié changée en cornet.

L'histoise populaire des sleurs qui doublent, soit naturellement, soit artificiellement, a démontré jusqu'à l'évidence que les étamines avortées se changent en pétales, absolument semblables aux pétales ordinaires.

L'exemple rare et curieux de certaines Orchidées, qui quelquefois ont leurs pétales changés en étamines, tend à faire penser, avec M. His, que les pétales même ordinaires des plantes ne sont que des étamines qui avortent plus constamment que les autres. L'exemple de certaines Anémones cultivées par les fleuristes, où les styles se changent en pétales, a montré que ces organes étaient de nature analogue à celle des filets des étamines.

Les exemples d'un grand nombre de calices et d'involucres accidentellement transformés en feuilles, ont prouvé que ces organes étaient tous de véritables feuilles slorales.

L'exemple rare de certaines Composées où l'on voit accidentellement l'aigrette devenir foliacée et prendre l'apparence d'un vrai calice, est un argument puissant pour prouver que l'aigrette est un calice avorté.

Les arbres dont les branches sont épineuses dans un terrain sec, et cessent de l'être dans un sol fertile, prouvent que les épines n'y sont que des branches avortées.

Il est donc évident que les monstruosités bien étudiées peuvent, dans beaucoup de cas, éclairer l'observateur sur la vraie nature de certains organes.

S. 64. 2.º L'analogie ou l'induction est un second guide moins sûr peut-être, mais d'un usage plus général; elle se fonde uniquement sur la connaissance de la position respective des organes. Des exemples exprimeront mieux que des raisonnemens, la marche que les Botanistes suivent à cet égard.

Je prends une albuca; j'y trouve la structure entière d'une Liliacée, excepté qu'on n'y compte que trois étamines chargées d'anthères; mais entre ces trois étamines on remarque trois filets placés précisément comme le seraient des étamines, et assez semblables à ceux des étamines existantes. J'en conclus que ces filets sont des étamines avortées.

J'ouvre la sleur d'un mesembryanthemum, j'y trouve un grand nombre de filets disposés sur plusieurs rangs, mais tous adhérens par leur base et attachés au même point du calice; je vois que les intérieurs portent des anthères fertiles, que ceux du milieu ont des anthères avortées en partie ou en totalité, et que ceux du dehors sout de vrais pétales. J'en conclus que, dans ce genre, les pétales ne sont naturellement que des étamines avortées. J'étudie de même les sleurs des Orchidées, des Balisiers, des Bananiers où le nombre des pétales est sensiblement le complément de celui des étamines, j'observe que, dans tous les végétaux connus, ces deux organes ont la même origine, et je conclus, par une analogie très-puissante, que les pétales des plantes ne sont, en thèse générale, que des filets d'étamines, ou développés par suite de l'avortement de l'anthère, ou dont l'anthère a avorté par suite du développement du filet.

Si j'observe la sleur d'une Valériane, ou d'une Scabieuse; si je vois le calice y prendre évidemment la forme d'une aigrette, j'étends par analogie ce résultat aux Composées, et je juge que leur aigrette n'est qu'un calice avorté.

Enfin, par l'analogie seule, on juge, dans une foule de cas, du nombre naturel des parties des fleurs et des fruits, et on est conduit à rechercher avec soin celles dont on soupçonne l'avortement. Cette analogie s'exerce d'espèce à espèce, ou d'organe à organe; c'est par elle que tous les grands classificateurs sont arrivés à des résultats dont l'expérience a ensuite démontré la vérité: c'est son emploi plus ou moins heureux qui constitue réellement le génie de l'histoire naturelle; c'est par elle que la découverte du nombre prodigieux d'êtres que nous enregistrons chaque jour dans nos catalogues, tend à faciliter la science plutôt qu'à la rendre difficile.

- §. 65. D'après les exemples que j'ai cités, il est évident que les avortemens des organes produisent des résultats très-divers, et sur lesquels il est nécessaire de jeter un coup d'œil rapide; en général, on doit les diviser en deux grandes classes, savoir, les avortemens par défaut, et ceux par excès de nourriture.
- §. 66. L'avortement par défaut peut être déterminé par des causes diverses, telles sont la compression d'un corps étranger ou d'un autre organe plus puissant qui empêche mécaniquement l'arrivée des sucs nourriciers, la trop grande délicatesse des vaisseaux destinés à charrier ce suc, l'action prépondérante qu'exercent des organes voisins doués de plus d'énergie vitale, l'inégale distribution de la lumière, de la chaleur, ou en général de tous les agens utiles à la végétation, etc., etc. Cette sorte d'avortement produit sur les végétaux des effets qui paraissent très-variés, et selon le degré d'intensité de l'avortement, et selon qu'on examine ces effets, ou dans

l'organe avorté, ou dans ceux qui l'entourent. C'est ce que nous allons indiquer rapidement, en commençant par les effets de l'avortement par défaut sur l'organe lui-même.

§. 67. Si cet avortement partiel est léger ou incomplet, il donne naissance aux inégalités des organes naturellement similaires: c'est là probablement la cause, sinon unique, au moins principale des irrégularités que présente la structure des végétaux. Tout l'ensemble de la nature tend à faire penser que tous les êtres organisés sont réguliers dans leur nature intime, et que des avortemens variés et diversement combinés produisent toutes les irrégularités qui frappent notre vue, et embarrassent nos combinaisons; loi importante sur laquelle j'aurai bientôt occasion de revenir. Sous ce point de vue, les moindres inégalités des organes de même nom dans une plante sont importantes; elles annoncent qu'on pourra trouver des plantes analogues où cette inégalité sera plus forte, et d'autres où ces organes, sujets à avortement partiel, pourront avorter en entier. L'histoire des pétales des Légumineuses offre un exemple curieux de ces divers degrés d'avortement, et on en doit conclure ces règles générales, savoir, que toutes les fois qu'il y a dans un système donné d'organisation, inégalité entre des organes de même nom, cette inégalité pourra atteindre son maximum, c'est-à-dire, l'annihilation de la partie la plus petite. Ainsi, dans ces cas, pour juger sainement des analogies, on doit admettre que les parties restantes représentent

Les plus grandes: par exemple, dans les Labiées à deux étamines, ce sont les petites étamines qui ont avorté, et non pas les grandes. Cette règle peut devenir utile pour déterminer les vrais rapports de certains groupes: ainsi, par exemple, lorsqu'il entre dans la symétrie d'une famille (les Crassulées) d'avoir des étamines en nombre double des pétales, ces étamines sont ordinairement placées, moitié devant, moitié entre les pétales, et ces dernières sont alors les plus grandes. On pourra donc supposer l'avortement des étamines placées devant les pétales, et rapporter à cette famille une plante qui aurait seulement des étamines alternes avec les pétales; mais on ne pourrait pas en rapporter une qui aurait seulement des étamines devant les pétales.

§. 68. L'avortement est-il assez fort pour empêcher l'organe de remplir sa fonction? Alors il se passe un des deux phénomènes suivans: quelquesois cet organe avorté, qui n'est plus apte à rempli: sa fonction primitive, devient, par le fait même de cet avortement, propre à remplir une autre fonction. Ainsi, l'avortement de la partie extrême des ferilles de vesces, rend cette partie susceptible de servir de vrille et de soutenir la plante; l'avortement des sleurs des vignes change leurs pédoncules en vrilles propres à cramponner cet arbuste; l'avortement de certaines branches les change en épines, et les rend ainsi propres à servir de désenses à la plante; l'avortement du calice des Composées change cet organe en une aigrette qui est utile, non plus à la protection des organes

sexuels, mais à la dispersion des graines; l'avortement des étamines ou des pistils les transforme souvent en glandes nectarifères, etc.

S. 69. Ailleurs, l'organe avorté, en perdant la faculté de remplir la fonction qui lui était destinée, ne devient propre à aucune autre, et existe sans aucune utilité pour l'être qui le porte: c'est ainsi qu'on trouve, dans une foule de végétaux, des étamines ou des pistils avortés, qui sont réduits à des filets, ou des moignons plus ou moins prolongés et évidemment inutiles, le même fait a lieu dans le règne animal. A quoi servent les mamelons des animaux mâles, les moignons d'ailes des oiseaux qui ne volent point, les yeux couverts par la peau de l'aspalax, les rudimens de doigts enfermés dans les sabots des solipèdes, etc. etc.? Et pour en revenir au règne végétal, à quoi peuvent servir des pétales si petits, qu'on ne peut les découvrir qu'avec peine, et qui évidemment ne protègent pas les organes sexuels? A quoi servent les sleurs stériles de certaines Composées, de certaines Viornes? A quoi servent des rudimens de feuilles incapables d'action physiologique? Tous ces organes inutiles existent par une suite de la symétrie primitive de tous les organes; et bien loin que leur existence soit un argument contre l'ordre général de la nature, elle en est, au contraire, une des démonstrations les plus piquantes, et dont les conséquences mériteraient le plus d'être analysées ici, si cette discussion n'appartenait pas davantage à la Métaphysique qu'à l'Histoire naturelle. -----

S. 70. Enfin, l'avortement peut être tellement fort, qu'il ne laisse aucune trace de l'existence de l'organe. Mais ici nous devons distinguer deux cas: tantôt l'organe est visible dans sa jeunesse, et on le voit graduellement cesser de croître, puis diminuer soit par l'oblitération de ses vaisseaux, soit par la pression des organes voisins; c'est ce qui a lieu dans les avortemens des graines du chêne et du marrounier; la simple observation suffit pour que ce phénomène ne puisse point induire en erreur sur la symétrie des êtres. Tantôt l'avortement est déterminé par des causes tellement éloignées, qu'il est déjà effectué au moment où l'organe pourrait être visible à nos yeux; et dans ce cas, nous ne pouvons reconnaître son existence que par l'analogie, ou l'observation des monstruosités. Ainsi, par exemple, à quelque époque que l'on ouvre la sleur d'un antirhinum, la 5.e étamine se trouve déjà avortée; la cause de cet avortement est donc antérieure à la sleuraison. L'exemple suivant, quoiqu'un peu hypothétique, fera, je pense, mieux sentir mon idée, qu'aucun raisonnement: on sait que certains palmiers offrent des avortemens dans diverses parties de leur sleur; on sait encore que, sil'on fend en long le tronc d'un palmier, on trouve, dans le centre de l'arbre, la grappe qui doit s'épanouir l'année suivante, un peu plus bas, celle qui Beurira dans deux ans. On est parvenu à reconnaître ainsi la grappe destinée à sleurir dans sept ans; et tout annonce que, si nos sens étaient plus parfaits, nous pourtions aller plus loin. Maintenant je suppose

que l'avortement d'une étamine soit tellement complet, qu'il ne soit pas visible lorsque la sleur se développe à l'air; n'est-il pas clair que cette étamine avortée pourrait exister dans la grappe de l'au prochain, ou dans l'une des suivantes, et qu'avec l'aide d'instrumens délicats, nous pourrions l'y découvrir. Il est donc possible, et l'observation le démontre souvent, qu'il peut y avoir des avortemens qui précèdent l'époque où l'organe est visible pour nous; ces avortemens peuvent être, comme les autres, ou accidentels ou naturels: s'ils sont accidentels, on les remarque en ceci, que certains individus d'une espèce manquent tout-à-fait d'une partie qui existe d'ordinaire; si l'avortement est naturel à une certaine , espèce, s'il est, pour ainsi dire, prédisposé par la marche de la végétation, alors on ne le juge plus que par l'analogie des espèces voisines: c'est ainsi, par exemple, que les sleurs des mayanthemum manquent perpétuellement du tiers des organes dont leur symétrie annonce l'existence. On voit, par cet exemple, combien la théorie des avortemens prédisposés peut être importante pour déterminer la véritable symétrie des plantes; on y entrevoit déjà pourquoi le nombre absolu des parties est si variable. Je reviendrai dans la suite sur ces objets, mais je dois auparavant terminer l'histoire générale des avortemens, et je suis conduit maintenant à jeter un coup d'œil sur l'effet des avortemens par défaut, non plus sur l'organe avorté, mais sur ceux qui en sont voisins, ou qui ont des rapports avec luis

5. 71. Ces effets sont encore très-différens les ans des autres, selon le degré d'intensité de l'avortement.

Si l'avortement est léger, les organes voisins ou analogues, profitant et de la place que leur laisse l'organe avorté, et de la part de nourriture qui lui était destinée, prennent un accroissement plus cousidérable: ainsi l'avortement des organcs sexuels de la viorne-obier fait grossir la corolle; ainsi l'avortement de certaines seurs fait développer les bractées en de véritables feuilles colorées, comme on le voit dans la houppe qui termine l'épi du salvia horminum, dans les belles bractées qui font l'ornement de l'hortensia; ainsi, dans certaines plantes qui ont ordinairement un grand nombre de petites sleurs en corymbe, lorsque, par une suite d'avortemens, ces sleurs se trouvent réduites à un petit nombre, leur grosseur augmente à proportion; ainsi le cultivateur, pour obtenir des fruits plus beaux, enlève une partie dé ceux que l'arbre porte, et donne ainsi à ceux qui restent, une nourriture plus abondante. Le même fait a lieu dans l'économie animale: l'avortement du bras d'un manchot permet à l'autre de se développer plus qu'il n'aurait pu faire, si les mêmes sucs nourriciers avaient du se distribuer aux deux bras. Ce phénomène se présente quelquefois chez les végétaux d'une manière remarquable, en ce qu'il semble faire naître de nouveaux organes: c'est ce qu'on voit dans le rhus cotinus; tout le monde connaît la houppe élégante que la panicule de cet arbuste forme après

sa sleuraison: si on l'examine de près, on verra, avec M. Deleuze, que tous les pédoncules qui portent des fruits, sont dépourvus de poils; mais toutes les fois que les fruits sont avortés, la nourriture qui leur était destinée se jette sur le pédoncule, et y développe une multitude de poils, qui, sans cette cause accidentelle, auraient été inappréciables pour nous, et qui font cependant tout le mérite de cet arbuste.

§. 72. Si l'avortement est plus considérable, ou si la nourriture vient à se jeter sur des organes de nature plus variable, il en résulte, non pas seulement un changement de grandeur, mais un changement de fonction; ainsi, par exemple, lorsque les folioles des Acacies hétérophylles viennent à avorter, la nourriture surabondante que le pétiole reçoit, le fait grandir et le rend apte à remplir l'usage d'une véritable feuille. Le même fait a probablement lieu pour les feuilles des buplevrum et de certaines Renoncules, telles que le ranunculus gramineus. L'exemple le plus remarquable de ce genre, est celui des sleurs doubles; ici l'avortement des anthères permet aux filets de se développer outre-mesure, et les transforme en véritables pétales, ou bien, ce qui est plus rare, l'avortement des stigmates permet aux styles de se développer en pétales.

§. 73. Tout ce que je viens de dire des avortemens par défaut, pourrait se dire également, mais en sens inverse, des avortemens par excès; ainsi, qu'un organe soit placé plus favorablement, quant à l'action de l'air, de la lumière ou de la chaleur, il croîtra,

plus rapidement, et en enlevant ou la place ou la nourriture destinée aux autres, il les mettra dans le même état que celui qui proviendrait d'un avortement par défaut, et lui-même, en se développant. présentera les mêmes phénomènes que je viens d'analyser; dans certains cas, nous pouvons juger lequel des deux phénomènes est cause de l'autre, mais dans beaucoup de cas, et surtout dans les avortemens prédisposés, nous ne le pouvons point, et nous sommes réduits à en observer seulement la simultanéité; ainsi, j'ai dit que l'avortement par défaut des folioles des Acacies hétérophylles, produisait le développement du pétiole, et j'aurais pu dire aussi-bien, que le développement du pétiole produisait l'avortement des folioles elles-mêmes; j'ai dit que, dans les sleurs doubles, l'avortement de l'anthère causait le développement du filet, et on pourra dire, si l'on veut, que c'est le développement du filet, qui a causé l'avortement de l'anthère. Sans doute, un jour, la théorie des avortemens, dont nous commençous seulement l'étude raisonnée, sera assez parfaite pour qu'on puisse, dans chaque cas, déterminer lequel de ces deux phénomènes est cause de l'autre : quant à l'époque actuelle, nous ne pouvons qu'indiquer le fait; mais tel qu'il est, ce fait est déjà d'une grande importance pour la classification.

S. 74. Si nous résumons ici les conséquences immédiates de cet article, nous verrons que la théorie des avortemens est une des plus fécondes dans l'étude des êtres organisés.

- 1.º On y trouve l'explication d'un très grand nombre d'anomalies, qui ont frappé tous les botanistes dans le nombre des parties des plantes.
- 2.º On y trouve de même l'explication de plusieurs, peut-être de toutes les inégalités de proportions des parties similaires.
- 3.º Cette théorie rend raison des changemens de forme, et par conséquent des changemens d'emploi, qui sont si fréquens dans l'organisation, et qui, sans elle, sont incompréhensibles; et qu'on me permette de faire remarquer ici, en passant, les rapports des diverses parties de la science sous ce point de vue: celui qui n'étudie qu'un être isolé, se prive, pour la connaissance des parties de cet être, de toutes les analogies que lui donnerait la connaissance de la symétrie générale des êtres analogues. Voilà pourquoi dans la Zoologie, l'Anatomie et la Physiologie comparées d'animaux moins compliqués que l'homme, ont tant éclairé l'Anatomie et la Physiologie humaines. Voilà pourquoi les recherches les plus habiles des anatomistes ou des physiologistes qui n'ont aucune connaissance des rapports naturels, restent presqu'inutiles jusqu'à ce qu'elles soient remaniées, si j'ose m'exprimer ainsi, par des hommes doués du génie de la classification. Il est même digne de remarque, quant à l'histoire littéraire, que les observateurs, qui ont pendant long-temps habitué leur esprit à l'étude d'un être isolé, perdent, par l'inaction, la faculté de comparer les êtres et de sentir leurs véritables rapports.

## Art. 2. Des adherences ou greffes d'organes.

§. 75. Tout le monde connaît l'opération populaire de la greffe; chacun sait qu'un bourgeon ou une branche d'un arbre placé sur un autre arbre dans des conditions déterminées, se soude avec lui de manière à en faire partie et à végéter comme il l'aurait fait sur sa propre souche; chacun sait qu'on trouve souvent dans les forêts, des arbres d'espèces analogues, qui, ayant été accidentellement rapprochés, se sont soudés ensemble de manière à ne former qu'un seul tronc; bien des personnes ont encore observé, que certains organes des végétaux, étant accideutellement rapprochés, peuvent se souder d'une manière intime; ainsi, on voit souvent deux cerises, deux fraises, greffées en une seule, deux sleurs voisines se souder de manière à n'en former qu'une seule, qui présente alors un nombre double de parties, deux feuilles ou deux folioles se greffer et n'en former qu'une seule de forme souvent bizarre. Tant que ces adhérences n'ont lieu que rarement, nous les considérons, avec raison, comme de simples accidens, et nous n'y attachons aucune importance pour la classification.

S. 76. Mais je suppose maintenant que, d'après la position naturelle des parties d'un végétal, deux ovaires se trouvent très - rapprochés dès leur naissance, comme on le voit dans certains chèvrefeuilles: il est clair que les occasions d'adhérence entr'eux seront plus fréquentes, et qu'elles pourront l'être

tellement, que nous ne verrons jamais ces ovaires séparés; cette adhérence n'est cependant pas autre chose qu'un accident, mais c'est un accident constant, et quoique ces deux mots semblent contradictoires, ce genre de phénomène n'en est pas moins très-commun dans la nature. Non - seulement des organes similaires, comme ceux dont je viens de parler, peuvent être disposés primitivement de manière à ne pouvoir croître sans se souder ensemble, mais le même phénomène peut avoir lieu entre des organes différens; ainsi le calice peut avoir ses lobes soudés ensemble seulement, ou bien être soudé en tout ou en partie avec l'ovaire, et alors on le dit adhérent, ou avec la corolle, et alors, si la réunion est complette l'organe qui en résulte prend le nom de périgone, si elle est incomplette la corolle est dite pérygine. Les pétales peuvent être soudés entr'eux, et alors la corolle est dite monopétale, terme fort impropre et qu'on devrait remplacer par celui de gamopétale; dans ce cas, il arrive ordinairement qu'elle est aussi soudée avec les étamines; celles-ci peuvent être, ou soudées entr'elles par leurs filets (monadelphes, diadelphes, polyadelphes), ou par leurs anthères (syngénèses), ou par le filet et l'anthère, par exemple, dans le Barnadesia, dans le Salix monandra, ou soudées avec la corolle (épipétales), ou soudées par leur base avec le calice (périgynes), ou soudées plus ou moins complettement avec le pistil (épigynes ou gynandres); les pistils eux-mêmes, lorsqu'ils sont nombreux, peuvent être soudés ensemble par leurs ovaires seulement comme par exemple dans le Poirier, par leurs ovaires et leurs styles par exemple dans le Philadelphe, par leurs ovaires leurs styles et leurs stigmates par exemple dans l'Actæa, par leurs styles et leurs stigmates seulement comme dans la Pervenche ou la Rosa canina, etc. Tout ce que je viens de dire des organes de la sleur, seraitégalement vrai de tous les autres, si nous les parcourions de même en détail. Voyez §. 403 à 406.

§. 77. Ce petit nombre d'exemples peut suffire pour prouver que de même qu'il existe des greffes accidentelles entre des végétaux où les organes sont rapprochés par une cause quelconque, il en existe aussi de naturelles, c'est-à-dire, qui ont lieu entre des organes par une suite nécessaire de leur rapprochement primitif, je les désigne sous le nom d'adhérences prédisposées, pour les distinguer des adhérences purement accidentelles. On conçoit facilement que ces adhérences prédisposées peuvent induire en erreur, et sur la position réelle des organes, et sur le nombre de chacun d'eux, et sur leur propre nature. Mais ces adhérences elles-mêmes ont, quant à la classification, un degré considérable d'importance; elles sont, en esset, une conséquence directe de la position des organes, et participent ainsi à l'intérêt de ce caractère. Un exemple servira à éclaircir mon idée.

§. 78. Il est naturel de peuser que toutes les Dicotylédones ont des sleurs organisées sur un plan symétrique, par exemple, le pistil placé au centre,

Digitized by Google

le calice au bord de la sleur, et les étamines et les pétales (qui partent toujours du même point) entre le pistil et le calice; mais cette disposition générale est en apparence changée par suite de la distance respective de ces organes; si leur distance réciproque est telle que chacun puisse se développer en liberté, toutes ces parties seront séparées; si quelques-unes d'entr'elles sont proportionnellement plus rapprochées, elles tendront à se souder; ainsi, que les étamines touchent certaines parties du pistil, elles se souderont avec lui; qu'elles touchent la corolle ou le calice, elles y seront adhérentes, etc. Nous trouvons donc, dans ces adhérences, un moyen de juger la distance relative des organes, bien plus facile que tout autre; mais toutes ces adhérences n'ont pas le même degré d'importance, et ici nous sommes naturellement conduits à quelques règles de détail utiles dans l'application.

§. 79. Que deux sleurs se soudent ensemble en totalité, c'est un phénomène qui arrive souvent d'une manière purement accidentelle, et qui n'indique autre chose qu'un rapprochement de leurs pédoncules: or, comme la distance des pédoncules m'est jamais un caractère bien essentiel, leur adhérence, qui en est la suite, ne peut pas l'être, et nous devons chercher les adhérences essentielles parmi les organes propres à la fructification. Ici nous sommes amenés, et par le raisonnement, et par l'expérience, à trois règles fort simples.

§. 80. 1.º Les adhérences des divers organes de la

fructification sont d'autant plus importantes, qu'elles ont lieu entre des parties ou des organes chez lesquels cette opération est plus difficile; en effet, plus l'opération sera difficile, plus sera puissante la cause qui l'aura produite. Cette difficulté peut tenir ou à la consistance des organes, ou à leur degré d'analogie.

Quant à la consistance, c'est une observation générale que les parties les plus molles et les plus charnues sont, tout étant d'ailleurs égal, celles qui se soudent le plus facilement : ainsi, par exemple, que les valves d'un péricarpe soient d'une nature charnue, elles tendront à se souder, mais le fruit qui en résultera ne devra pas être considéré anatomiquement comme une baie, quoiqu'il en ait tous les caractères physiologiques; c'est par ce motif que le Cucubalus baccifer et l'Hypericum androsæmum, sont avec raison considérés dans la classification, comme si leur fruit était capsulaire.

De même que, dans les greffes ordinaires, on trouve d'autant plus de facilité, que les arbres ont entr'eux plus de ressemblance intime, de même aussi la nature trouve d'autant plus de facilité à souder des organes, qu'ils sont plus analogues entr'eux; par conséquent, lorsqu'il existe de ces greffes entre organes différens, elles sont nécessairement dues à des causes plus puissantes que lorsqu'il est question d'adhérences plus faciles, donc nous devons les considérer comme des indices d'un changement plus profond dans la symétrie des organes. Les applications de cette règle aux diverses adhé-

Digitized by Google

rences des parties florales, sont faciles à saisir. Ainsi, en commençant par les adhérences qui ont le moins d'importance, il est clair, 1.º que rien ne se ressemble plus que les parties similaires d'un tout; aussi voyonsnous que, dans le fruit, les valves des péricarpes, les branches du cordon pistillaire et celles des placenta; dans la fleur, les ovaires, les styles, les stigmates, les filets, les anthères, les pétales, les parties du calice, peuvent être soudés entr'eux, sans qu'il y ait aucun indice d'une altération profonde dans la symétrie de la fleur.

- 2.º Les pétales ne sont très-probablement pas des organes différens des étamines, par conséquent l'adhérence de ces deux organes n'a guère plus d'importance que celle des étamines entr'elles ou des pétales entr'eux.
- 3.º Les organes sexuels ont entr'eux une grande analogie de nature dans toute la partie de ces organes qui est uniquement destinée à la fécondation, c'est-à-dire, qui meurt après elle, savoir, dans l'organe mâle, le filet et l'anthère; dans l'organe femelle, le stigmate, lè style et le cordon pistillaire; les adhérences des filets avec le style, ou des anthères avec les stigmates, n'auront donc pas une très-grande importance taxonomique.
- 4.º L'ovaire et le calice, quoiqu'en apparence différens, ont entr'eux de l'analogie; l'un et l'autre servent de tégumens à des organes essentiels; le premier à la graine, le second aux organes sexuels; l'un et l'autre sont de nature foliacée et non péta-

loide, souvent munis de trachées et de pores corticaux, susceptibles d'élaborer le gaz acide carbonique, et de persister vivans après la fécondation; la soudure de ces deux organes est donc facile physiologiquement; mais elle a plus d'importance que les précédentes, soit parce que les rapports de ces deux organes sont moins intimes, soit parce que leur position naturelle tend à les écarter.

- 5.º La corolle et le calice, ou, ce qui est la même chose, les étamines et le calice, n'ont entr'eux aucune analogie anatomique; la première est de nature sexuelle, si j'ose m'exprimer ainsi; la seconde de nature foliacée; le point naturel de leur origine, leur structure anatomique, leur rôle physiologique, sont en général différens; ainsi, lorsque cette adhérence a lieu, il faut qu'elle soit déterminée par des causes puissantes, et nous devrons la considérer comme la plus importante de toutes.
- 6.º La corolle et les étamines n'adhèrent presque jamais avec l'ovaire, à moins que cette adhérence ne soit forcée par celle du calice; ainsi, lorsque ces organes adhèrent au calice et que celui-ci adhère à l'ovaire, les étamines paraissent bien soudées à l'ovaire; mais ce qui prouve que ce n'est pas leur état naturel, c'est qu'on ne voit jamais les étamines soudées à l'ovaire sans l'être au calice, tandis qu'elles le sont souvent au calice sans l'être à l'ovaire.
- §. 81. Les adhérences des divers organes de la fructification sont d'autant plus importantes, qu'elles sont nécessairement liées avec de plus grands chan-

gemens dans la symétrie générale. Cette règle tend à modifier quelques-unes des observations précédentes; ainsi, 1.º la soudure de la corolle avec le calice peut avoir lieu dans deux cas; si les parties de la corolle sont alternes avec celles du calice, la soudure ne pourra avoir lieu que par la base seulement, et les parties seront entr'elles dans un rapport symétrique très-général dans les fleurs; si les parties de la corolle sont placées immédiatement devant celles du calice, la soudure pourra être complète, et alors ces deux organes n'en feront plus qu'un; dans ce cas, cette adhérence prend un degré double d'importance, en ce qu'elle est à la fois, et une greffe hétérogène, et un indice d'une position particulière des parties de la fleur.

- 2.º Lorsque les étamines ne sont pas soudées avec le calice, il est de toute nécessité que le calice ne soit pas soudé avec l'ovaire; mais lorsque les étamines sont soudées au calice, il est évident que celui-ci peut indifféremment être libre ou être soudé avec l'ovaire; donc le caractère d'avoir les étamines attachées au calice, est plus important que celui d'avoir le calice et l'ovaire adhérens. En effet, lorsqu'une fois les étamines sont soudées au calice, l'adhérence de celui-ci avec l'ovaire n'est plus déterminée que par la grosseur de l'ovaire ou la forme particulière du calice, circonstances qui ne changent en rien la symétrie générale de la fleur.
- 3.º L'adhérence des étamines ou de la corolle, en partie ou en totalité avec le calice, ne peut avoir lieu

sans que les parties du calice soient soudées entr'elles par leur base; mais cette soudure peut avoir lieu sans que les étamines ni la corolle y adhèrent.

- 4.º Pour que des parties similaires puissent se souder par leur base, il faut qu'il entre dans la symétrie de leur organisation que ces parties aillent en s'élargissant par la base; si donc on trouve une espèce à étamines ou pétales élargis par en bas, on pourra soupçonner que sa symétrie naturelle est d'être monadelphe ou monopétale; mais on ne pourra jamais avoir le même soupçon, si ces parties vont en se rétrécissant par la base. C'est pourquoi les Malvacées ne doivent pas être considérées comme monopétales, ni certaines Myrsinées comme polypétales, etc.
- 5.º Lorsque la symétrie naturelle des anthères est d'être soudées ensemble, elles s'ouvrent toujours du côté intérieur qui est le plus voisin du pistil; mais lorsque l'ouverture a lieu par le sommet ou le côté extérieur, l'adhérence n'est alors d'aucune importance dans la symétrie générale de la fleur.
- §. 82. Le degré d'adhérence des parties entr'elles n'a qu'une importance très-faible, si on la compare à la circonstance d'être ou de n'être pas adhérent. Ainsi il y a plus de différence entre une corolle polypétale et une qui est divisée jusque près de sa base, qu'entre celle ci et une corolle divisée jusqu'à la moitié ou au quart de sa profondeur.
- §. 83. Tout ce que je viens de dire sur les adhérences des parties des fleurs, pourrait être, quoique avec moins de précision, appliqué à tous les organes

des plantes; mais, comme les lois qui résulteraient de cette application sont les mêmes que les précédentes, je crois devoir passer ces exemples sous silence.

Il résulte évidemment de cet examen des adhérences prédisposées, que, pour connaître exactement le nombre et la position des organes, il faut, par tous les moyens que l'anatomie peut fournir, remonter à la véritable origine de chaque partie : en Botanique on a coutume de désigner la position des organes, sous le nom d'insertion, ce qui suppose que chaque organe naît ou plutôt est placé au point où il commence à devenir libre; à cet égard, M. Corréa fait remarquer avec sa sagacité ordinaire, que dans cette manière d'analyser, on procède toujours de haut en bas, c'est-à-dire, en sens inverse de la nature : celleci présente tous les organes soudés dans la tige ou le pédoncule, peu à peu chacun d'eux se sépare par une suite du développement général, de sorte que ce que l'on nomme insertion eût été, à plus juste titre, nommé exsertion, et ce seul changement de nom cût évité une foule d'erreurs; c'est par ce motif que, dans tout ce chapitre, j'ai toujours employé les mots de position ou de situation, qui n'entraînent avec cux ni équivoque, ni hypothèse.

Art. 3. Des adhérences et des avortemens combinés ou simultanés.

§. 84. Il est très-fréquent dans la nature, que lorsque deux organes viennent à se souder ensemble, ils ne conservent pas la totalité des parties dont ils

étaient primitivement composés; ainsi, par exemple, lorsque deux sleurs de Labiées ou de Personées. vienuent à se souder ensemble, on y trouve raremeut 8 étamines, mais quelquefois 7, quelquefois 6, quelquesois seulement 5; de même, au lieu de 10 lobes, leur corolle peut présenter indifféremment tous les nombres intermédiaires entre 5 et 10. Lorsqu'il s'agit de la soudure de deux sleurs régulières, cette soudure n'est souvent reconnaissable que par une augmentation dans le nombre de leurs parties; ainsi, j'ai trouvé des Colchiques qui, au lieu d'avoir 6 parties à la sleur, comme c'est leur état naturel, en avaient 7, 8, 9, 10. Cette surabondance de parties est la suite de la soudure de deux sleurs et de l'avortement d'une partie des organes de chacune d'elles; c'est à la même cause qu'on doit rapporter, dans mon opinion, tous les cas connus des physiologistes, sous le nom de monstruosités par excès, et désignés, dans les livres de Botanique descriptive, par les termes de quinta aut quarta pars fructificationis augetur.

§. 85. Cette considération théorique peut s'appliquer dans beaucoup de cas pour reconnaître les affinités de certaines plantes; ainsi, par exemple, les Crucifères ont naturellement 4 pétales et 6 étamines: on peut se demander si elles ont de l'affinité avec les plantes où le nombre des étamines est double de celui des pétales, ou bien avec celles où le nombre des étamines est égal à celui des pétales; dans la première idée, on supposerait que leur état

primitif est d'avoir 8 étamines, dont a seraient avortées; dans la seconde, que chaque sleur de Crucifère est originairement composée de 4 pétales et de 4 étamines, mais que les sleurs naissent trois à trois; qu'il y a soudure de trois sleurs et avortement de deux sleurs latérales, sauf une seule étamine. Cette dernière hypothèse est beaucoup plus · compliquée que la précédente, et me paraît cependant l'expression de la vérité. M. Auguste de St.-Hilaire a trouvé des individus de Cardamine hirsuta, dans lesquels les sleurs avaient 4 pétales, 4 étamines, et les 2 étamines latérales étaient changées en sleurs complettes à 4 pétales et 4 étamines. Je regarde ce phénomène comme étant l'état primitif des Crucifères, et je me confirme dans cette opinion, en voyant, 1.0 que la position des deux étamines latérales des Crucifères ordinaires, est toujours au-dessous du point d'attache des autres étamines et des pétales eux-mêmes; 2.º qu'elles manquent très-habituellement dans plusieurs espèces de Crucifères; 3.º que le seul genre avec lequel les Crucifères aient un rapport bien prononcé, savoir, l'Hypecoum; a 4 pétales et 4 étamines.

5.86. Je vois réunies dans la famille des Asparagées, des plantes à 3 parties comme le Trillium, à 4 comme le Paris et le Mayanthemum, à 6 comme le Convallaria. Mais ces deux exemples de fleurs à 4 parties, ne doivent nullement être assimilés l'un à l'autre: supposons l'existence d'un Trillium à deux fleurs tellement rapprochées l'une de l'autre, qu'elles

se soudent naturellement ensemble, il en résultera une plante chargée d'une seule sleur, laquelle devrait être à six pétales et douze étamines, mais qui, par l'avortement d'une ou deux parties, pourra se trouver réduite à cinq ou à quatre pétales, à dix ou huit étamines. Or, tous ceux qui ont observé le Paris, savent très-bien que, quoiqu'on le trouve le plus souvent à quatre pétales et huit étamines, on le rencontre aussi à cinq pétales et dix étamines, et même à six pétales et douze étamines. Au contraire le Mayanthemum n'est autre chose qu'un Smilacina, dont le nombre des parties a diminué d'un tiers par un simple avortement. La famille des Asparagées devra donc être divisée en deux groupes: 1.º les Trilliacées qui ont naturellement trois pétales, six étamines et trois loges à l'ovaire, et qui peuvent, par la soudure naturelle de deux sleurs, passer au double de ces nombres et à tous les cas intermédiaires entre le simple et le double; 2.º les Asparagées qui ont naturellement six pétales, six étamines et trois loges à l'ovaire, et qui peuvent par avortement perdre un tiers de leurs parties.

Ces exemples peuvent suffire pour montrer l'emploi comparatif de la théorie des avortemens, de celle des soudures, et des deux phénomènes simultanés.

### CHAPITRE III.

Des divers points de vue sous lesquels on peut considérer un organe ou un système d'organes.

§. 87. J'ai prouvé, dans le chapitre précédent, que

rien n'était plus essentiel à connaître que la symétrie des organes, et j'ai indiqué les deux grandes sources de la difficulté qu'on éprouve à distinguer cette symétrie. Maintenant que, par cet examen, nous pouvons éviter sinon toutes les crreurs, au moins les principales d'entr'elles, cherchons à analyser en quoi consistent la symétrie et la valeur comparative de ses élémens, ou, en d'autrès termes, passons en revue les différens aspects sous lesquels on peut considérer un organe ou un système d'organes, et voyons le degré d'importance qu'on doit attribuer à chacun d'eux.

- §. 88. Tout ce que j'ai à dire à ce sujet s'applique indistinctement à un organe et à un sy stème d'organes; en effet, si j'étudie un organe en particulier, le pistil, par exemple, je dois considérer, 1.º comment il fait partie de la symétrie générale; 2.º quelle est la symétrie des parties ou vaisseaux dont il est luimème composé; si j'étudie la fleur, je considère de même son rôle dans la symétrie générale et sa symétrie spéciale; si j'étudie une plante, je dois considérer sa place dans le système général de la végétation et sa symétrie particulière. Ainsi, toutes les règles de logique qu'on peut donner pour connaître un organe, sont également applicables à un système d'organes.
- S. 89. La symétrie organique se compose d'un certain nombre d'élémens dont les principaux sont :
  - 1.º L'existence;
  - 2.º La position relative ou absolue;

- 3.º Le nombre relatif ou absolu;
- 4,0 La grandeur relative ou absolue;
- 5.6 La forme;
- 6.º L'usage;
- 7.º La durée, ou, ce qui est la même chose, la continuité ou discontinuité des parties;
- 8.º Les qualités sensibles, telles que la consistance, la couleur, l'odeur, la saveur, etc.

Nous allous passer en revue ces divers articles.

#### Art. 1. De l'existence ou absence des organes (1).

§. 90. L'existence ou la non-existence d'un organe, est évidemment ce qu'il y a de plus essentiel dans son histoire, mais pourvu qu'on ait préalablement écarté toute erreur à ce sujet, et ici nous avons à lutter contre deux puissantes causes d'illusions.

1.º Deux organes existans réellement, peuvent être tellement soudés et prendre une apparence telle, que l'existence de l'un d'eux devienne problématique; ainsi, par exemple, la soudure du calice et de la corolle a fait dire, tantôt que le calice, tantôt que la corolle, manquaient dans les plantes, qui avaient cependant l'un et l'autre; la soudure du péricarpe et du spermoderne, a fait croire quelquefois que les graines n'avaient point d'enveloppe propre, plus souvent qu'elles manquaient de péricarpe; la sou-

<sup>(1)</sup> Voyez Glossologie, S. 358-360, pour l'explication des termes relatifs à cet article.

dure habituelle des vaisseaux nutritifs et fécondateurs de la graine, sous la forme de cordon ombilical, a fait, pendant long - temps, méconnaître leur distinction.

2.º Certains organes peuvent manquer par une suite d'avortemens plus ou moins intenses, plus ou moins complets, et il faut avouer que cette cause est, dans beaucoup de cas, presqu'impossible à discerner; ce n'est même que par une conséquence de la symétrie générale, que nous reconnaissons, dans chaque cas, si l'organe, dont l'absence est certaine, manque par avortement ou par sa propre nature. Ainsi, quoiqu'il soit vrai de dire que l'existence ou présence d'un organe soit le premier des caractères, cependant, comme cela n'est vrai que lorsqu'on est sûr d'avoir écarté toutes les causes d'erreurs, et qu'on ne peut les écarter que par la connaissance de l'ensemble, il s'ensuit que ce caractère est dans le fait de peu d'utilité pratique, et ne peut être employé que pour quelques divisions très-générales.

# Art. 2. De la position absolue ou relative des organes (1).

§. 91. Après l'existence ou l'absence réelle des organes, ce qui est sans doute le plus important, c'est leur position, car rien n'entre aussi complettement dans l'idée abstraite de symétrie. Tous les

<sup>(1)</sup> Voyez Glossologie, S. 361-368.

êtres d'un règne ou d'une de ses grandes classes ont les mêmes organes et les mêmes fonctions, et, si on y fait attention, on remarque facilement, 1.º que leurs principales différences gisent toutes dans la position de ces parties; 2.º que dans l'extrême variabilité des caractères apparens des végétaux, ceux qui tiennent à la position des organes ont, d'après l'expérience, un grand degré de fixité.

Cette règle est la même que celle énoncée par Linné, dans ces termes: sciant nullam partem universalem magis valere quam illam a situ (class. plant. p. 487). Mais quoiqu'il eut lui - même établi cet axiome, il y a donné peu d'importance dans la pratique, et ses élèves lui en ont attaché moins encore; de sorte qu'il n'est pas rare aujourd'hui de trouver des descriptions, où la forme et le nombre des moindres parties des plantes sont fort détaillées, et où on ne trouve absolument rien sur leur position respective. Cherchons donc à montrer comment on doit employer cette règle, les erreurs qu'il faut éviter dans son application, et les conséquences qu'on en doit tirer.

- §. 92. On peut considérer la position d'un organe, ou relativement à son point d'attache seulement, ou relativement aux organes hétérogènes qui naissent au même lieu, ou relativement aux organes homogènes qui naissent en divers lieux.
- §. 93. Sous le premier rapport, la raison indique que la position essentielle de chaque organe se détermine relativement à celui qui lui sert de sup-

port réel, c'est - à - dire duquel il tire son origine et sa nourriture, et non d'organes étrangers à son exis. tence; aiusi, par exemple, la position de l'embryon doit être considérée, non pas comme le faisait Gærtner, relativement au péricarpe, mais d'après la méthode indiquée par M.rs Richard et Poiteau, relativement au point du spermoderme où le cordon ombilical vient aboutir; dans ce sens plus réel, on voit que presque tous et peut - être tous les embryons, ont dans la réalité la radicule dirigée vers le cordon ombilical; par conséquent, lorsqu'on dit qu'une radicule est insère ou supère, c'est comme si l'on disait qu'une graine est droite ou pendante dans le péricarpe: donc ce caractère n'est pas relatif à la position de l'embryon, mais à celle de la graine; et au lieu d'appartenir aux organes du premier rang, il est rejeté au troisième sous ce même rapport.

La position des parties du fruit doit être considérée relativement au cordon pistillaire, qui est l'organe principal auquel tous les autres se rapportent; ainsi, selon que ce cordon sera central, pariétal ou unilatéral, nous aurons des fruits très-variés, et il est à remarquer que les mêmes formes extérieures peuvent presque toutes être produites par ces trois systèmes carpologiques, d'où l'on voit la nécessité d'étudier chaque organe d'après sa véritable structure, et non d'après son apparence générale.

La position de toutes les parties de la sleur doit être considérée essentiellement quant au disque ou thorus, c'est-à-dire, au point du pédicule où elles sont insérées; mais comme ici nous n'avons que des moyens très-inexacts pour déterminer la vraie position de ces organes sur le disque, nous avons avec raison cherché à reconnaître les phénomènes qui sont des conséquences nécessaires de cette position primitive, si difficile à observer. C'est sous ce point de vue que l'étude des adhérences d'organes hétérogènes est si importante; ne pouvant pas mesurer la distance réelle qui se trouve entre le pistil, les étamines, la corolle et le calice, nous remarquons les cas où ces organes adhèrent ensemble, et nous concluons, avec assez de raison, qu'ils sont en général d'autant plus rapprochés dans leur origine, que nous leur voyons plus de tendance à se greffer naturellement; ainsi, dans la plupart des cas', lorsque nous avons de la peine à reconnaître la position essentielle des organes sur leur point d'attache, nous la conjecturous par leurs adhérences mutuelles.

§. 94. 2.º La position essentielle des organes présente en général peu de variations, et est souvent très-difficile à reconnaître, de sorte qu'elle ne peut servir que dans un nombre de cas très-borné; mais leur position relative, quoique moins importante, est d'un emploi beaucoup plus sûr et plus fréquent; si l'on examine tous les végétaux vasculaires, c'est-à-dire, tous ceux dont nous connaissons la symétrie, on remarque que leurs organes sont disposés, les uns relativement aux autres, dans un ordre général; ainsi, quant à leur fractification par exemple, le pistil occupe le centre, les organes mâles, les pétales

et les lobes du calice, tous composés d'un certain nombre de parties, sont disposés autour du pistil d'après des symétries diverses; ainsi, tantôt ces trois organes sont l'un devant l'autre, tantôt ils sont alternes les uns avec les autres, tantôt ils correspondent avec les parties du péricarpe, tantôt ils n'out avec elles aucune relation, etc.; ces diverses combinaisons sont d'une grande importance pour la classification, pourvu que, dans teur examen, ou sache éviter les deux causes d'erreurs exposées ci - dessus, les adhérences et les avortemens, qui, en diminuant en apparence le nombre des parties, masquent leur vraie symétrie; ainsi, par exemple, il entre dans la symétrie des Légumineuses, d'avoir des pétales alternes avec les lobes du calice; mais si les deux pétales inférieurs soudés n'en forment plus qu'un seul, ou si l'un des pétales vient à avorter, le nombre se trouve réduit en apparence, et la symétrie est masquée aux yeux de l'observateur superficiel.

Pour nous faire une idée complette de ces combinaisons de position relative, je me permettrai d'entrer à cet égard dans quelques détails: on peut distinguer 4 systèmes dans la structure de la sleur, savoir, le système pistillaire, composé des parties du pistil, rangées autour d'un axe réel ou idéal; lés étamines, rangées autour du pistil, les pétales autour des étamines, et les parties du calice autour des pétales. Chacun de ces quatre systèmes peut avoir ses lobes placés entre ceux du système qui est au-dessous de lui, ce qui est le cas le plus fréquent, ou bien il peut avoir ses lobes placés devant ceux du système inférieur. Il ne peut donc exister dans une sleur isométrique régulière, que huit combinaisons possibles, que je désigne par la table suivante, où je place à la suite l'un de l'autre les systèmes à lobes opposés, et sur deux rangs ceux à lobes alternes.

| 1 * | . Calice. | Corolle. | Étamines. | Valves du pistil. |
|-----|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 2.  | Calice.   | Corolle. | Étamines. | /ann              |
|     | 1         |          |           | Valves.           |
| 3.  | Calice.   | Corolle. | Étamines. | Valves.           |
|     | <b>}</b>  |          | Étamines. |                   |
| 4.  | Calice.   | Corolle. | Étamines. | ***               |
|     | <b>}</b>  |          | Étamines. | Valves.           |
| 5.  | Calice.   |          | Étamines. | Valves.           |
| •   | {         | Corolle. | Étamines. | ****              |
| 6.  | Calice.   |          | Étamines. | -                 |
|     |           | Corolle. | Étamines. | Valves.           |
| 7-  | Calice.   |          |           | Valves.           |
|     |           | Corolle. | Étamines. |                   |
| 8.  | Calice.   |          |           |                   |
|     |           | Corolle. | Étamines. | Valves.           |
| n.  |           |          |           |                   |

De ces diverses combinaisons, la sixième paraît être celle qui est la plus fréquente dans la nature; il en est dont il n'existe aucun exemple connu, telle est, par exemple, la première. Nous verrons bientôt comment ces combinaisons de positions relatives, jointes à celles de positions réelles et de nombre, forment toutes les symétries connues dans le système fécondateur.

La disposition des feuilles sur la tige, et par con-

séquent celle des branches et des sleurs, rentre dans les mêmes principes. On ne peut distinguer que deux dispositions primordiales dans les feuilles des plantes, savoir, les feuilles alternes, et les feuilles opposées; mais ces deux dispositions peuvent l'une et l'autre se nuancer en devenant verticillées. Nous verrons dans la suite que les feuilles primordialement alternes sont celles des Monocotylédones, et les feuilles primordialement opposées celles des Dicotylédones; ces deux classes se touchent par le Cicas et le Pinus, qui ont leurs feuilles verticillées dans l'origine; c'est à cause de cette tendance des deux systèmes à devenir verticillés, que les Monocotylédones et Dicotylédones ont tant d'analogie dans leurs organes fructificateurs, qui sont, en général, dans l'un et dans l'autre, verticillés; c'est sur quoi je reviendrai dans la suite.

C'est encore à la disposition relative des parties, qu'on doit rapporter une classe de caractères, bien connue des botanistes, mais trop négligée dans l'étude des rapports naturels jusqu'à M. Rob. Brown, savoir, la position respective des lobes d'un système avant l'époque de leur épanouissement complet; c'est ainsi qu'on étudie la manière diverse dont les feuilles d'un même rang s'emboîtent les unes les autres dans leur bourgeon, et la manière dont les lobes du calice et de la corolle s'agencent les uns sur les autres, ou les uns à côté des autres, dans le bouton.

\$. 95. Enfin , la distance des lobes de chaque système combiné avec sa nature , détermine la possibilité que ces lobes ont à se souder ou à rester séparés; comme cette distance tient aussi à la position essentielle, ce caractère suit dans la hiérarchie ceux qui sont tirés de l'adhérence des systèmes.

## Art. 3. Du nombre absolu ou relatif des organes (1).

- §. 96. Le nombre des organes est un des caractères sur l'importance duquel on a le plus varié. Au premier coup d'œil, cette considération est séduisante par son apparence d'exactitude; et Linné, en l'employant dans son système sexuel, a beaucoup contribué à diriger sur elle l'attention des botanistes. D'un autre côté, certains naturalistes, tels qu'Adanson, ont peut-être exagéré le mépris qu'ils ont fait de ce caractère; cherchons à le réduire aux règles d'une logique assez sévère, pour pouvoir déterminer sa véritable valeur.
- §. 97. Le nombre absolu des organes est sujet à être modifié par plusieurs causes diverses; ainsi:
- 1.º L'adhérence des parties peut diminuer ou quelquesois augmenter leur nombre apparent. Que deux pétales se soudent ensemble, le nombre total des pétales sera diminué; que deux sleurs se soudent ensemble, et le nombre apparent des pétales de la sleur, en apparence unique, qui résultera de cette jonction, sera augmenté.
- 2.º Les avortemens peuvent, dans une foule de cas, insluer sur le nombre absolu des parties; un ou plusieurs organes d'une plante peuvent avorter et

<sup>(</sup>s) Voyes Glossologie, S. 390-394.

diminuer ainsi le nombre réel; dans la soudure naturelle de deux fleurs, le nombre des parties, au lieu d'être double, comme il devrait l'être, peut se trouver réduit par avortement à tous les nombres intermédiaires entre le nombre naturel et le nombre doublé. Outre ces deux cas généraux, le nombre est encore difficile à déterminer, selon le degré de l'avortement, qui, en masquant plus ou moins la nature réelle, ou la forme habituelle de l'organe, entraîne dans de nombreuses erreurs.

- §. 98. Lorsque toutes ces causes d'erreurs sont évitées, on ne peut nier que le nombre absolu des parties ne soit alors un caractère de quelque importance; mais cette importance elle-même est encore soumise à certaines règles.
- 1.º Le nombre absolu des organes de chaque plante est en général d'autant plus fixe, et par conséquent d'autant plus important, que ce nombre est moins considérable. Ainsi, il y a moins de variations, quant au nombre des étamines par exemple, dans les sleurs triandres que dans les pentandres, moins dans les pentandres que dans les dodécandres, etc. Il y a peu de variations dans les verticilles à deux ou trois feuilles, davantage dans ceux à cinq ou six; beaucoup plus encore au delà de dix, etc. Cette loi est modifiée par les suivantes.
- 2.º Dans les organes relatifs à la reproduction, l'unité ne peut exister naturellement que dans le pistil, et toutes les autres parties des sieurs, lorsqu'elles se présentent au nombre 1, doivent cet

état, ou à des soudures naturelles, comme dans le salix monandra, ou à des avortemens, soit accidentels, comme dans le Boerhavia, soit prédisposés, comme dans le Cinna.

- 3.º Quant aux organes conservateurs, l'unité de feuilles ne peut exister naturellement que dans les Monocotylédones; et toutes les fois qu'on la rencontre dans les Dicotylédones, on doit la regarder comme produite par soudure ou par avortement.
- 4.º Pour connaître le véritable nombre absolu des organes d'une plante, il faut, par la théorie des soudures, ou celle des avortemens, le ramener au nombre qui paraît le type primitif de sa classe, ou à un de ses multiples; et on ne doit admettre des nombres qui sortiraient de ces séries, qu'autant qu'on aurait épuisé et trouvé fausses toutes les suppositions autorisées par l'analogie. Les nombres 4, 5 et leurs multiples, paraissent l'apanage des Dicotylédones; le nombre 3 et ses multiples, celui des Monocotylédones; le nombre 2 et ses multiples sont très-fixes parmi les Acotylédones dans la famille des Mousses. Il est donc probable que si nous connaissions assez bien toute l'étendue et la slexibilité des causes qui altèrent les nombres absolus des organes, nous pourrions, à cet égard, les ramener à des types primitifs; et alors la connaissance des nombres absolus se trouverait intimement liée avec la véritable symétrie des plantes. Mais dans l'état actuel de la science, ce caractère est trop dangereux dans la pratique, pour qu'on doive lui donner une très-grande importance:

§. 99. Sous ce point de vue, on peut accorder plus de confiance aux caractères déduits du nombre relatif des organes, c'est-à-dire, de la comparaison du nombre proportionnel des parties des divers systèmes d'un organe composé: ainsi, le nombre absolu des étamines de l'épilobe est 8, leur nombre relatif est deux fois celui des pétales. Sous ce point de vue, il faut distinguer les relations multiples, les relations déterminées et les relations indéterminées; ainsi, les parties de la sleur de l'épilobe sont entr'elles en relation multiple, savoir, le calice 4, la corolle 4, Ies étamines 8, le pistil 4. Les parties de la sleur des violettes sont comparées au pistil en relation déterminée, comme 5 à 3. Enfin, celles des magnoliers, par exemple, sont toutes en relation indéterminée, c'est-à-dire, que le nombre n'est fixe ni dans les pétales, ni dans les étamines, ni dans le pistil.

S. 100. Avant de suivre les applications de ces distinctions, il convient de faire remarquer que la théorie des soudures et celle des avortemens, doivent étre aussi soigneusement appliquées à l'étude des nombres relatifs. Que deux pétales d'une sleur viennent à se souder, le nombre total se trouvera diminué, et pourra n'être plus en rapport avec celui des parties du calice ou des étamines. Qu'un pétale vienne à avorter, et cette même relation se trouvera intervertie. Mais, au contraire, si la soudure ou l'avortement se porte à la fois sur les quatre systèmes d'une sleur, les nombres relatifs de leurs parties demeureront les mêmes, quoique les nombres absolus soient changés.

Il y a donc des cas où le nombre absolu est le plus important, et d'autres où c'est le nombre relatif. Comment les distinguer? Si nous résléchissons que, lorsqu'un seul système est altéré, la sleur devient nécessairement irrégulière, tandis qu'elle reste régulière dans le cas où tous les systèmes sont altérés à la sois, nous arriverons à ce théorême simple et exact: dans toutes les fleurs régulières, le nombre relatif des parties de chaque système doit être le premier objet de nos recherches; dans toutes les fleurs irrégulières, on doit commencer par la recherche du nombre absolu de chaque système, et en déduire ensuite leurs nombres relatifs.

§. 101. Si nous considérons les divers systèmes qui composent une sleur, quant aux nombres relatifs de leurs parties, nous verrons qu'ils n'ont pas tous le même degré de fixité, ni par conséquent le même degré d'importance, et que la principale dissérence est dans le nombre des rangées de chaque système.

Ainsi, les rapports numériques du calice et de la corolle sont très-frappans, et tiennent peut-être à leur propre nature. Quoiqu'il se présente quelques exceptions plus ou moins prononcées, on peut, en général, reconnaître, à cet égard, les deux règles suivantes:

1.º Sauf les aberrations produites par soudure ou avortement, le nombre des parties de la corolle est dans un rapport déterminé avec celui des parties du calice, lorsque ces deux systèmes n'offrent chacun qu'un seul rang de parties.

- 2.º Lorsque l'un d'eux ou chacun d'eux présente plusieurs rangs de parties, les relations de nombre, quoique peut-être toujours existantes, cessent d'être ... sensibles et applicables.
- S. 102. Mais les pétales ne peuvent être considérés eux-mêmes que comme des étamines avortées. Il doit se trouver aussi un rapport naturel entre le nombre des pétales et des étamines; et à cet égard, on peut, je crois, établir ces lois correspondantes:
- 1.º Lorsque les étamines sont disposées par rangées distinctes à l'œil, le nombre de chaque rangée est dans un rapport déterminé avec les pétales ou le calice.
- 20 Ce rapport est égal, double ou sous-double, triple ou sous-triple, etc.; mais toujours d'autant plus inexact que le rapport éloigne plus de l'égalité.
- 3.º Lorsque les étamines ne sont pas disposées par rangées distinctes, leur nombre, soit relatif, soit absolu, n'a rien de régulier en apparence, quoiqu'il le soit peut-être en réalité.
- §. 103. Les relations numériques du système platillaire sont plus difficiles à réduire à des lois générales. Commençons, pour avoir plus de facilité, par les ovaires multiples. Ceux-ci peuvent être composés de deux manières: 1.º lorsque les ovaires sont disposés en verticille autour d'un axe idéal, ils sont souvent dans un rapport numérique déterminé avec les parties du calice ou de la corolle.
- 2.º Lorsque les ovaires sont disposés sur un thorus en forme de tête ou d'épi et non de verticilles, leur nombre n'a aucune relation avec celui

des autres parties slorales. Ce nombre est variable depuis les points les plus élevés, comme par exempla le *Myosurus*, jusqu'aux plus bas et même jusqu'à l'unité, comme on le voit dans certaines Renonculacées.

Supposons maintenant, par la pensée, qu'au lieu d'avoir ces divers ovaires séparés, nous les concevions soudés ensemble; si la soudure est légère, elle se reconnaît si facilement, que, sans beaucoup d'exercice, on rapporte ces ovaires agrégés à la classe qui leur appartient; mais si la soudure est complette, chaque ovaire partiel n'est plus représenté que par les valves du péricarpe; et si nous suivons le fil de l'analogie, nous reconnaîtrons ici quelques lois correspondantes aux précédentes.

- 1.º Lorsque le cordon pistillaire est central, les placenta et les valves sont disposés, autour de lui, dans un ordre symétrique, opposés ou verticillés;
- 2.º Lorsque le cordon pistillaire est pariétal, il se divise en un nombre de cordelettes partielles égal au nombre des valves et des placenta qui sont alors opposés ou verticillés autour d'un axe idéal;
- 3.º Lorsque le cordon pistillaire est unilatéral, les valves et les placenta ne sont pas disposés en verticilles, ni autour de lui, ni autour d'un axe idéal; mais peut-être n'y a-t-il de cordons pistillaires unilatéraux que par une suite d'avortement. Ainsi, par exemple, je suppose un cordon central à deux branches comme celui des Polygala, que par un avortement prédisposé l'une des branches disparaisse, ou

aura un cordon unilatéral comme celui des Légumineuses. Cette hypothèse est, peut-être, la vraie explication des rapports de ces deux familles.

Le nombre des valves du péricarpe, des placenta, des cordelettes du cordon pistillaire, des styles et des stigmates, comparés entr'eux, est toujours dans l'un des rapports suivans, savoir, ::1:1,1:2,2:1, de sorte que l'un de ces objets peut servir à déterminer les autres, toujours exception faite des cas d'avortemens et de soudure. Lorsque les parties des pistils sont disposées en verticille autour d'un axe réel ou idéal, le nombre de leurs parties est dans un rapport déterminé avec celui des autres parties de la sleur; ce rapport est un des suivans, savoir:

1: 1.

1: 2 ou ses multiples.

1:3 ou ses multiples.

1:5 ou ses multiples.

2:3 ou ses multiples.

2:5 ou ses multiples.

3: 5 ou ses multiples.

4: 5 ou ses multiples.

2: 1

Dans aucun cas, le nombre des parties du pistil, lorsqu'il est déterminé, ne passe celui des étamines et pétales réunis: cela n'a lieu que lorsque les ovaires sont disposés en épis, et que, par conséquent, leur nombre est indéterminé.

§. 104. Les ovaires solitaires et monospermes présentent quelques diversités assez curieuses à étudier; si leur graine a la radicule supérieure, alors il est possible qu'ils aient lieu sans aucun avortement, comme, par exemple, dans les Dipsacées; si leur radicule est latérale ou inférieure, il faut, ou qu'il y ait avortement d'une autre, ou de plusieurs autrez graines (comme je crois que cela a lieu dans les Composées), ou qu'ils appartiennent à la classe des cordons pistillaires unilatéraux, comme les Légumineuses monospermes-

# Art. 4. De la grandeur absolue, relative et proportionnelle des parties (1).

§. 105. La grandeur des organes, considérés daus leur totalité absolue, n'est qu'un phénomène de peu d'importance aux yeux du classificateur. Qu'une feuille soit grande ou petite, longue ou courte, peu importe; ce caractère ne mérite d'être examiné que lorsqu'il indique quelque différence dans la structure de l'organe; mais alors c'est à la cause de la grandeur et non à la grandeur elle-même, qu'on doit faire attention; mais la grandeur des parties comparées entr'elles mérite plus d'intérêt.

On peut comparer la grandeur des parties d'un système, ou bien comparer la grandeur de deux systèmes.

S. 106. Le premier de ces points de vue, c'està-dire les dimensions proportionnelles des parties d'un système, est souvent d'un grand intérêt. Toute l'étude des plantes irrégulières, et par conséquent tout

<sup>(1)</sup> Voyez Glossologie; §. 396 - 402.

l'art de les ramener aux symétries régulières dont elles font partie, repose sur l'examen de l'inégalité des parties d'un système; le principe fondamental de cet examen me paraît être celui-ci:

Parmi les végétaux vasculaires et peut-être parmi tous les végétaux, les parties d'un même système sont naturellement égales en grandeur, et ne deviennent inégales que par suite de phénomènes plus ou moins intimement liés avec la structure générale de la plante.

Ce principe est conforme à l'idée générale de l'organisation, et se vérifie chaque jour par l'observation de presque toutes les plantes. Toutes les anomalies s'expliquent par des soudures ou des avortemens dont il serait bien difficile d'indiquer tous les cas, mais dont je vais rapporter ceux qui paraissent les plus essentiels.

1.º La position des seurs sur les tiges détermine un grand nombre d'inégalités dans leur développement, et par conséquent dans la régularité de leurs formes.

Supposons une sleur solitaire et droite à l'extrémité d'une tige, elle ne sera gênée par aucune autre, recevra sa nourriture en tous sens indifféremment et sera forcément régulière. C'est, en effet, ce qui a lieu dans la nature, et je ne connais point d'exception à cette loi: toute sleur naturellement terminale, droite et solitaire, est régulière, lors même qu'elle appartiendrait à une famille ordinairement irrégulière.

Supposons qu'autour de cette sleur il en naisse d'autres opposées entr'elles ou disposées autour d'elle en verticilles, il résultera de cet ensemble (selon que ces sleurs seront plus ou moins serrées) une ombelle ou une tête; dans ce cas, l'équilibre est nécessairement rompu entre ces sleurs: celle du milieu, étant également pressée, peut ou avorter, ou changer de forme, mais sera toujours régulière; les rangs latéraux, s'ils sont très-serrés, seront inégalement pressés par leurs voisins, et auront une tendance naturelle à croître plus du côté extérieur, où la pression est moindre, que du côté intérieur, et par conséquent ils pourront être irréguliers; d'où résulte cette seconde loi, que dans les ombelles les corymbes ou les têtes, les fleurs centrales sont régulières, et les latérales tendent à croître davantage du côté externe que du côté interne.

Supposons des sleurs en verticilles autour de la tige ou situées à l'aisselle des seuilles, leurs deux côtés ne seront pas placés également pour recevoir la nour-riture, et de plus elles pourront être pressées intgalement, soit entr'elles, soit entre les sleurs voisites; dans tous ces cas, le degré de la tendance à l'irrégularité sera variable, selon l'intensité de ces deux causes, et on pourra trouver dans les mêmes dasses des espèces à sleurs régulières, et d'autres plus ou moins irrégulières; mais les sleurs d'une même spèce auront moins d'inégalités entr'elles que dans le cas précédent.

Mais tout ce qui agit sur l'ensemble d'une seur

agit aussi sur ses parties; si une cause quelconque comprime une sleur d'un côté, et détermine l'avortement d'un organe, les organes analogues profiteront davantage et grandiront plus du côté opposé; par conséquent toutes ces mêmes causes peuvent déterminer une inégalité dans les parties intimes de chaque système, et ces inégalités n'étant dues qu'à des conséquences de la position des sleurs ou des organes, doivent avoir, dans la classification, un degré d'importance moindre que leur cause.

Une seconde conséquence de ces considérations, c'est que, puisque ce sont des causes accidentelles qui dérangent la symétrie primitive de chaque système, il faut, pour établir une bonne classification, ramener, par toutes les voies que l'observation et l'expérience peuvent fournir, toutes les plantes irréqulières à leurs types primitifs et réguliers, quoique ces types soient souvent rares à rencontrer, quelquesois même idéaux. Ainsi, j'affirme que les Personées ne sont que des altérations du type des Soanées, parce qu'une Personée régularisée par la persée ne diffère pas d'une Solanée.

Une troisième conséquence, c'est que toutes les fois qu'il existera une irrégularité dans une symétrie quelonque, cette irrégularité pourra atteindre ses maximum, l'annihilation de la petite partie, et l'expansion outre-mesure de la plus grande. J'ai déjà iudiqué quelques applications de détail de cette loi, en parant des avortemens, et j'y renvoie le lecteur.

Les régularités pourraient être ou bornées à un

seul système, ou communes à tous; mais, quoiqu'on cite souvent des irrégularités de la première sorte, je doute s'il en existe réellement, et je suis fortement porté à croire qu'il n'y a jamais irrégularité dans un système de la fleur, sans qu'elle se fasse plus ou moins sentir sur tous les autres.

§. 107. La troisième manière d'étudier les dimensions relatives des organes, est de comparer la grandeur d'un système avec celle d'un autre système; cette considération peut avoir quelqu'utilité dans les détails de la Botanique, mais elle en a peu pour l'ensemble, et ne paraît en effet liée avec aucune circonstance anatomique bien essentielle.

## Art. 5. De la forme des organes (1).

§. 108. Quoique, dans tous les livres de Botanique, on ait coutume de décrire, avec beaucoup de soin, la forme des organes, cette forme, considérée sous cet unique rapport, n'est en réalité que d'une très-légère importance; je prends les feuilles pour exemple: on peut trouver des feuilles de même forme dans toutes les classes, dans presque toutes les familles des plantes, et la cause en est simple; c'est que plusieurs circonstances diverses peuvent produire ce résultat: qu'est-ce donc qui est essentiel à considérer, si ce n'est la cause anatomique de cette forme, ou, en d'autres termes, la disposition respective des parties de cet organe?

<sup>(1)</sup> Voyez Glossologie. S. 372-377.

Art. 6. De la continuité ou articulation des parties(1). §. 109. J'entends par parties ou organes continus,

ceux dont les fibres et le tissu cellulaire sont tellement disposés, que, dans aucune partie de leur longueur, on ne puisse à aucune époque les séparer, sans déchirement bien sensible.

J'entends par parties articulées ou solubles, celles dont les fibres et le tissu cellulaire sont tellement disposés, qu'on puisse, à une certaine époque de leur vie, les séparer, saus déchirement sensible.

Si on considère les organes dans leur ensemble, on voit que tous les organes continus avec leur base sont persistens ou marcescens, et tous les organes articulés sur leur base sont caduques. Si on considère les parties des organes clos, les unes relativement aux autres, on a cette seconde loi, que tous les organes dont les parties sont continues, sont indéhiscens, tandis que tous les organes dont les parties sont articulées entr'elles, sont déhiscens, et que ceux où l'articulation est incomplète, sont incomplétement déhiscens.

Il est donc évident que la considération de la continuité des organes détermine leur durée, et que cette même considération, appliquée aux parties des organes, détermine leur déhiscence. Voyons jusqu'à quel point ces deux caractères sont utiles pour reconnaître la vraie symétrie des plantes.

<sup>(1)</sup> Voyes Glossologie. S. 378-3824

S. 110. Comme on a l'habitude de juger souvent, dans le règne végétal, par analogie avec le règne animal qui est mieux connu, et comme, dans le règne animal, les articulations sont d'une très-grande importance, on est tenté de leur attribuer le même degré d'importance chez les végétaux. La plus légère attention sur la distinction réelle des deux règnes, suffit pour montrer que ces organes, quoiqu'ils aient reçu le même nom, ne sont pas comparables.

Les animaux ont, comme je l'ai dit plus haut, trois classes de fonctions, les fonctions animales, telles que le sentiment et le mouvement, les fonctions nutritives, et les fonctions reproductives; les muscles et les os, qui en sont les supports, appartiennent à la classe des organes du mouvement, et par conséquent les articulations font partie et même partie fort importante des fonctions animales; mais elles ont si peu d'importance pour le reste de l'organisation dans les animaux, que leur système nutritif est entièrement continu, même en passant à côté des articulations du système moteur. A plus forte raison ne peut-on pas les comparer avec les articulations des végétaux; chez ceux - ci, le système moteur n'existe pas; et ce qu'on appelle articulation, n'est qu'un accident du système général, qui paraît même ne pas avoir un grand degré d'importance. Et d'abord, si nous examinous son importance par la simple théorie, nous verrons que, dans une articulation végétale, les vaisseaux sont continus, et que c'est le tissu cellulaire qui seul se trouve interrompu. Or,

comme toute la symétrie des végétaux vasculaires est fondée sur la disposition des vaisseaux, et qu'il n'existe de vraies articulations que dans cette classe, il est clair que la symétrie végétale n'est pas altérée d'une manière importante par ces solutions de continuité.

S. 111. Si de la théorie nous venous à la pratique, nous verrons, 1.º que dans un grand nombre de cas, des plantes, d'ailleurs très-semblables, diffèrent par cette seule différence d'avoir ou non leurs organes continus ou articulés; 2.º que les mêmes parties, selon leur âge, peuvent être articulées ou continues; ainsi la vigne, par exemple, a ses rameaux articulés à chaque nœud dans leur jeunesse, et cesse de l'être lorsqu'elle est âgée, c'est-à-dire, lorsque le nombre des vaisseaux a augmenté proportionnellement au tissu cellulaire. Ainsi, je crois pouvoir conclure de ces observations, que les caractères déduits de l'articulation ou de la continuité des organes ou des parties d'organes, quoiqu'importans dans les détails, altèrent peu la symétrie générale des plantes.

### Art. 7. De l'usage des organes.

S. 112. L'usage des organes est une conséquence de leur structure, et n'en est nullement la cause, comme certains écrivains irrésléchis semblent l'indiquer; l'usage, quelle que soit son importance dans l'étude physiologique des êtres, n'a donc en luimême qu'une médiocre importance dans l'anatomie, et ne peut en avoir aucune dans la taxonomie; quelquefois seulement on peut s'en servir comme d'un indice de certaines structures à nous encore inconnues; ainsi, lorsque je vois la surface unie d'un pétale suinter une liqueur, j'en conclus que cette partie est glandulaire, et je l'assimile aux nectaires; mais cette assimilation, bien que reconnue par l'identité de l'usage, est réellement établie sur l'identité présumée de la structure.

- Art. 8. Des qualités sensibles des organes, telles que consistance, couleur, odeur, saveur, etc.
- §. 113. Ce que je viens de dire de l'usage des organes, s'applique à bien plus forte raison encore à leurs qualités sensibles, qui ne sont que des conséquences plus ou moins directes de leur structure, et qui n'ont d'autre importance taxonomique, que de servir d'indices de certaines particularités de structure anatomique, qui nous sont souvent encore inconnues. Voyez Glossologie. §. 410 416.

Art. 9. Résumé des articles précédens.

- §. 114. En résumant donc ce que nous venons de dire, nous trouverons que les divers points de vue sous lesquels on peut considérer les organes des plantes, doivent être à peu près rangés dans l'ordre suivant, pourvu toutefois que toutes les causes d'erreurs aient été écartées par une observation attentive et rigoureuse, savoir:
  - 1.º L'existence ou l'absence réelle;
- 2.º La position et le nombre soit absolus, soit relatifs des organes ou des parties d'organes;

- 3.º La grandeur relative ou proportionnelle, la forme, l'adhérence ou l'articulation, qui sont évidemment subordonnées à la classe précédente;
- 4.º L'usage et les qualités sensibles, qui sont des conséquences des trois classes précédentes.

#### CHAPITRE IV.

- De l'estimation des caractères, ou de la méthode d'après laquelle on doit combiner ensemble les règles relatives à l'importance des organes et à la manière de les considérer.
- §. 115. Nous venons de parcourir d'un côté les principes d'après lesquels on peut estimer l'importance comparative des organes; de l'autre, la méthode par laquelle on peut graduer le dégré d'importance que présentent les points de vue divers sous lesquels chaque organe peut être étudié. Il s'agit de montrer la marche générale d'après laquelle ces deux classes de raisonnement doivent être combinées entr'elles ou l'appréciation des caractères; en effet, dans le style de l'histoire naturelle, un caractère (caracter) est une des manières d'envisager les organes en général, appliquée à un organe en particulier. Ainsi, le terme de feuille ovale est une modification de forme générale appliquée aux feuilles; le terme de feuilles opposées est une modification de position relative appliquée aux feuilles.
- S. 116. L'estimation de la valeur des caractères est, en général, fort simple, et on peut prendre pour règle à cet égard, que la valeur d'un caractère

et du point de vue sous lequel on le considère. Les conséquences de cette loi sont faciles à saisir; ainsi, dès le premier moment on reconnaît, que s'il est question d'un seul organe, les caractères seront en raison simple de ses modifications; que s'il est question d'une même modification, les caractères seront en raison simple de l'importance des organes; que dans le cas où les deux élémens sont employés, leur combinaison peut produire des résultats égaux ou inégaux. Ainsi, les caractères seront égaux entr'eux dans trois cas:

- 1.º Lorsqu'une même modification sera appliquée à deux organes de même rang dans deux fonctions ou dans la même fonction;
- 2.º Lorsque deux modifications de même rang seront appliquées à un organe ou à deux organes de même rang;
- 3.º Lorsque le degré d'importance de l'organe est exactement contre-balancé par celui de la modification. Ainsi, si je compare la valeur du premier des organes, savoir, l'embryon, considéré sous le point de vue le moins essentiel de tous qui sont ses qualités sensibles; et si je compare ce caractère avec celui qui serait du dernier des organes de la fructification, qui est le nectaire, considéré sous le point de vue le plus important, qui est son existence, j'aurai deux résultats analogues d'après la théorie, et ce me semble aussi d'après la pratique.
  - 5. 117. Quoique cette loi paraisse rigoureuse en

théorie, il arrive souvent dans l'application que tel caractère qui paraît n'avoir qu'une faible valeur dans presque tous les cas, se trouve en acquérir une trèsconsidérable dans un système donné d'organisation 5 mais c'est qu'alors ce caractère est l'indice apparent d'un caractère essentiel qui nous est inconnu dans l'état actuel de nos connaissances : un exemple éclaircira ici mon idée. Le caractère de l'intégrité des feuilles est de médiocre importance, d'après nos principes, et aussi d'après le nombre considérable d'exceptions qu'il présente dans la pratique; cependant, si on l'applique aux Graminées et aux Rubiacées, par exemple, on voit qu'il acquiert un grand degré de fixité. Quant aux Graminées, nous en voyons la cause, c'est qu'il est déterminé par la position des fibres de la feuille, et que par conséquent il s'élève beaucoup dans la hiérarchie des modifications; dans les Rubiacées, nous ne voyons pas encore clairement à quelle circonstance de la structure anatomique tient l'intégrité de la feuille, et ce n'est que par l'observation de la constance de ce caractère, et non par la théorie, que nous pouvons juger sa valeur. Nous voyons donc que l'état imparsait des connaissances anatomiques nous empêche, dans un grand nombre de cas, d'appliquer les lois générales de la Taxonomie; voyons si nos principes même ne nous fourniront pas quelques règles générales applicables à ces cas ambigus.

S. 118. A cet égard, on doit reconnaître, en général, que, dans un système donné d'organisation, chaque caractère diminue ou augmente de valeur selon que,

- 1.º L'organe auquel il s'applique est plus ou moins susceptible d'être altéré par des avortemens ou des adhérences particulières;
- 2.º Que la modification sous laquelle on considère un organe, est plus ou moins susceptible de varier en intensité d'après la disposition générale; ainsi, dans tel cas, la disposition respective des organes détermine leur grandeur; ailleurs, elle ne la détermine pas, et a par conséquent moins de valeur; ainsi, par exemple, dans une fleur en grelot, les étamines sont généralement plus courtes que la corolle et renfermées, tandis que dans une corolle étalée, les étamines peuvent facilement s'allonger; donc la longueur et l'exsertion des étamines sera un caractère plus important dans une fleur en grelot que dans une autre.
- S. 119. Rien n'est aussi important pour le perfectionnement de la méthode naturelle, que de savoir démêler quels sont, dans chaque groupe, les caractères qui méritent le plus de confiance; c'est là le but essentiel auquel tous les classificateurs doivent tendre. Indépendamment des règles générales que je viens d'exposer, il est quelques considérations plus particulières et dont la pratique démontre chaque jour l'utilité.
- 1.º Lorsque dans un groupe on remarque certaines plantes qui se ressemblent beaucoup par le port, et qui diffèrent par un caractère isolé, mais bien marqué, on doit en conclure que, dans ce groupe, ce caractère

a moins de valeur que dans la généralité des végétaux; ainsi, par exemple, la moitié des Saxifrages a l'ovaire adhérent, et l'autre moitié a l'ovaire libre; et comme ces plantes ont d'ailleurs entr'elles une analogie absolue, j'en conclus que l'adhérence du calice avec l'ovaire a moins d'importance dans les Saxifrages que dans le reste du règne végétal.

2.º Lorsque certaines espèces présentent par suite des monstruosités diverses, des changemens fréquens dans la forme d'un certain organe, on doit en conclure que la forme de cet organe peut bien varier aussi d'espèce à espèce, sans entraîner avec elle des différences importantes; ainsi, par exemple, plusieurs Renonculacées varient quant à la forme de leurs pétales, d'où je conclus que dans ces plantes ce caractère a moins de valeur qu'à l'ordinaire.

# LIVRE III.

DES DIVERS DEGRÉS D'ASSOCIATION QU'ON OBSERVE ENTRE LES VÉGÉTAUX.

S. 120. Il ne suffit pas d'avoir posé les bases de la théorie de la classification, il faut encore, au moins pour ceux de mes lecteurs qui n'ont pas dirigé leurs méditations sur cet objet; il faut, dis-je, montrer comment cette théorie doit réellement s'appliquer à la connaissance des groupes divers dont le règne végétal se compose. Mon but n'est point ici d'entrer dans des détails spéciaux sur aucune plante, sur aucun groupe en particulier, mais d'indiquer les règles logiques applicables à tous ces groupes.

#### CHAPITRE I."

Considérations générales sur la formation des classes, des familles, des genres, des espèces

\$. 121. Je suppose un Botaniste profondément imbu de tous les principes exposés dans le livre précédent, et voulant disposer les Végétaux d'après cette théorie, il trouvera évidemment devant lui deux routes à tenir; ou bien, et c'est la marche de l'invention, il pourra examiner successivement d'après ces règles, chaque végétal en particulier, grouper peu à peu ceux qui lui paraissent avoir une analogic réelle, et arriver enfin aux classes générales; ou bien, et c'est ici la marche de la vérification et de l'exposition de nos idées, il pourra, partant des principes généraux, établir à priori les classes générales; puis, subdivisant ces classes d'après les mêmes principes, il formera successivement toutes les divisions secondaires, et arrivera ainsi jusqu'aux individus.

S. 122. La première méthode est presque la seule d'après laquelle les Naturalistes aient travaillé jusques à présent. Ils ont examiné les individus qui les entourent; ils ont vu que certains se ressemblent beaucoup entr'eux, et se reproduisent à peu près semblables par la génération. Ils ont fait de la réunion de ces individus un premier degré d'association qu'ils ont nommé Espèce. Examinant les espèces comparées

entr'elles, ils ont vu que certaines se ressemblaient beaucoup par tout l'ensemble de leur structure, sans jamais cependant pouvoir se changer l'une dans l'autre. Ils ont fait de la réunion de ces espèces semblables, un second degré d'association qu'ils ont nommé Genre. Raisonnant sur les genres, comme ils l'avaient fait sur les espèces, ils les ont aussi groupés en associations plus générales, qu'on a nommées Familles; et enfin, les familles comparées entr'elles se sont rangées sous un petit nombre de Classes.

§. 123. Cette marche est peut-être la seule qui soit praticable, surtout tant que nous ne connaissons pas la totalité du règne végétal; mais elle offre cependant quelques inconvéniens assez graves. En remontant ainsi des idées particulières aux générales, nous nous trouvons dans l'impossibilité de comparer entr'eux avec exactitude les divers degrés d'association que nous établissons, et de peser la valeur précise des caractères d'après lesquels nous les unissons: aussi est-il nécessaire, qu'après ce premier travail du particulier au général, on en fasse un autre, qui est de partir des généralités pour descendre jusqu'aux moindres détails. Ce second travail, beaucoup plus difficile que le premier, ne peut encore, vu l'imperfection de nos connaissances, se faire avec toute l'exactitude désirable; mais on est aujourd'hui, et c'est déjà un grand pas de fait, assez avancé pour en sentir l'utilité et la possibilité. Avant d'entrer dans aucun développement à cet égard, il convient d'examiner chacun des degrés d'association que j'ai cités plus haut.

#### CHAPITRE II.

De l'espèce et de ses variétés.

§. 124. La nature ne montre, à nos yeux que des . individus. Le fait est vrai, mais on en a souvent tiré des conséquences fausses. Quoique tous les chênes d'une forêt et tous les pigeons d'un colombier soient autant d'individus, y a-t-il jamais eu besoin de la moindre étude pour reconnaître que ces individus se ressemblent plus entr'eux, qu'ils ne ressemblent aux autres êtres qui les entourent? Y a-t-il besoin de la moindre science pour s'assurer que les glands de ces chênes et les œufs de ces pigeons, reproduisent, dans des circonstances favorables, des êtres plus semblables à ceux qui les ont créés, qu'à tout autre? De ces deux connaissances populaires, est venue l'idée fondamentale de l'espèce. On désigne sous le nom d'ESPÈCE (species, Proles Neck.), la collection de tous les individus qui se ressemblent plus entr'eux qu'ils ne ressemblent à d'autres; qui peuvent, par une fécondation réciproque, produire des individus fertiles; et qui se reproduisent par la génération, de telle sorte qu'on peut par analogie les supposer tous sortis originairement d'un seul individu. Telle est l'idée essentielle de l'espèce qui, en théorie générale, souffre peu de difficultés, mais qui dans l'application en présente si souvent, qu'il est nécessaire de les apprécier, soit pour éviter des erreurs de détail, soit pour apprécier les objections que quelques naturalistes estimables ont faites contre l'existence des espèces.

§. 125. Personne ne nie que les graines d'un végétal ne produisent en général des êtres semblables à lui; mais on remasque que tous les individus nés des mêmes graines ne sont pas absolument semblables entr'eux; leur couleur, leur grandeur, ou même leur forme, présentent quelquefois de légères nuances; et comme on remarque aussi, dans la nature, que certaines plantes ne diffèrent entr'elles que par des circonstances en apparence minutieuses, on en conclut que ces plantes, si analogues entr'elles, pourraient bien provenir originairement d'une même souche, comme les plantes provenues de graines récoltées et semées sous nos yeux. Ce raisonnement peut être vrai dans plusieurs cas; mais tant qu'on ne l'exagère point, il n'attaque nullement l'idée théorique de l'espèce, et prouve seulement que, dans tel cas donné, on s'était trompé sur l'application. Si on venait à prouver que toutes les renoncules à fruit strié ne sont que des modifications les unes des autres, au lieu d'être, comme on le croit aujourd'hui, des espèces voisines, il en faudrait seulement conclure que nous avions, dans ce cas, mal connu le caractère essentiel de l'espèce. Mais si de cet exemple et de plusieurs autres analogues, on en vient à conclure que les espèces n'ont rien de fixe, et passent indéfiniment de l'une dans l'autre, je demanderai pourquoi un si grand nombre de végétaux ont des caractères si bien prononcés, et que nous ne voyons

jamais varier? Pourquoi ces végétaux isolés, pour ainsi dire, du reste de leur règne, se trouvent aussibien parmi ceux exclusivement réservés à l'Europe, et où par conséquent nous devrions, mieux qu'ailleurs, voir les nuances? Pourquoi les espèces ambiguës à nos yeux se trouvent de préférence parmi les végétaux qui, par leur petitesse ou leur fugacité, échappent à nos regards, tandis que les grands végétaux laissent, à cet égard, peu de doutes? Comment, enfin, les monumens les plus anciens que nous possédions, nous représentent certains végétaux dans l'état même où nous les voyons aujourd'hui?

Je sais que les partisans du système de la non-permanence des espèces, admettent que ces changemeus ne s'opèrent que lentement et graduellement, et exigent pour se consommer, plus de siècles que nous n'en pouvous apprécier. Mais si, d'un côté, on est forcé de convenir que quelques ambiguités sur un certain nombre de végétaux, ne détruisent pas la théorie de l'espèce; si, de l'autre, cette théorie s'accorde avec tous les faits bien observés et observables pendant plusieurs siècles, ne devons-nous pas reconnaître que cette théorie porte avec elle un grand caractère de probabilité; que nous devons étudier et décrire les espèces, comme des choses constantes, et joindre seulement à cette première étude, la recherche approfondie des causes qui peuvent faire varier les caractères spécifiques, des limites de ces variations, et des moyens de les reconnaître? Cette recherche est infiniment plus digne d'occuper un m-

turaliste, que l'accumulation d'exemples ambigus en faveur de la non-permanence des espèces; théorie improbable, puisqu'elle est contraire à la masse générale des faits les mieux connus, et inutile, puisque si elle était vraie, nous devrions, sous peine de ne rien savoir, nous conduire comme si elle était fausse. et étudier, comme aujourd'hui, les formes les plus habituelles des êtres. Remarquons que tous ceux qui ont nié la permanence des espèces, une fois engagés dans cette route, se sont trouvés entraînés à soutenir des assertions évidemment absurdes ; comme, par exemple, que les formes des êtres sont les résultats de leurs habitudes; que le fourmiller a une langue allongée et visqueuse, parce qu'il aime les fourmis; ou que l'homme a un nez, parce qu'il se mouche, etc. Défions - nous donc de ce pyrrhonisme dangereux, et cherchons d'abord à apprécier exactement les causes possibles des variations des êtres.

§. 127. On appelle Variété, Varietas, un changement quelconque dans l'état ordinaire d'une espèce. Les causes des variétés qu'on observe dans les espèces des êtres organisés et des plantes en particulier, doivent se classer sous deux chefs généraux, savoir, l'influence des circonstances extérieures, et le croisement des races.

§. 128. Qu'on suppose en effet, comme il arrive réellement dans la nature, que les graines des plantes sont disséminées sur la surface du globe par le hasard, ou, pour parler plus exactement, par des causes qui n'ont aucun rapport nécessaire avec l'existence de ces plantes: ces graines se trouvent jetées dans des circonstances qui varient à l'infini; les unes placées dans un sol trop tenace ou trop mobile, trop sec ou trop humide, trop chaud ou trop froid, ne lèvent point, ou sont bientôt détruites. Mais entre ces extrêmes, il en est qui réussissent, bien que soumises à des circonstances assez diverses; ainsi, par exemple, si le lieu n'est pas assez éclairé, la plante éprouvera un demi - étiolement, qui se manifestera par sa pâleur et sa faiblesse, ou par des panachures. ou par la diminution,, la suppression même de ses poils; si la lumière est trop vive, la plante sera plus forte, plus trapue, plus colorée, plus dure, plus velue qu'à l'ordinaire. L'insluence de la température se manifeste aussi, quoique d'une manière moins puissante; dans un climat froid, les mêmes plantes sont plus petites, plus faibles qu'à l'ordinaire; la couleur de leurs sleurs et de leurs fruits est plus pâle; leur bois s'aoûte moins bien; leurs feuilles sont plus souvent caduques; leurs fruits avortent souvent; et la sève qui était destinée à les nourrir, se jetant sur les parties voisines, change quelquefois leur apparence, par exemple, le Rhus cotinus. Dans un climat chaud, les plantes deviennent plus grandes, plus ligneuses, poussent davantage en bois et en feuilles, présentent des couleurs plus vives, des saveurs plus exaltées. Dans le même climat, l'instuence de l'humidité fait naître des diversités sans nombre; les plantes qui croissent dans l'eau perdent tous leurs

poils; leurs feuilles se découpent en filets menus, de manière à sembler des racines chevelues; leurs tiges et surtout leurs pédoncules s'allongent pour atteindre à la surface de l'eau; et ces divers essets sont encore variables sélon que l'eau est tranquille, ou agitée, ou courante, claire ou trouble, pure ou mêlée de substances hétérogènes. Les variations de la Renoncule aquatile en offrent un exemple remarquable; qu'au contraire, une plante accoutumée à l'humidité soit forcée de vivre dans un terrain plus sec, elle se couvrira de poils, restera plus petite qu'à l'ordinaire, et acquerra plus de dureté. Dans un air raréfié, comme l'est celui des montagnes, on voit le plus souvent les plantes plus petites et plus rabougries qu'à l'ordinaire, tandis que les sleurs des mêmes espèces sont plus grandes que dans la plaine. L'influence du sol n'est pas moins manifeste; s'il est fort tenace, les racines qui y pénètrent avec peine restent petites, dures et resserrées; s'il est fort sablonneux, les racines y deviennent grandes, charnues et développées; s'il contient une grande quantité de charbon, les couleurs des sleurs en sont souvent altérées, et passent au bleu, comme les Jardiniers Allemands l'assurent de l'hortensia, ou au violet, comme on le dit de l'œillet; s'il est chargé de sel marin ou si l'air en apporte à la plante, on voit le plus souvent celle-ci prendre des feuilles plus charnues et plus glauques, par exemple, le Lotus corniculatus. Toutes ces diverses circonstances, combinées les unes avec les autres par la nature, multiplient encore les causes de variété. La culture augmente considérablement cet effet, en ce qu'elle sait diversifier à l'infini les circonstances, et que, par ses soins multipliés, elle fait supporter à chaque plante des changemens qui, donnés brusquement, l'auraient probablement tuée. On conçoit, d'après ce rapide exposé, combien les variétés des plantes doivent être nombreuses et importantes, et nous n'avons encore parcouru que l'une des causes qui leur donne naissance.

§. 129. La seconde de ces causes est l'hybridité ou le croisement des races. Après avoir découvert que les végétaux pouvaient, dans certaines circonstances, se féconder les uns les autres de manière à produire de nouvelles races; Linné, se livrant à son imagination, pensa que dans l'origine il pouvait n'avoir existé. qu'une espèce de chaque famille naturelle; que ces espèces en se croisant avaient produit les genres, lesquels, par leurs fécondations réciproques, avaient donné naissance aux espèces et aux variétés. Cette idée est séduisante, comme toutes celles qui tendent à ramener des faits nombreux et compliqués à une cause unique et facile à saisir; mais j'ai déjà eu occasion de remarquer ailleurs (1), combien les hybrides sont plus rares, dans l'état naturel des choses, que Linné ne l'avait dit. Relativement au point de vue qui nous occupe aujourd'hui, je ferai remarquer que nous n'avons pas encore un seul exemple prouvé de fécondations hétérogènes, c'est-à-dire provenant ou

<sup>(1)</sup> Flore Française, 3. édit. vol. 1. p. 213.

de familles différentes, ou de genres éloignés les uns des autres dans la même famille. Quant aux hybrides provenues, ou d'espèces congénères, ou de genres très-voisins, on ne peut en nier l'existence; mais il faut observer à leur égard : 1.º qu'elles sont beaucoup plus rares dans la nature, que dans nos jardins où se trouvent réunies toutes les causes qui peuvent leur donner naissance; 2.º que plusieurs d'entr'elles sont dépourvues de la faculté de produire des graines fertiles, comme je l'ai remarqué dans le Ranunculus lacerus, le Centaurea hybrida, etc. Ces considérations tendent à réduire beaucoup l'importance de l'hybridité, considérée comme moyen de former de nouvelles espèces; mais ce genre de multiplication des êtres reprend toute son importance, lorsqu'il est question de l'origine des variétés, et sous ce rapport, on lira, avec beaucoup d'intérêt, les observations consignées par M. Galesio, dans son traité du Citrus.

Les variétés d'une même plante, produites par les causes extérieures énumérées plus haut, peuvent, lorsqu'elles sont accidentellement rapprochées, se féconder réciproquement de manière à faire naître des races hybrides ou intermédiaires. Cette cause de variation est extrêmement commune dans les jardins des sleuristes, et on s'en sert habituellement comme moyen de varier les couleurs des sleurs; il n'y a pas de doute qu'elle n'ait eu aussi une grande part dans la formation des variétés des fruits et même des légumes. On peut affirmer que, relativement aux végétaux cultivés, le croisement des races est la cause la plus

fréquente des variétés qu'ils présentent : aussi les espèces solitaires dans leur genre, offrent-elles rarement des variations par la culture, par exemple, le Seigle, la Tubéreuse; mais on voit en même temps que cette cause doit avoir moins d'action sur les plantes sauvages, dont les variétés, produites par les causes externes, sont nécessairement disséminées et ne peuvent aussi facilement influer l'une sur l'autre.

§. 130. Chacune des variétés de second ordre ou produites par l'hybridité, étant placée dans des localités diverses, pourra présenter encore de nouvelles variations, et celles-ci faire naître encore de nouvelles variétés hybrides, de sorte que le nombre des formes possibles de chaque espèce peut être indéfini, sans cependant que les caractères vraiment essentiels à l'espèce soient altérés. C'est ainsi que dans chaque espèce d'êtres organisés, aussi-bien que dans l'espèce humaine, on arrive à coucevoir comment chaque individu, chaque peuplade, chaque race, a ses formes particulières, sans cependant cesser d'avoir le caractère de l'espèce.

5. 131. On ne peut nier que ces variations ne tendent souvent à égarer les naturalistes, et à leur faire méconnaître les véritables lignes de démarcation des espèces. Tantôt des variétés très-disparates dont l'origine ou les intermédiaires sont inconnus, passent pour espèces, et augmentent injustement le catalogue déjà si nombreux des êtres naturels; tantôt c'est l'inverse qui a lieu, et des espèces voisines sont confondues sous le nom de variétés: ce dernier effet

a probablement lieu dans la classification de nos arbres fruitiers. Je suppose, par exemple, ou plutôt je crois qu'il a existé originairement plusieurs espèces voisines mais distinctes de Cerisiers ou de Poiriers; chacune d'elles soumise à des circonstances diverses aura produit des variétés, qui par leur accroissement se seront encore multipliées; il aura pu se former des hybrides entre ces espèces; de sorte qu'aujour-d'hui nous n'osons plus compter qu'une seule espèce, là où, sans la naissance des variétés, nous en aurions vu plusieurs.

§. 132. Ces incertitudes sur les limites réelles des espèces tendraient à désespérer les commençans, et à décourager les naturalistes consommés, si elles étaient aussi fréquentes qu'elles le paraissent au premier instant. Mais par une loi qui paraît étrange et qui est cependant très-simple, la nature a borné cette faculté indéfinie de varier aux espèces les plus communes et à celles qui sont cultivées. Qu'est-ce, en esset, qu'une plante rare? C'est une plante qui est organisée de manière à ne pouvoir vivre que dans une localité déterminée et qui périt dans toutes les autres: un pareil végétal n'est pas, comme on voit, susceptible de revêtir dissérentes formes. Qu'est-ce au contraire qu'une plante commune? C'est une plante assez robuste pour pouvoir, sans périr, végéter dans différentes localités, et qui par conséquent pourra présenter des formes variées. Ces premières variations établies pourront se multiplier par l'hybridite, à cause du grand nombre de ses individus,

ce qui ne peut arriver dans les espèces rares où le nombre des individus est borné. La culture, avonsnous dit plus haut, est une cause qui tend à multiplier les variétés, soit parce qu'elle fait varier les circonstances externes, soit parce qu'en rapprochant les végétaux, elle leur donne plus d'occasion de produire des hybrides. Mais une plante rare, c'està-dire, qui exige une localité particulière, ne peut être généralement cultivée, et est encore par-là privée d'une des principales causes de variations-Ces considérations, qu'il est inutile de pousser trop loin, tendent à faire comprendre que les plantes sont d'autant plus susceptibles de variations, qu'elles sont plus robustes, plus communes ou plus cultivées, par exemple, Lotus corniculatus, Anthyllis vulneraria, Pyrus communis, etc. Elles expliquent pourquoi il est souvent plus aisé de cultiver des plantes exotiques, que certaines de nos plantes indigènes, telles que les Orchis, les Gentianes, les Pédiculaires, etc., qui ont besoin d'un sol très-particulier, pourquoi les genres de constitution robuste, tels que les Hieraciums, les Pelargoniums, sont plus susceptibles que d'autres de présenter des variétés nombreuses; pourquoi, enfin, nous choisissons de préférence pour la culture les genres que nous savons être plus susceptibles de variations.

§. 133. Si les causes des variétés des plantes sont utiles à connaître, la permanence ou la durée de ces variétés ne l'est pas moins pour notre but actuel, savoir pour l'art de reconnaître les végétaux; cette



permanence est en effet très-diverse: il est des variétés qui sont purement locales; ainsi, parexemple, qu'une plante naisse dans un sol fertile, elle sera plus grande dans toutes ou dans quelques-unes de ses parties, mais ses boutures et ses graines transportées ailleurs, reprendront leurs dimensions habituelles; il en est de même pour des individus trop ou trop peu éclairés, et qui ont pris un étiolement plus ou moins complet. Ces sortes de variétés que je nomme variations ou variétés locales, sont souvent utiles à connaître pour le cultivateur, mais ont peu d'intérêt pour la classification, parce qu'elles ne peuvent jamais induire en erreur sur la démarcation des espèces.

§. 134. Une seconde sorte de variétés plus importante à bien connaître, se compose des aberrations du type primitif, qui, bien que produites par des causes extérieures, sont, lorsqu'elles ont été une fois créées, permanentes dans le même individu, lors même qu'on l'étend indéfiniment par les greffes, les boutures, les marcottes, mais qui ne se conservent point par les graines. Cette sorte de variations qu'on nomme variétés proprement dites, ou variétés permanentes par extension, est la plus fréquente surtout dans nos arbres cultivés : c'est par elle que nous conservons indéfiniment les sleurs doubles, les couleurs variées des divers organes, les panachures, les saveurs et les odeurs de presque tous les fruits, et même la disparution des épines de certains arbres, les dimensions variées de certains organes, etc. C'est

par elle que nous profitons, pour augmenter nos jouissances, des accidens nombreux qui, soit dans l'ordre naturel, soit dans l'état de culture, tendent à modifier la forme primitive des végétaux. Ce geure d'amélioration des êtres utiles est entièrement réservé au règne végétal, et est une conséquence de la loi, en apparence si paradoxale, d'une vitalité indéfinie dans les plantes. Ces variétés permanentes par extension ne doivent pas cependant être prises dans un sens trop rigoureux, ni trop uniforme; si on les place dans des circonstances tout-à-fait contraires à celles qui leur ont donné naissance, on les voit peu à peu disparaître; c'est ce qu'on remarque surtout dans certaines panachures et dans les sleurs doubles; mais il en est d'autres qui conservent obstinément leurs caractères dans toutes les positions. Ce sera l'un des résultats les plus utiles et les plus curieux de la science Botanique appliquée à la culture, que de déterminer le degré de permanence des diverses variétés, par conséquent l'insluence des circonstances extérieures sur leur durée et le degré de probabilité avec lequel on peut espérer de conserver chaque variété dans un lieu donné. Cette classe de variétés ne peut induire en erreur le botaniste exact, que lorsqu'il s'agit de végétaux que nous ne multiplions que par extension, comme, par exemple, les saules, les plantes bulbeuses, les plantes grasses, vivaces.

§. 135. Il est, enfin, une troisième classe de variétés trop long-temps méconnue des naturalistes, et en même-temps peut-être trop exagérée par les cultivateurs, savoir, celle des races ou des variétés permanentes par les graines. Personne ne nie que, dans l'espèce humaine, il n'y ait des maladies, des formes, des coulcurs, des dimensions héréditaires. Lorsqu'on voit les enfans de parens scrophuleux avoir les écrouelles, ou ceux de parens blonds rester blonds au milieu même des pays où le peuple entier est brun; lorsqu'on voit des parens très-petits produire de petits enfans; lorsque certaines familles ont montré, pendant une longue suite de générations, ou de grosses lèvres, ou un nez aquilin, ou une peau écailleuse, ou des mains à six doigts; lors, dis-je, qu'on a vu ces circonstances se conserver par l'hérédité, a-t-on jamais prétendu que les scrophuleux, les blonds, les nains, ou les hommes à peau écailleuse, fussent des espèces distinctes? Pourquoi raisonnerait-on autrement, lorsqu'il s'agit des différences que les végétaux peuvent se transmettre par la génération? Comment se fait-il que les naturalistes recourent à la multiplication par graines, pour reconnaître les véritables espèces, tandis que les cultivateurs emploient ce même moyen pour faire développer le plus grand nombre de variétés possibles? Veuton la preuve manifeste qu'il y a des varietés héréditaires dans le règne végétal? qu'on sème les graines du hêtre pourpre (1), et on verra que, sur les jeunes plants, environ moitié naîtront verts comme l'espèce

<sup>(1)</sup> Fogus sylvatica purpurea,

primitive, un quart d'un pourpre pâle et un quart d'un pourpre décidé; qu'on sème des graines de l'alizier à larges feuilles, qu'on a regardé comme hybride du Cratægus aria et du Sorbus aucuparia, on obtient des plants qui pour la plupart sont des Cratægus latifolia, mais souvent mélangés de Cratægus aria. Les jardiniers savent tous que les variétés à sleurs blanches de la Digitale pourprée, de la Lychnide de Chalcédoine, etc., se conservent de graines. Lorsqu'on n'a dans un jardin que des belles de nuit à sleurs jaunes, les graines donneut toutes des plantes à sleurs jaunes; lorsqu'on n'en a que de rouges, elles donnent des plantes rouges. Toutes les nuances de nos haricots, de nos pois, de nos blés, et en général de nos plantes cultivées annuelles, ne se conserventelles pas par les graines? Mais peut-être dira-t-on que, sous le nom de variétés, nous consortions ici de vraies espèces; cherchons donc un exemple plus décisif. Linné et Wildenow nous le fourniront. On sait que plusieurs Antirhinum ont la propriété de se changer en Peloria, c'est-à-dire, de prendre des sleurs régulières à 5 étamines, sans éperon ou avec 5 éperous, au lieu de sleurs irrégulières à 4 étamines et 1 éperon, ct il est si avéré que ce changement est une simple variété, qu'on trouve quelquesois une partie des sleurs d'une grappe changée en Peloria, et l'autre restée dans son état naturel: or , lorsqu'on obtient des graines fertiles des sleurs de Peloria, les pieds qui en proviennent sont presque toujours des Peloria; il y a donc des variétés héréditaires dans

les végétaux. Ces variétés sont, comme les précédentes, plus ou moins tenaces, plus ou moins permanentes: les graines des petits pois de Paris ou de courgerons de Genève, transportées dans d'autres pays, produisent la première année des légumes fort semblables à ceux de leur sol natal; mais à la seconde ou la troisième génération, les graines ne produisent plus que des petits pois ou des potirons communs-Il faut un peu plus de temps pour altérer le blé de miracle, par exemple, au point de l'amener à l'état de blé commun. Où s'arrête cette progression? Quel est le nombre de générations suffisant pour assirmer que deux végétaux donnés sont des espèces ou des variétés? C'est ce qu'il est impossible d'assirmer, et c'est relativement à ces cas, heureusement fort rares, que doit exister le doute sur la démarcation des espèces. Ce doute se trouve même infiniment restreint, lorsque par des études générales on a acquis des idées suffisantes pour distinguer et classer les caractères des espèces et des variétés. Essayons de donner un précis de ce genre de recherches.

§. 136. Toutes les variétés se rapportent aux couleurs, aux saveurs, aux odeurs, aux proportions, aux nombres, ou aux formes des parties des plantes. Voyons quel est le degré d'importance qu'on doit attacher à ces diverses classes.

§. 137. Les variétés de couleurs sont les plus nombreuses de toutes, et on admet généralement depuis Linné, que deux plantes qui ne diffèrent que par la couleur, doivent être considérées comme appartenant à une seule espèce, lors même que ces différences se conservent de graines. Mais, pour éviter toute exagération, il est nécessaire de descendre dans quelques détails.

Les panachures des feuilles et des tiges ne peuvent, dans aucun cas, servir de caractère spécifique; nous les voyons naître et disparaître dans les mêmes individus, et nous n'avons aucun exemple qu'elles se conservent par la génération; les taches de certaines feuilles, telles que dans les Arums, par exemple, ne méritent pas plus d'importance; mais lorsque ces taches sont les indices apparens de certains organes difficiles à voir, comme dans les Millepertuis, on doit alors y donner une sérieuse attention.

Les couleurs des feuilles et des tiges varient d'importance, selon qu'elles sont maladives ou naturelles; des feuilles rouges ou jaunes ne sont jamais des caractères spécifiques, lors même qu'elles se conserveraient de graines; tandis que des nuauces de vert peuvent l'être lorsqu'elles sont bien constantes, comme on le voit, par exemple, dans les plantes glauques.

Les couleurs des pericarpes varient généralement fort peu dans les plantes sauvages et dans celles à fruit capsulaire; ce caractère est équivoque dans les plantes cultivées, et surtout dans celles à fruit charnu; il se conserve par les boutures, mais je ne connais pas d'exemple avéré qu'il se conserve de graines, quoique je le croie possible.

Les couleurs des graines sont généralement constantes, mais l'exemple des haricots et de quelques autres plantes jette encore quelque incertitude sur ce caractère; il prouve que ces couleurs peuvent varier, et que les variations sont transmissibles par la génération.

Les couleurs des racines sont en général constantes, cependant les exemples des variations de couleur des tubercules de la Pomme de terre, des bulbes de la Scille, tendent à infirmer la valeur de ce caractère.

La couleur des sucs propres est constante: je ne connais aucune exception à cette loi, et je pense qu'on peut utilement employer ce caractère dans la distinction des espèces.

Les couleurs des sleurs sont très-variables, mais entre certaines limites; ainsi les sleurs d'un jaune vif sont au nombre des moins variables; les sleurs jaunes, en général, peuvent devenir blanches ou rouges, mais jamais bleues; les sleurs bleues deviennent plus -facilement encore blanche's ou rouges, mais jamais jaunes; si on observe deux plantes l'une bleue et l'autre jaune, on doit donc les examiner avec le plus grand soin dans toutes leurs parties, car l'ensemble des faits connus jusqu'ici, doit faire présumer qu'on y trouvera une différence spécifique. La couleur de certaines sleurs s'altère diversement par la dessiccation; il en est qui de jaunes deviennent vertes, et ce changement est un indice que ces plantes diffèrent comme espèce de leurs congénères; je ne connais pas, par exemple, de caractère plus aisé pour reconnaître l'Hieracium staticifolium.

Dans les végétaux cellulaires on est convenu de regarder les couleurs comme caractères spécifiques, mais cela tient peut-être seulement à l'ignorance où nous sommes de leur vraie nature. Il y a, au reste, dans ces végétaux, deux classes de couleurs bien prononcées, savoir, le vert et ses variations en vert jaunatre, olivâtre ou brunâtre, qu'on reconnaît par l'exhalaison du gaz oxigène sous l'eau au soleil, et le coloré qui se distingue par la non-exhalaison de ce gaz; dans cette dernière classe, les couleurs paraissent avoir plus d'importance que dans la première, et être véritablement essentielles et non maladives.

§. 138. Les saveurs ou les odeurs ( qu'on peut réunir en un seul article sous ce point de vue comme sous tant d'autres) ne sont dans aucun cas considérées comme des caractères spécifiques, lorsqu'elles ne se trouvent liées avec aucune différence perceptible dans la structure; mais le naturaliste exact ne manque pas de remarquer avec soin les êtres qui diffèrent par ces qualités sensibles, et souvent ce premier indice le conduit à observer des différences réelles auparavant négligées. Ainsi, l'observation de la saveur de l'Erysimum præcox a fait remarquer les caractères qui le distinguent de l'Erysimum barbarea. L'odeur de l'Erysimum odoratum l'a fait distinguer des espèces avec lesquelles on l'avait confondu.

5. 139. Quant aux dimensions des plantes, l'importance de leurs variations est très-différente, selon qu'il s'agit des dimensions générales de la plante ou de quelqu'organe en particulier. Lorsqu'il est ques-

tion de la grandeur générale, ce caractère isolé de tout autre ne peut devenir spécifique, que lorsqu'il s'agit de différences extrêmes, que ces différences en entraînent dans la consistance des plantes, et surtout lorsqu'elles sont en sens inverse de ce qu'elles devraient être, comme, par exemple, si la plus petite croît dans le sol le plus fertile; mais si les plantes, étant égales en grandeur, ont certains organes proportionnellement plus grands ou plus petits, cette différence dans les proportions est en général un vrai et solide caractère spécifique. Exceptons-en cependant les dimensions des sleurs qui sont quelquefois plus grandes, lorsque leur nombre est accidentellement diminué, ou qu'elles ont crû sur de hautes montagnes; les grandeurs des feuilles, des fruits charnus et des tubercules radicaux qui se développent mieux dans certains terrains ou par certains modes de culture.

§. 140. Les différences dans le nombre des parties exigent la plus sérieuse attention de la part du naturaliste, soit parce qu'on en a souvent exagéré l'importance, soit parce que cette importance est tantôt très-grande, tautôt très-petite. Au milieu de ces anomalies, tentons de la réduire à sa juste valeur. Les différences générales dans le nombre des tiges, des branches, des feuilles ou des sleurs, n'ont presque jamais d'importance, à moins qu'il ne s'agisse de termes extrêmes, ou de l'unité comparée à un nombre quelconque, ou qu'ensin une observation spéciale n'ait prouvé la constance de certains nombres. Ainsi

le nombre des feuilles ou des fleurs d'un verticille pourra bien varier de 1, 2 ou peut-être 3 en dessus, et en dessous du nombre habituel, mais plus on s'en écartera, plus ou devra mettre d'attention à ne pas confondre des êtres disparates ; il est au contraire certaines plantes où le nombre total semble constant; ainsi le Convallaria bifolia a constamment deux feuilles, le Trillium sessile trois, le Paris quadrifolia presque toujours quatre, etc.; le Tulipa gessneriana ne porte qu'une sleur, le Lonicera xylosteon en a deux sur chaque pédoncule, le Cytisus triflorus en a ordinairement trois, le Litsea tetranthus quatre, etc.; à cet égard on doit établir comme une règle générale, dans les objets de nombre en botanique, que le nombre des organes ou des parties est d'autant plus sujet à variations, qu'il est plus considérable. Quoiqu'il y ait bien quelques exceptions à cette loi, elle est cependant assez constante pour servir de guide dans la pratique. Le nombre absolu des parties, des sleurs et des fruits, rentre dans les observations précédentes, mais mérite cependant plus de confiance que celui des autres organes; il est rare que les différences y excèdent l'unité en plus ou en moins, et encore doit-on mettre beaucoup de soin pour l'établir avec précision. On doit, en effet, se défier des soudures naturelles et des avortemens accidentels qui peuvent, dans certaines circonstauces, masquer le véritable nombre. Mais le nombre devient tout d'un coup un caractère d'une haute importance, lorsque ces changemens, au lieu d'étre

absolus, sont relatifs: qu'une seur à quatre pétales et quatre étamines prenne cinq pétales et cinq étamines, rien de plus fréquent dans les sleurs d'une même espèce; mais que, conservant quatre pétales, elle varie dans le nombre des étamines, alors on trouve dans le nombre un caractère très-important, pourvu, je le répète, qu'on se tienne en garde contre les illusions des soudures et des avortemens accidentels.

§. 141. Les différences dans les formes sont en général celles auxquelles on doit accorder le plus de consiance; mais encore ici il est nécessaire d'entrer dans quelques détails pour éviter les erreurs ou les exagérations. Ainsi la présence ou l'absence des poils est un caractère variable, à moins qu'il ne s'agisse de termes extrêmes; mais la forme propre aux poils d'une plante est en général très-constante; les épines peuvent de même, selon les circonstances, exister ou ne point exister, mais lorsqu'elles existent leur forme est constante. Il en est de même des aiguillons, dont la présence est cependant moins variable. Quant aux formes générales des organes, elles n'ont d'importance qu'autant qu'elles sont des conséquences des formes anatomiques, c'est-à-dire, de la disposition des vaisseaux : ainsi la forme d'une feuille peut varier entre des limites assez larges, sans supposer aucun changement dans la disposition de ses vaisseaux, et c'est par ce motif que nous voyons souvent les mêmes espèces de plantes revêtir des feuilles en apparence dissemblables. Enfin les greffes

naturelles et les avortemens accidentels peuvent faire varier les formes comme les nombres des parties, et doivent encore être mentionnées ici.

- §. 142. Le seul caractère qui ne présente presqu'aucune variation, c'est la disposition relative des parties: c'est à cette étude que le naturaliste doit s'attacher de préférence, c'est là qu'il trouvera l'explication de toutes les anomalies dont je viens de faire l'exposition.
- §. 143. Au milieu de toutes ces difficultés, voyons comment un botaniste qui veut être exact sans être pyrrhonien, doit se conduire pour déterminer si deux plantes qu'il a sous les yeux sont des espèces ou des variétés. Si les différences de ces plantes sont d'un ordre tel qu'on connaisse, et qu'on admette déjà plusieurs espèces bien distinguées par elles, il pourra les admettre comme espèces; mais si ces différences sont au nombre de celles sur lesquelles il s'élève des doutes, il devra alors mettre plus de circonspection dans sa décision.
- 1.º Il devra s'assurer si ces différences sont communes à un grand nombre d'individus de chaque plante.
- 2.º Cultiver chaque plante dans des terrains divers, afin de voir s'il ne pourrait point faire évanouir leurs différences.
- 3.º Semer les graines de chacune d'elles pour vérifier si les différences résistent à la génération, et même à plusieurs générations. Si, comme il arrive souvent pour les plantes rares ou exotiques, on n'est pas à même de faire les vérifications que je viens

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

d'indiquer, on doit recourir alors à d'autres moyens. Il faut, dans ce cas,

- 1.º Vérifier si les différences observées tiennent ou non à des dispositions contradictoires dans les organes ou les vaisseaux.
- 2.º Rechercher avec tout le soin possible s'il existe quelque différence sensible dans les organes de la fructification, qui sont en général moins variables que les autres.
- 3.º Remarquer la patrie des deux plantes; on conçoit, en effet, que deux espèces aualogues du même pays peuvent, par leur croisement, produire des hybrides, tandis qu'un pareil soupçon ne peut guère être admis pour des espèces de pays éloignés.
- 4.º Remarquer la station des deux plantes; car si toutes les deux se trouvent dans les mêmes localités, il est probable que leurs différences sont spécifiques, tandis que si elles croissent dans des localités différentes, cette diversité pourrait expliquer celle de leurs formes.
- 5.º Remarquer leur durée, l'époque de leur feuillaison, de leur sleuraison, de leur maturité, la marche générale de leur végétation, circonstances que, toutes et surtout la première, tendent à confirmer ou à annihiler des caractères équivoques.
- 6.º Enfin, le botaniste consommé doit surtout savoir que les mêmes caractères n'ont pas la même valeur dans toutes les familles, dans tous les genres. Je ne fais qu'indiquer ici ce sujet, sur lequel je reviendrai en parlant des caractères de famille.

Au moyen des précautions que je viens d'énoncer, le botaniste se forme une espèce de tact assez délicat, et tellement sûr, que quoique la moitié peut-être des espèces connues n'ait pas été décrite sur le vivant, qu'il y en ait à peine un quart sur lesquelles on ait fait les vérifications suffisantes, on en trouverait à peine un centième sur lesquelles on pût conserver des doutes légitimes, quant à la question de savoir si ce sont des espèces ou des variétés. Il est surtout à remarquer que presque toutes les ambiguités qui existent à ce sujet, tiennent à ce que les mêmes yeux n'ont pas vu les deux plantes sur lesquelles on a du doute; la simple inspection comparative de ces plantes suffit le plus souvent pour le dissiper. Je conclus de cette espèce d'uniformité, dans la mauière de sentir des botanistes, que les règles de la distinction des espèces et des variétés, quoiqu'elles ne soient pas rigoureusement exactes, sont peut-être suffisantes pour la pratique, suffisantes pour prouver qu'il existe réellement des espèces originelles, inaltérables quant à leur type primitif, mais susceptibles d'être (entre des limites d'autant plus larges que l'espèce est plus robuste) modifiées par l'action des causes extérieures et par le croisement des races.

S. 144. Pour éclaireir davantage cette matière importante, il reste à résoudre, par la voie de l'observation et de l'expérience, quelques questions que je présente ici aux amis de la vérité.

1.º Toutes les hybrides qui proviennent d'espèces

réellement distinctes, sont-elles douées ou dépourvues de la faculté de porter des graines fertiles?

- 2.º Y a-t-il des végétaux réellement dépourvus de fécondation, et, s'il y en a, peut-on y admettre de véritables espèces?
- 3.º Peut-on, dans les végétaux comme dans quelques animaux, en accouplant les individus d'une espèce qui jouissent de certaines particularités, conserver et développer indéfiniment cette particularité?
- 4.º Il serait surtout à désirer que quelques botanistes-cultivateurs entreprissent l'étude spéciale de quelques-unes des plantes qui fournissent le plus de variétés, et tàchassent de déterminer leur origine et leur degré de permanence, soit par la synthèse, soit par l'analyse. Il existe à cet égard un modèle admirable à suivre, c'est l'histoire des fraisiers de Duchêne, ouvrage plein de sagacité et de vraies connaissances, et qui fera époque dans l'étude des variétés.

Je me suis étendu avec quelque complaisance sur la distinction des espèces et des variétés, parce que cette distinction est la base fondamentale sur laquelle l'histoire naturelle repose, parce que ce sujet a été traité avec trop de légèreté dans tous les livres élémentaires, parce que c'est sur cette théorie que sont fondées la plupart des applications les plus utiles de la Botanique à l'Agriculture, parce que, enfin, je désire appeler sur ce sujet l'attention des naturalistes exacts.

### CHAPITRE III.

Des genres et de leurs sections.

§. 145. Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que l'idée de l'espèce découle nécessairement de la comparaison des individus entr'eux. Si l'on applique aux espèces comparées entr'elles des raisonnemens analogues, on obtieut facilement l'idée générale du genre. On désigne sous le nom de GENRE (genus), la collection des espèces qui ont entr'elles une ressemblance frappante dans l'ensemble de leurs organes. L'idée de ce premier degré d'association entre les espèces, a dû naître naturellement de l'examen de certains genres extrêmement tranchés; il n'y a pas eu besoin de la moindre étude, de la moindre réflexion, pour reconnaître que les espèces de Rosiers, de Chênes, de Trèsses, se ressemblent infiniment plus entr'elles, qu'elles ne ressemblent à aucune autre plante: aussi, dès l'enfance de l'histoire naturelle, dans le langage même des paysans et de quelques peuples sauvages, on trouve des indices de ces associations d'espèces voisines; les botanistes n'ont fait que généraliser et préciser cette notion vague de genre. Tournefort doit être considéré comme le promoteur de ce perfectionnement important, sur lequel repose tout l'édifice de la classification.

5. 146. Nous avons vu, en parlant de l'espèce, que sa fixation offre encore quelqu'ambiguité; il en existe bien davantage sur la fixation des genres, où tout doit être déterminé sur de simples ressem-

Digitized by Google

blances, et où aucune expérience positive ne peut guider le naturaliste. Tous les genres ne sont pas tranchés comme ceux que j'ai indiqués plus haut; il en est, au contraire, un grand nombre qui se nuancent tellement les uns dans les autres, qu'on ne peut trouver entr'eux que des lignes de démarcation peu pronoucées et souvent équivoques. De là s'est nécessairement introduit un peu d'arbitraire et quelque vacillation dans la distinction des genres; les uns, par exemple, les ont établi sur l'ensemble des parties des plantes; d'autres, guidés par telle ou telle idée systématique, ont établi les genres sur tel ou tel organe en particulier, et ont négligé tous les autres. Les progrès de la théorie des classifications et le perfectionnement apporté dans la description des espèces, out fait successivement corriger les genres équivoques, et tendent à soumettre ces sortes d'associations à des lois rigoureuses.

§. 147. Dans les classifications artificielles, et dans celles des familles naturelles dont nous ne connaissons encore qu'un petit nombre de plantes, les genres ne peuvent être considérés que comme des agrégations d'espèces analogues réunies par un caractère commun, et c'est sous ce point de vue qu'on a établi jusqu'ici presque tous les genres existans; mais dans les familles naturelles bien connues, on doit encore considérer les genres sous un autre rapport, c'est-à-dire comme des divisions méthodiques des familles; tant que les genres d'une famille n'ont pas été examinés sous ces deux rapports, on ne peut les considé-

rer que comme des groupes provisoires et incertains. Ce travail important de la fixation des genres, considérés comme divisions des familles, sera le dernier résultat de la méthode naturelle, et ne peut aujour-d'hui être tenté que partiellement et avec désiance.

 √. 148. Toutes les espèces se rapprochent plus ou moins les unes des autres de manière à former des groupes distincts; ces groupes, considérés les uns relativement aux autres, peuvent encore se grouper en association d'un ordre supérieur, et il est impossible de dire combien de degrés d'association peuvent se trouver entre l'espèce et la famille; ainsi, par exemple, les Potentilles à sleur blanche forment un petit groupe intermédiaire entre les Potentilles à fleur jaune et les Fraisiers: les Potentilles font un groupe plus étendu qui fait partie de la tribu des Driadées, et les Driadées elles-mêmes font un groupe appartenant à la famille des Rosacées, etc. Quelle marche devons-nous suivre pour déméler, dans ces divers degrés d'association, quels méritent d'être considérés comme genres, quels comme sections de genre, quels comme tribus ou comme familles? Cette question est peut-être la plus difficile de toute l'histoire naturelle, et quoique je ne croie pas possible d'en donner une solution rigoureuse, je vais tenter du moins d'y répandre quelque clarté.

§. 149. Deux excès sont à éviter dans la formation des genres; les uns, tels que Necker et Mænch, saisissent les moindres différences que les espèces présentent entr'elles, quant aux organes de la fructification, subdivisent sans cesse les genres connus, et finiraient par faire autant de genres que nous connaissons d'espèces; d'autres, au contraire, rejetant à cet égard toute innovation, logent, tant bien que mal, les plantes nouvellement découvertes dans les genres anciens comme dans des cadres dressés d'avance, et finissent par agglomérer ensemble des êtres très-disparates. Voici les règles générales qui me paraissent propres à guider le naturaliste entre ces deux excès.

' §. 150. La première règle qu'on puisse donner à cet égard, c'est qu'il faut être conséquent avec soimême, et qu'ainsi les genres doivent être établis sur des caractères qui, comparés entr'eux, soient sensiblement d'égale valeur; par conséquent, lorsque dans une famille, un caractère quelconque aura servi à séparer un certain nombre de genres, il devra couserver la même importance dans tous les cas analogues, c'est-à-dire, qu'il faudra, selon les circonstances, ou réunir les genres séparés par un seul caractère, ou séparer les espèces des genres auxquelles on les aurait réunies malgré ce caractère; ainsi, par exemple, le caractère de l'aigrette à poils simples ou à poils plumeux, est admis par tous les botanistes pour distinguer les genres des Composées; donc c'est avec raison que plusieurs modernes ont divisé certains genres de Composées dans lesquelles on avait aggloméré des espèces à aigrette simple et plumeuse. Au contraire, le caractère d'avoir les sleurs blanches ou jaunes n'ayant été considéré comme générique

dans aucune Rosacée, on a dû laisser les Potentilles à seur blanche dans le même genre que celles à seur jaune, malgré leur ressemblance avec les Fraisiers. Mais il faut observer, 1.º que cette règle n'est pas applicable d'une famille à une autre, au moins avec rigueur, car, comme je l'ai observé plus haut, tel caractère peut hausser ou baisser de valeur dans tel système donné d'organisation; 2.º cette règle ne peut être employée que lorsqu'il est question de caractères dont la valeur est bien sixée; dans les cas très - nombreux où il existe de l'ambiguité à cet égard, on doit donner une grande attention à la règle suivante.

§. 151. Cette seconde règle est celle que Linné a énoncé dans son style laconique en ces mots : caracter non facit genus, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas, pour faire un genre, que tel caractère isolé, tiré de la fructification, puisse séparer une ou plusieurs plantes de celles qui leur ressemblent, mais qu'il faut encore que ces plantes se distinguent des autres et se rapprochent entr'elles par leur port ou l'ensemble de leur végétation. Ce principe sage est la véritable pierre de touche des genres, et doit perpétuellement être sous les yeux du naturaliste. C'est par lui principalement qu'on peut démêler quels sont dans chaque famille les caractères vraiment essentiels; ainsi, par exemple, les calices des grandes espèces de gentianes offrent des différences très-marquées, et qui pourraient suffire pour en former plusieurs genres faciles; mais l'extrême ressemblance de ces

plantes entr'elles oblige à les laisser réunies, et prouve que la forme du calice a peu d'importance dans cette famille.

§. 152. Il est dans la formation des genres une troisième règle essentielle qui n'a pu être établie que depuis que la classification naturelle commence à prévaloir sur les méthodes artificielles, et qui est une conséquence immédiate de la méthode de considérer les genres comme des divisions de famille. Lorsqu'il existe dans une famille un genre extrêmement prononcé par le port et les caractères, ce genre doit être conservé intact lors même qu'il serait possible d'en séparer quelques groupes prononcés; mais si par un examen plus attentif on vient à remarquer que ce genre n'appartient pas à la famille où il était placé et forme à lui seul une famille distincte, alors les mêmes divisions qui étaient de simples sections deviennent de véritables genres; ainsi, par exemple, tant que le genre Lichen a été réuni à la famille des Algues, ou la Valériane à celle des Dipsacées, on faisait bien de les considérer comme genres uniques; mais dès qu'on a admis la famille des Lichens et celle des Valérianées, on a dû aussi admettre les divisions de ces groupes au rang de véritables genres. Tant que le genre Diosma fera partie de la famille des Rutacées, les subdivisions de ce genre, faites par Wendland, devront être considérées comme des sections; elles deviendront des genres, si jamais les Diosma sont considérés comme une famille.

§. 153. Les trois règles fondamentales que je viens d'exposer suffisent, en général, pour guider les naturalistes dans la formation ou l'adoption des genres; on peut y joindre deux autres observations, qui quoique beaucoup moins importantes ne doivent pas être absolument négligées: je veux parler ici du nombre et de l'usage.

Dans la rigueur de la Taxonomie, les genres doivent être toujours fondés sur la valeur des caractères, et non sur le nombre des espèces qui les composent; et il existe, en effet, une multitude de genres où l'on ne compte qu'une ou deux espèces: cependant il faut convenir que, dans les cas où les trois règles précédentes laissent quelqu'ambiguité, on devra plus facilement établir, ou admettre un genre nouveau, composé de plusieurs espèces, plutôt que s'il-n'en comptait qu'une seule. En effet, cette concordance de plusieurs espèces tend à prouver que le caractère qui les réunit, a une certaine valeur, qu'il est lié à un certain ensemble d'organisation, tandis que, lorsqu'une espèce est isolée pour un certain caractère, on n'a aucune induction que ce caractère soit lié avec le port de la plante. On peut donc, dans les cas ambigus, donner quelqu'importance au nombre des espèces pour la formation ou l'adoption des genres.

§. 154. L'usage même peut être pris en considération, mais seulement dans les cas absolument douteux, et où la valeur des caractères se balance de part et d'autre. Dans ce cas, pour éviter des

changemens inutiles de nomenclature, on doit laisser les genres tels qu'on a coutume de les admettre, et indiquer leurs divisions comme de simples sections. Mais si le classificateur sage doit, dans ces cas, sacrifier à l'habitude, il doit se garder aussi de cette espèce de respect exagéré, que quelques naturalistes affectent pour toute classification reçue: s'il ne doit rien changer sans nécessité, il ne doit non plus rien rejeter de ce qui est appuyé sur de bonnes raisons. Le nombre des plantes connues va toujours croissant, et il n'est par conséquent point extraordinaire que le nombre des genres tende à s'augmenter (1).

§. 155. D'après ce que je viens de dire sur la formation des genres, on voit que ceux-ci sont essentiellement des groupes d'espèces qui se ressemblent et qui sont liées par un caractère commun. Dans certains genres, les espèces ont entr'elles des rapports multipliés, et tellement croisés, si je puis m'exprimer ainsi, qu'on ne peut y distinguer réel-

<sup>(1)</sup> Ceux qui accusent sans cesse les modernes d'augmenter outre-mesure le nombre des genres, n'ont peut-être pas sait le calcul suivant: Linné, dans la seconde édition du Species, a décrit 7540 espèces en 1260 genres; ce qui donne une moyenne de 6 espèces par genre. Persoon a, dans le dernier recensement complet qui ait été publié, décrit 22000 espèces (sans compter les cryptogames), en 2280 genres; ce qui donne une moyenne d'environ 10 espèces par genre: d'où résulte qu'il y a aujourd'hui, proportionnellement au nombre des plantes connues, moins de genres que du temps de Liané.

lement qu'un seul groupe: tels sont, par exemple les genres Rosa, Salix, etc. Cependant, pour reconnaître les plantes entr'elles, nous avons besoin de diviser ces espèces d'après certains caractères; mais, pour indiquer que ces divisions sont de peu d'importance et essentiellement destinées à la commodité, on ne leur donne point de nom propre, et on les désigne par le mot de division, ou par les signes §. †. \*., etc. Il est, au contraire, certains genres dont les espèces elles-mêmes se groupent entr'elles en trois ou quatre associations bien distinctes, et dont chacune d'elles pourrait ou a pu étre considérée comme genre: telles sont, par ex., les groupes dont se composeut les genres Polygonum, Rumex, etc. Ces groupes importans ont reçu le nom de section ou de sous-genre, et se désignent par un nom propre, sans que les espèces cessent de porter le nom générique: ainsi, les sections du genre Polygonum, s'appellent Bistorta, Persicaria, Polygonum et Fagopyrum; chacune de ces sections peut être elle-même partagée en divisions. Au moyen de cette méthode fort simple, on indique assez clairement le degré d'importance qu'on doit attribuer à chacune des divisions des genres; on corrige, jusqu'à un certain point, l'arbitraire qui existe dans leur formation; et on tend à faire mieux connaître le véritable enchaînement des êtres naturels, sur lequel j'insisterai davantage dans l'un des chapitres suivans.

## CHAPITRE IV.

# Des familles et des tribus.

§. 156. Tout ce qu'on peut dire sur les familles est absolument semblable à ce que je viens de dire sur les genres. Si nous considérons les genres les uns relativement aux autres, nous trouverons qu'ils offrent entr'eux des ressemblances plus ou moins prononcées; nous réunirons ceux qui se ressemblent beaucoup entr'eux, et nous en formerons une famille(1), précisément comme nous avons fait les genres avec les espèces; les familles (en latin ordines naturales ou ordines) sont donc de grands genres, et il est si vrai que les familles ne sont autre chose, que plusieurs d'entr'elles étaient originairement des genres; ainsi les Champignons, les Mousses, les Fougères, les Gramens, les Palmiers, étaient considérés comme genres par les anciens, et de nos jours nous avons vu les Lichens, les Valérianes, les Polygala, les Globulaires, etc., du rang de genres être élevés à celui de familles. Toutes les considérations énoncées dans le chapitre précédent, seront donc applicables aux familles, avec cette seule différence qu'il sera nécessairement question dans la formation des familles, de caractères d'un ordre supérieur, que par conséquent l'anatomie ou l'appréciation exacte des carac-

<sup>(1)</sup> Le mot de famille et même la première idée un peu exacte sur ce genre d'association, a été introduit dans la science par Magnol.

tères aura plus de poids que dans la formation des genres.

S. 157. De même que dans la théorie des genres, les familles devront être considérées, tantôt comme associations de genres voisins, tantôt comme divisions méthodiques des classes; de même que dans la théorie des genres, il sera nécessaire que les caractères fondamentaux des familles aient entr'eux une valeur sensiblement égale.

§. 158. L'étude du port, lorsqu'il est question des familles, doit être dirigée non pas tant sur l'apparence extérieure que sur la connaissance de la symétrie réelle des parties, sur laquelle j'ai béaucoup insisté dans le livre précédent : c'est même réellement dans cette identité de symétrie, que réside l'idée primitive de famille. Toutes les formes susceptibles de nuances ou de passages les unes dans les autres, peuvent se rencontrer dans la même famille, mais rien de ce qui est contradictoire ne peut s'y trouver réuni. C'est, d'après ce principe, que M. Corréa a exclu avec raison tous les arbres à fruit déhiscent de la famille des Orangers, parce que cette structure est contradictoire avec celle des fruits propres à cette famille. De cette identité de symétrie que nous devons chercher dans les familles, que nous pouvons reconnaître et démontrer par l'anatomie, il résulte qu'un jour les limites des familles seront beaucoup mieux prononcées que celles des genres, et que ceux-ci ne pourront être établis désinitivement qu'après les familles elles-mêmes; pour

Digitized by Google

le moment il en est tout autrement, surtout quant aux plantes étrangères.

§. 159. Les familles (comme nous l'avons dit des genres) peuvent être composées d'êtres qui ont entr'eux des rapports tellement intimes, qu'on ne peut les séparer en groupes que pour la commodité de l'étude; dans ce cas, ces groupes ne recoivent aucun nom propre, et se distinguent seulement par des signes ou des numéros. Quelquefois, au contraire, les genres d'une famille se rapprochent les uns des autres, de manière à former quelques groupes bien prononcés, et qu'à la rigueur on pourrait considérer comme autant de petites familles; dans ce cas, ces groupes reçoivent le nom de Tribus, et chaque tribu porte uu nom particulier: les tribus sont donc aux familles ce que les sections sont aux genres. Ainsi la famille des Rosacées se compose des Pomacées, des Rosiers, des Agrimoniées, des Dryadées, des Ulmaires et des Drupacées.

S. 160. Le nombre des genres d'une famille ou d'une tribu, n'a pas plus d'importance que celui des espèces d'un genre; il peut exister des familles d'un seul genre, tout comme il existe des genres d'une seule espèce; les Globulaires, les Equisetum en sont deux exemples bien décidés. L'importance des caractères doit seule décider, en dernier ressort, de la formation des familles, et il est plus convenable d'isoler dans nos classifications les êtres isolés par la nature elle-même, plutôt que de se laisser entraîner par un vain désir de régularité apparente, es

les mélanger dans les familles voisines dont elles masquent la symétrie.

### CHAPITRE V.

Des classes et des sous-classes.

§. 161. De même que les espèces groupées forment des genres, et que les genres groupés forment des familles, de même les familles groupées, d'après un caractère d'ordre supérieur, forment les CLASSES, (Classes), qui sont les divisions fondamentales du règne végétal. On ne connaît aujourd'hui que trois grandes classes, d'où résulte que chacune renferme un très-grand nombre de familles ; il est hors de doute que chacune de ces classes pourra un jour se subdiviser, de manière à grouper entr'elles les familles qui se ressemblent; mais cette sous-division des classes, cette institution de groupes supérieurs aux familles et inférieurs aux classes, n'a pas encore été faite d'une manière naturelle, c'est-à-dire, d'après des caractères, tels que les organes de la reproduction et ceux de la végétation présentent le même résultat? C'est là le problème le plus important à résoudre qui se présente aujourd'hui dans l'étude des rapports naturels. Je n'insisterai pas sur ce sujet, vu que tout ce que j'ai dit plus haut sur les sections et les tribus. y est exactement applicable. Ces divisions intermédiaires entre les classes et les familles, ont été nommées Légions et Cohortes par Heister.

#### CHAPITRE VI.

Récapitulation des trois chapitres précédens.

§. 162. Si maintenant nous récapitulons les idées que je viens de présenter dans les chapitres précédens, et si nous les lions avec tout ce qui a été exposé plus haut, relativement à la valeur des caractères, nous pourrons, je crois, nous faire une idée assez exacte de ces divers degrés de la classification.

Une classe est une division primaire du règne végétal, fondée sur les organes de première valeur, l'embryon ou ses parties dans les organes reproducteurs, les vaisseaux dans les organes nutritifs, considérés sous deux points de vue seulement, 1.º leur présence ou absence; 2.º leur situation respective.

Une famille est une association de végétaux formés sur un même plan symétrique, quant à leurs organes primaires ou secondaires, c'est-à-dire, où tous ces organes sont naturellement situés, les uns relativement aux autres, d'une manière uniforme.

Un genre est une division des végétaux d'une famille, fondée sur des considérations de nombre, de grandeur, de forme ou d'adhérence.

# CHAPITRE VII.

'Application de ces principes à la distance respective ou à la disposition générale des êtres dans le plan de la nature.

§. 163. Nous venons de parcourir tous les divers degrés établis par les naturalistes dans la classification des êtres; élevons-nous maintenant à quelques idées plus générales, et cherchons à nous représenter de la manière la moins imparfaite, l'ensemble de cet ordre que la nature paraît avoir suivi dans les rapports que les êtres observent entr'eux. Cette discussion pourra paraître oiseuse aux esprits amateurs des détails, mais peut-être offrira-t-elle quelqu'intérêt à ceux qui se plaisent aux généralités; elle doit au moins avoir pour résultat pratique, de nous guider sur la marche que nous devons adopter dans la classification et l'exposition des familles comparées entr'elles.

§. 164. Dans tout ce qui précède, je n'ai parlé que de groupes plus ou moins étendus, et cette idée est la première qui se présente à l'esprit, lorsqu'on examine la Nature sans prévention; les oiseaux, les poissons parmi les animaux, les champignons, les palmiers parmi les végétaux, se présentent d'abord à nos yeux comme de nombreuses associations d'êtres qui se ressembleut. Qu'est-ce donc que cette chaîno des êtres si célébrée par les Métaphysiciens et par Charles Bonnet en particulier? Lorsqu'on étudie principalement le règne animal; lorsqu'on voit l'intelligence et la complication de l'organisation décroître depuis l'homme jusqu'au polype; lorsqu'on penso que les trois règnes de la Nature semblent offrir euxmêmes une gradation de perfection; on en vient à conclure qu'il existe réellement une chaîne des êtres, que l'homme est placé à son extrémité supérieure, et que par des dégradations insensibles ou descend

jusques à la pierre la plus inerte : on va même jusqu'à marquer les passages d'une classe à la suivante. La chauve-souris réunit, dit-on, les mammifères aux oiseaux, les palmipèdes conduisent de ceux-ci aux reptiles, les éponges font le passage des polypes aux végétaux, et on est allé jusqu'à dire que l'amiante faisait celui des plantes aux minéraux. Si l'on ne prend cette métaphore de la chaîne des êtres, que dans ses grandes généralités, elle est une image exagérée d'un fait fort simple, savoir, que les règnes de la Nature, ou les grandes classes des êtres organisés, n'offrent pas toutes le même degré de complication ni de perfection dans leur structure. Mais si l'on veut, le moins du monde, scruter cette image de la chaîne des êtres, et entrer dans quelques détails, tout cet échafaudage poétique ne peut se soutenir; j'accorde si l'on veut que les éponges et les conferves soient le passage des deux règnes organisés; mais si je commence le règne végétal par la conferve, je serai obligé, dans une simple série, de le terminer par une dicotylédone quelconque, et alors que deviendra le prétendu passage au règne minéral? Mais tenons-nous en au règne animal, celui où la chaîne des êtres paraît la plus claire: on ne peut nier qu'en comparant entr'elles les grandes classes de ce règne, elles ne présentent de l'homme au polype une dégradation de perfection. Mais y a-t-il pour cela une chaîne, une série qui soit sensible dans les détails? Non sans doute. Si je prends les mammifères pour exemple, je les vois, selon les auteurs même du système, bien décidément placés à la tête de l'échelle, et cependant toucher aux oiseaux par la chauve-souris, aux poissons par les cétacées, aux reptiles par les ornithorinques. Il n'est donc pas possible de soutenir qu'on peut indiquer les rapports de ces êtres par une simple série. Mais que seraitce, si nous examinions anatomiquement la plupart de ces prétendus passages; nous les verrions le plus souvent tenir à de simples apparences, et être démentis par toutes les lois anatomiques.

Que si nous en venons au règne végétal, il sera bien plus impossible de le disposer d'après une simple série: à la vérité, nous pouvons bien dire que les Dicotylédones sont plus compliquées que les Monocotylédones, et celles-ci, plus que les Acotylédones. Mais, après ces trois grandes divisions, nous ne trouvons plus aucun guide pour disposer les familles en série linéaire; chacune d'elles est liée, non pas avec la précédente et la suivante, mais avec plusieurs autres, et quelquesois avec des familles qui d'ailleurs se ressemblent fort peu entr'elles. Nous sommes, il est vrai, obligés de ranger nos livres dans un ordre quelconque nécessairement linéaire, c'est-à-dire, que nous sommes obligés de commencer le règne végétal par un bout, et de le disposer comme si chaque groupe ne ressemblait qu'à celui qui le précède et celui qui le suit; mais tous ceux qui ont observé savent qu'il n'en est point ainsi, et que les rapports des êtres sont beaucoup plus multipliés que la forme de nos livres ue semble l'indiquer.

S. 165. Les Métaphysiciens semblent avoir voulu renchérir encore sur cette idée de la chaîne ou de l'échelle des êtres, en soutenant que la nature ne fait pas de sauts: Natura non facit saltus; et cet adage se trouve répété sans réslexion dans une foule de livres estimables. La série des êtres naturels, dit-on, est continue; tous les êtres y sont à distances égales les uns des autres. Si cà et là nous apercevons des lacunes, elles ne sont dues qu'à notre ignorance, et la découverte d'êtres encore inconnus viendra les combler. Mais ceux qui soutiennent un principe si contraire aux faits, pourraient - ils dire quel est de tous les oiseaux celui qui ressemble le plus à un mammifère? Pourraient-ils indiquer quelle est la lacune, entre les grandes classes, qui a été comblée par le nombre prodigieux des êtres découverts depuis cent ans? Plus nos voyageurs se sont éloignés de nous, plus nous comptons, au contraire, d'êtres qui gênent nos prétendues séries. Abandonnons donc ces systèmes introduits dans la science de la nature par les Métaphysiciens, avant que l'histoire naturelle elle-même existât; et cherchons, dans la simple observation des faits, une méthode plus vraie pour nous représenter l'ensemble des êtres.

5. 166. Le fait principal qui se présente à nous dans cette recherche, celui autour duquel tous les autres viennent se rattacher, c'est que certains êtres se ressemblent tellement entr'eux, qu'ils paraissent, aux yeux du naturaliste, constituer un groupe distinct; ces groupes eux-mêmes, considérés comme

des êtres, se ressemblent et se groupent entr'eux; enfin, le règne végétal n'est autre chose qu'un vaste groupe composé d'une foule de groupes d'ordre inférieur. C'est sous ce point de vue, que Linné a le premier, avec sa sagacité ordinaire, comparé le règne végétal à une carte géographique; cette métaphore, indiquée dans son livre par un seul mot, a été développée ensuite par Giseke, Batsch, Bernardin de St.-Pierre, L'Héritier, Petit-Thouars, etc. Et quoiqu'on ne doive la prendre que pour une simple image, cette image est tellement juste, tellement féconde en conséquences utiles, qu'il est peut-être convenable d'entrer dans quelques détails ultérieurs.

§. 167. Je suppose pour un moment cette carte exécutée; les classes répondent aux parties du monde, les familles aux royaumes, les tribus aux provinces, genres aux cantons et les espèces aux villes ou villages. Si nous jetous les yeux sur cette carte, nous y remarquerons son extrême similitude avec une carte géographique ordinaire.

Les groupes y sont essentiellement inégaux: un royaume ou une famille n'en est pas moins distincte, quel que soit l'espace qu'il occupe sur la surface du globe, ou dans l'ensemble du règne végétal.

La distance qui sépare chaque espèce, chaque genre, chaque tribu, chaque famille, peut être réellement calculée, sinon d'une manière absolue, au moins d'après une méthode comparative, et indiquera à l'œil les rapports plus ou moins intimes des végétaux entr'eux. Les genres non encore classés

dans la méthode naturelle, seront représentés sous la forme d'îles plus ou moins éloignées de certains continens. Mais dans les classes les mieux connues, nous remarquerons encore, que, dans certaines parties, les genres et les espèces sont rapprochés et serrés les uns à côté des autres, tandis que, dans d'autres, ils sont très-espacés: ainsi, par exemple, si l'on compare la famille des Composées et celle des Palmiers, qui certainement sont l'une et l'autre très-naturelles, on ne tardera pas à remarquer que les genres se touchent, pour ainsi dire, tous dans la première; tandis que, dans la seconde, ils offrent des différences ou des distances remarquables: c'est là ce que l'ordre linéaire, établi dans nos livres, ne fait jamais sentir, et qui s'obtient facilement par la disposition d'une carte géographique. En second lieu, on ne tardera pas à sentir que, comme je l'ai déjà indiqué, chaque genre, chaque famille, ne ressemble pas seulement aux groupes qui le précèdent et qui le suivent, mais qu'il a encore des rapports multipliés avec plusieurs autres. L'ordre linéaire ne peut faire sentir ces rapports complexes, tandis qu'on peut les représenter sans peine dans la forme de carte géographique; et c'est la connaissance plus intime de ces rapports multiples, qui constitue réellement la supériorité de tel classificateur sur tel autre.

Je ne me hasarderai point encore à tracer moimême une esquisse, même hasardée, d'une pareille carte, vu que ce travail me paraît encore prématuré, et ne pourra s'exécuter avec quelque soin, que lorsqu'on aura fixé d'une manière positive les divisions naturelles des Dicotylédones; j'ai voulu seulement, par ces considérations générales, rappeler aux classificateurs le but vers lequel ils doivent se diriger, et faire comprendre aux commençans ce qu'ils doivent réellement entendre par la Méthode naturelle.

§. 168. Tout ce que je viens d'exposer prouve évidemment, ce me semble, qu'il n'existe pas dans la nature de séries continues; que les êtres se groupent à des distances fort inégales; qu'il est impossible d'exprimer leurs véritables rapports dans un ordre linéaire, et que ce n'est que par des tableaux, soit généraux, soit partiels, qu'on peut prendre une idée du plan général de la nature. Mais cependant, pour la forme habituelle de nos livres et même pour l'enseignement et la disposition des collections, il est nécessaire d'adopter une série, bien entendu que cette série n'est destinée qu'à la commodité, et est vraiment artificielle au moins dans ses détails. Les classes seules peuvent se disposer dans un rang naturel d'après le degré de leur complication, et à cet égard on peut suivre deux méthodes, savoir, de monter du plus simple au plus composé, comme l'a fait M. de Jussieu, ou bien de descendre du composé au simple, comme le font les Zoologistes, et comme Haller et M. de Lamarck l'ont fait pour le règne végétal. La question est en elle-même de peu d'importance; mais il est cependant nécessaire de s'y arrêter un instant.

§. 169. Au premier coup d'æil, rien ne semble plus

philosophique que de commencer la série par les êtres les plus simples, et de remonter par degrés à ceux dont la structure est plus complexe. Cette marche paraît d'autant mieux adaptée au règne végétal, que nous savons ou que nous croyons bien mieux savoir quels sont les végétaux les plus simples, que de décider ceux qui sont les plus compliqués.

Mais si l'on examine la question plus attentivement, et surtout si l'on en vient à la pratique, on trouve une foule d'inconvéniens à commencer par ces végétaux les plus simples. Les êtres les plus simples de chaque règne sont les moins bien connus, et il est contraire à toutes les règles de la logique de commencer par les objets les moins connus, pour arriver à ceux qu'on connaît davantage. Aussi peuten remarquer que les cours de Botanique, où l'on suit l'ordre indiqué par l'ouvrage de M. de Jussieu, sont très-difficiles pour les commençans ; en effet, qu'est - ce que cette prétendue simplicité de certains êtres? Tous les êtres d'un règne n'exercentils toutes les fonctions constitutives de leur existence; tous les animaux sentent, se meuvent, se nourrissent et se propagent; tous les végétaux se nourrissent, s'accroissent et se propagent. Quelle différence réelle y a-t-il donc entr'eux? C'est que dans les uns, que nous nommons compliqués, chaque fonction, chaque partie de fonctions, s'exerce par un organe distinct, tandis que dans d'autres, que nous nommons simples, les organes peu distincts les uns des autres, semblent exécuter en commun toutes

les fonctions. Mais s'il en est ainsi, il est plus aisé d'étudier et de connaître un des êtres de la première classe qu'un de la seconde, et c'est ce que l'expérience confirme. Lorsqu'on connaît bieu l'anatomie des animaux supérieurs, on est seulement capable de démêler les organes correspondans des animaux inférieurs: ce n'est que depuis que le plus grand nombre des mystères de la fécondation des grands végétaux a été découvert, qu'on a pu débrouiller quelque chose de celle des végétaux Acotylédones.

§. 170. Puis donc qu'il est en soi-même absolument indifférent de commencer la série par une extrémité ou par l'autre, je crois que c'est ici le cas de céder à la commodité de l'étude et de disposer le règne végétal d'après le même principe que le règne animal; c'est - à - dire en commençant par la classe la plus compliquée, celle des Dicotylédones, en finissant par celle qui paraît l'être le moins, celle des Acotylédones.

La manière dont j'ai considéré plus haut les degrés de complication des êtres, me donne un moyen fort simple de distribuer les familles dans chaque classe. Je placerai donc au premier rang les Dicotylédones qui ont le plus grand nombre d'organes distincts et séparés les uns des autres, et à mesure que je verrai des familles où quelques-uns de ces organes se soudent ensemble et par conséquent disparaissent en apparence, je les rejetterai dans les rangs inférieurs: ce principe me donne pour série:

| 1.ºLe      | s Dicotylédone | s polypétales  | hypogynes;        |
|------------|----------------|----------------|-------------------|
| 2.0        |                |                | périgynes;        |
| 3.0        |                | monopétales    | périgynes ;       |
| 4.0        |                |                | hypogynes;        |
| <b>5.º</b> |                | apetales ou à  | périgone simple ; |
| 6.º L      | es Monocotylé  | dones phaner   | ogames;           |
| 7·°        |                | cryptog        | games;            |
| 8.º L      | es Acotylédone | s foliacées et | sexuelles;        |
| 9.0        |                | aphylles et sa | aus sexes connus. |

Telle est la série que je suivrai dans l'exposition des familles, soit parce que je regarde que c'est celle qui s'éloigne le moins de l'ordre naturel, soit parce qu'elle est la plus commode et la plus facile pour l'étude; mais qu'on ne pense point que j'y attache aucune importance: la vraie science de l'histoire naturelle générale consiste dans l'étude de la symétrie propre à chaque famille, et des rapports de ces familles entr'elles; tout le reste n'est qu'un échafaudage plus ou moins industrieux pour parvenir à ce but.

### CHAPITRE VIII.

Exposition abrégée des classes et des familles.

§. 171. Après avoir exposé, comme je viens de le faire, les principes de la classification naturelle, je devrais ici en faire l'application à l'établissement des Classes, des Familles et des Genres, mais ce travail immense sort entièrement du plan d'un livre élémentaire, et m'entrainerait beaucoup au-delà des bornes que je me suis prescrites; un jour peut-être

je tenterai cette vaste et difficile analyse dans un nouveau Pinax, à la rédaction duquel je me suis dorénavant consacré, et dont cette Théorie élémentaire peut être considérée comme la Préface; en attendant, et pour donner une légère idée de cette analyse, j'exposerai ici, en quelques mots, les caractères des grandes classes et la série des familles dont elles se composent.

§. 172. Considérons d'abord le règne végétal dans son ensemble, et tentons d'y appliquer les principes exposés ci - dessus pour le diviser en classesgénérales, soit d'après la fonction de la nutrition, soit d'après celle de la reproduction.

Quant aux organes nutritifs, je choisis le plus important de tous, savoir, les vaisseaux, et je les considère sous le point de vue le plus essentiel. de tous, savoir, leur existence ou leur absence. Il est évident, en effet, que la circonstance anatomique qui inslue le plus puissamment sur la nutrition, c'est l'existence ou la non-existence des vaisseaux, de ces organes qui semblent au premier coup d'œil tellement essentiels, qu'on a peine à concevoir la vie d'un être qui en est dépourvu; nous diviserons donc, d'après ce principe, les végétaux en végétaux Vasculaires et en végétaux Cellulaires. Cette division paraît déjà liée avec tout ce que les organes nutritifs présentent de plus remarquable; ainsi, à l'existence des vaisseaux se trouvent constamment unis, 1.º l'existence des stomates ou pores corticaux; 2.º la distinction bien évidente des ra-

cines et des tiges, et par conséquent l'existence d'un collet; à l'absence des vaisseaux se trouvent liées, au contraire, 1.º l'absence des pores corticaux, et 2.º l'impossibilité de distinguer avec précision une racine et une tige proprement dites. Mais, pour nous assurer si cette division est réellement naturelle, il faut recourir à l'examen des organes de la reproduction. Ici, raisonnant comme tout à l'heure, je me demande quel est le premier des organes? C'est l'embryon, et la manière la plus importante de le considérer, c'est sa présence ou son absence. Je devrais donc distinguer ici, en première ligne, avec M. Richard, les plantes embryonées ou inembryonées; mais comme rien ne me prouve qu'il existe réellement des êtres organisés sans embryon, et qu'il est impossible d'établir la base d'une classification sur une question de fait absolument insoluble à mes yeux, je transforme cette question en la suivante: admettant qu'il existe dans tous les végétaux un germe ou corpuscule reproducteur ( qu'on nommera embryon, lorsqu'il a été précédé par une fécondation, et gongyle, lorsqu'il ne l'a pas été), quelle est la partie de ce corpuscule qui est la plus essentielle? Ce n'est ni sa radicule ni sa plumule, qui, par l'hypothèse même, se trouvent dans tous; ce sera donc le ou les cotylédons, c'est - à - dire, les organes spéciaux dont le corpuscule reproducteur est muni pour son développement. J'établirai donc que dans la fonction de la reproduction, ce qui est le plus essentiel, est de savoir si les embryons ont ou n'ont pas de cotylédons, et je diviserai les végétaux en deux classes, les Cotylédonés et les Acotylédonés. Je suis encore confirmé dans cette idée, en voyant que toutes les plantes que je classe parmi les Acotylédonées, sont les mêmes que plusieurs auteurs ont supposées destituées d'embryons, de sorte que si l'on venait jamais à prouver que ces plantes sans cotylédons sont aussi sans embryons, on n'aurait rien à changer à cette classification. Mais, de plus, n'est-il pas remarquable que par les deux méthodes, j'arrive aux mêmes résultats; ainsi, les végétaux Vasculaires sont les mêmes que les végétaux Cotylédonés, et les végétaux Cellulaires les mêmes que les végétaux Acotylédonés; donc cette division est naturelle.

§. 173. Prenons mainteuant les végétaux Vasculaires ou Cotylédonés, et appliquons leur la même marche de raisonnement.

Quant aux organes de la nutrition, je prends le premier des organes, savoir, les vaisseaux, et je les considère, non plus d'après le premier point de vue, puisqu'il est déjà employé pour la division primitive, mais d'après le second, qui est la position; j'établis donc leur classement d'après la position des vaisseaux; à cet égard, je vois qu'il est des végétaux vasculaires, où les vaisseaux sont tous sensiblement concentriques autour d'un étui cellulaire, et disposés de manière que les plus anciens sont au centre et les plus jeunes à la circonférence, de manière que la plante se durcit de dedans en dehors; je les désigne sous le nom d'Exogènes ( ¿ξω dehors, et γεναω

j'engendre, je crois), en faisant allusion à cette dernière circonstance; je vois, au contraire, qu'il existe d'autres végétaux dans lesquels les vaisseaux sont comme épars dans toute la tige, non rangés par zones autour d'un étui central, disposés de manière que les plus anciens, c'est-à-dire, les plus durs, sont à l'extérieur, et que l'accroissement principal de la tige a lieu par le centre; je tire de cette dernière particularité le nom d'Endogènes ( sudou dedans, yevan j'engendre, je crois), sous lequel je désigne cette classe. Outre les caractères fondamentaux que je viens d'indiquer, ajoutons que les Exogènes ont un canal et des rayons medullaires, dont les Endogènes sont dépourvus; que les premiers ont une forme nécessairement plus ou moins conique, tandis que celle des seconds est réellement cylindrique; que l'àge des premiers se connaît par le nombre des couches concentriques qu'on peut remarquer sur leur coupe transversale, tandis que celui des seconds se mesure par le nombre des anneaux plus ou moins visibles sur la tige considérée dans le sens vertical. Ajoutons que les nervures des feuilles sont généralement rameuses dans les Exogènes, simples dans les Endogènes; que les feuilles elles-mêmes sont rarement engaînantes dans la première classe, et fréquemment dans la seconde. Ajoutons, enfin, que les racines des Exogènes sont ordinairement développées dans la graine, tandis que les fibres radicales des Endogènes sortent le plus souvent en perçant l'épiderme d'une espèce

particulière de disque: caractère d'où M. Richard a tiré les noms d'*Exorhizes* et d'*Endorhizes*, par lesquels il distingue ces deux classes

Considérons maintenant ces mêmes végétaux vasculaires, sous le rapport des organes de leur reproduction; je choisis le plus essentiel de ces organes, savoir les cotylédons; et je les considère, non pas d'après leur nombre, comme on l'a fait jusqu'ici. mais d'après leur position, qui, comme je l'ai établi, est le premier des caractères après l'existence : or , je vois qu'à cet égard, les végétaux se divisent en deux grandes classes, savoir; ceux dont les cotylédons sont opposés ou verticillés, que pour me conformer à l'usage je nommerai Dicotylédonés, et ceux où les cotylédons sont alternes, que je continuerai de même à nommer Monocotylédonés. Comme les cotylédons ne sont, en réalité, que les premières feuilles pré\_ sentes dans la graine, ainsi que la radicule n'est que la racine, et la plumule la tige, il résulte de cette disposition des cotylédons; 1.º que les Dicotylédones doivent avoir les feuilles primordialement opposées ou verticiliecs, mais qui peuvent devenir alternes par l'acte de la végétation; que les Monocotylédones, au contraire, ont les feuilles primordialement alternes, et qui peuvent devenir verticillées ou rarement opposées, par l'effet même de l'accroissement; 2.º que le nombre des cotylédons n'est pas fixé; dans les Dicotylédones, il peut aller depuis deux, qui est le cas le plus fréquent, jusqu'à trois, quatre, ' cinq et au-delà; dans les Monocotylédones, il peut

varier depuis un, qui est le cas le plus fréquent; deux, comme on le voit dans le Cicas, qui n'est pourtant pas une Dicotylédone; trois, comme dans certaines Graminées, etc. Ce nombre tient uniquement au nombre des feuilles déjà développées et visibles dans la graine.

Or, maintenant, si je compare les divisions des plantes vasculaires d'après leurs organes nutritifs et reproductifs, je trouve que les végétaux Exogènes sont exactement les mêmes que les Dicotylédonés, et les Endogènes, exactement les mêmes que les Monocotylédonés; donc cette division est naturelle.

§. 174. La science n'est pas assez avancée, pour qu'il soit possible de suivre cette méthode dans tous les détails ultérieurs, et, par exemple, nous manquons tout-à-fait de moyens exacts pour grouper les nombreuses familles des Dicotylédones dans un ordre naturel, c'est-à-dire, fondé à la fois sur les organes nutritifs et reproductifs; mais les familles elles-mêmes, presque toutes fondées sur ces deux sortes de caractères, n'en sont pas moins naturelles à de légères exceptions près ; je me contenterai donc . d'indiquer, dans le tableau suivant, la série des familles disposée dans l'ordre qui me paraît s'éloigner le moins des rapports naturels : dans ce tableau, je les réunirai en groupes par des caractères, tantot naturels, tantôt plus ou moins artificiels, c'est-àdire, uniquement fondés sur la reproduction; dans le premier cas, ces groupes auront des noms propres; dans le second, ils n'en recevront point. Le

point de doute (?), placé après le numéro, veut dire que la place de la famille n'est pas fixée d'une manière rigoureuse dans la classe; le double point (??) veut dire qu'il y a du doute sur la classe même à laquelle la famille appartient.

## **ESQUISSE**

D'une Série linéaire et par conséquent artificielle, pour la disposition des familles naturelles du règne végétal.

- I. VÉGÉTAUX VASCULAIRES OU COTYLÉDONÉS, c'est-à-dire, munis de tissu cellulaire et de vaisseaux, et dont l'embryon est pourvu d'un ou plusieurs cotylédons.
  - 1. EXOGÈNES OU DICOTYLÉDONÉS, c'est-à-dire, où les vaisseaux sont disposés par couches concentriques, dont les plus jeunes sont en dehors, et où l'embryon a les cotylédons opposés ou verticillés.
  - A. A périgone double, c'est-à-dire, dont le calice et la corolle sont distincts.
  - a. A corolle polypétale.
  - a. A pétales hypogynes ou non adhérens au calice.
- 1. Renonculacées. Juss. gen. p. 231.
- 2. Dilléniacées. DC. ann. mus. 17. p. 400.
- 3. Chlenacées. Petitth. gen. nov. t. 9-12.
- 4. Magnoliacées. Juss. gen. p. 280. excl. gen. aff.
- 5. Annonacées. Juss. gen. p. 283.

- 6. Malvacées. Juss. gen. p. 271.
- 7. Sterculiacées. Vent. malm. 91.
- 8. Tiliacées, Juss. gen. p. 289.
- 9. Eleocarpées. Juss. ann. mus. 11. p. 233.
- 10. Marcgraviacées. Juss. ann. mus. 17 p. 397.
- 11. Ochnacées. DC. ann. mus. 17. p. 410.
- 12. Simaroubées. DC. ann. mus. 17. p. 422.
- 13. Rutacées. Juss. gen. p. 296.
- 14. Cariophyllées. Juss. gen. p. 299. excl. Linis.
  - §. 1. Dianthinées. Fl. Fr. 4. p. 735.
  - §. 2. Alsinées. Fl. Fr. 4. p. 766.
- 15. Linées.
- 16. Cistinées. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 4. p. 811.
- 17. Violacées. Vent. malm. 27.
- 18. Passiflorées. Juss. ann. mus. 6. p. 102.
- 19. Camelliées.
- 20. Hespéridées. Corr. ann. mus. 6. p. 376.
- 21. Meliacées. Juss. gen. 263.
- 22. Geraniées. Juss. gen. 268.
- 23. Sarmentacées. Juss. gen. p. 267.
- 24. Guttifères. Juss. gen. 255.
- 25. Hypéricinées. Juss. gen. 254.
- 26. Hippocraticées. Juss. ann. mus. 18. p. 483.
- 27. Malpighiacées. Juss. gen. 252. ann. mus. 18. p. 479.
- 28. Acérinées. Juss. gen. 250. ann. mus. 18. p. 477.
- 29. Sapindacées Juss. gen. 246. ann. mus. 18. p. 476.
- 3o? Droséracées.
- 31? Résédacées.
- 32. Capparidées. Juss. gen. 242.

- 33. Crucifères. Juss. gen. 237.
- 34. Papavéracées. Juss. gen. 235.
  - §. 1. Fumariées.
  - S. 2. Papavéracées.
- 35?? Nymphæacées. Salisb. ann. bot. 2. p. 69.
- 36. Menispermées. Juss. gen. 284.
- 37. Berbéridées. Juss. gen. 286.
  - β. A pétales pérygines ou insérés sur le calice.
- 38. Frangulacées. Fl. Fr. Rhamni. Juss. gen. 376.
- 39. Samydées. Vent. mem. inst.
- 40. Zanthoxylées.
- 41? Juglandées.
- 42. Térébinthacées. Juss. gen. 368.
- 43? Polygalées. Juss. ann. mus. 14. p. 386.
- 44. Légumineuses. Juss. gen. 345.
- 45. Rosacées. Juss. gen. p. 334.
  - §. 1? Drupacées.
  - S. 2. Prockiées.
  - §. 3. Spirées.
  - S. 4. Dryadées.
  - §. 5. Agrimoniées.
  - §. 6. Rosiers.
  - §. 7? Pomacées. v. Richard. anal. p. 33.
- 46. Salicaires. Juss. gen. 330.
- 47. Mélastomées. Juss. gen. 328.
- 48. Myrtinées. Juss. gen. 322.
- 49. Combrétacées. Brown. prod. 351.
- 50. Loasées. Juss. ann. mus. 5. p. 21.
- 51. Onagraires. Juss. ann. mus. 3. p. 315.
- 52. Ficoïdes. Juss. gen. 315.

- 53. Portulacées. Juss. gen. 312.
- 54. Nopalées. Juss. ined. Cactoides. Vent. tabl.
- 55. Groseillers. Fl. Fr. ed. 3. v. 4. p. 405.
- 56. Crassulacées. Juss. gen. 207.
- 57. Saxifragées. Juss. gen. 308.
- 58. Ombellifères. Juss. gen. 218.
- 59. Araliacées. Juss. gen. 217.
  - b. A corolle monopétale.
  - a. A corolle périgyne, ou attachée au calice.
- 60. Caprifoliées. Juss. gen. 210. excl. gen.
- 61. Loranthées. Rich. et Juss. ann. mus. 12. p. 292.
- 62. Rubiacées. Juss. gen. 196.
  - S. 1. Guettardacées. DC. ann. mus. 9. p. 216.
  - §. 2. Cinchonacées. id.
  - §. 3. Cofféacées. id.
  - S. 4. Étoilées. id.
- 63. Operculaires. Juss. ann. mus. 4. p. 418.
- 64. Valérianées. DC. fl. fr. ed. 3. v. 4. p. 418.
- 65. Dipsacées. Juss. gen. 194. excl. §. 2.
- 66. Composées. Adans. fam. 2. p. 103.
  - §. 1. Corimbifères. Juss. gen. 177.
  - §. 2. Cinarocéphales. Juss. gen. 171.
  - §. 3. Labiatislores. DC. et Lag. ann. mus. 19. p. 59.
  - §.4. Chicoracées. Juss. gen. 168.
- 67. Campanulacées. Juss. gen. 163. excl. gen.
- 68. Lobeliacées. Juss. ann. mus.
- 69? Cucurbitacées. Juss. gen. p. 393.
- 70. Gessnériées. Rich. et Juss. ann. mus. 5. p. 428.
- 71. Vacciniées.

- 72. Ericinées. Desv. journ. bot. 1813. p. 28.
  - §. 1. Ericinées. Juss. gen. 160. excl. gen.
  - §. 2. Epacridées. Brown prod. 537.
  - §. 3. Rhodoracées. Juss. gen. 158.
- 73. Aquifoliacées.
  - β. A corolle hypogyne, ou non attachée au calice.
- 74. Myrsinées. Brown. prod. 532. Ophiospermes. Vent. cels. p.86. Ardisiacées. Juss. ann. 15. p.350.
- 75. Sapotées. Juss. gen. 151.
- 76. Ebenacées. Juss. gen. 155.
- 77. Oleinées. Hofm. et Link. fl. port. Brown. pr. 522.
- 78. Jasminées. Brown. prod. 520.
- 79. Pedalinées. Brown. prod. 519.
- 80. Strychnées.
- 81. Apocinées. Juss. gen. p. 143.
  - §. 1. Rauvolfiées. Juss. §. 3.
  - S. 2. Apocinées. Brown. prod. 465.
  - §. 3. Asclépiadées. Brown. prod. 458.
- 82. Gentianées. Juss. gen. 141.
- 83. Bignoniacées. Juss. gen. 137.
- 84. Polemonidées. Juss. gen. 136.
- 85. Convolvulacées. Juss. gen. 132.
- 86. Borraginées. Juss. gen. 128.
  - S. 1. Borraginées. Vent. tabl. 2. p. 385.
  - §. 2. Sebesteniers. Vent. tabl. 2. p. 380.
- 87. Solanées. Juss. gen. 124.
- 88. Personées. Brown. prod. 433.
  - §. 1. Antirhinées. Juss. gen. 118.
  - §. 2. Rhinanthacées. Juss. gen. 99.
- 89. Labiées. Juss. gen. 110.

- 90. Myoporinées. Brown. prod. 514.
- 91. Pyrénacées. Juss. gen. 106. ann. mus. 7. p. 63.
- 92. Acanthacées. Juss. gen. 103.
- 93. Lentibulaires. Rich. flor. paris. 1. p. 26. Brown. prod. 429. Utriculinæ. fl. portug.
- 94. Primulacées. Juss. gen. 95.
- 95. Globulaires. Lam. et DC. fl. fr. ed. 3. v. 3. p. 427.
  - B. A périgone simple, ou dont le calice et la corolle ne forment qu'une seule enveloppe.
- 96. Plumbaginées. Juss. gen. 92.
- 97. Plantaginées. Juss. gen. 89.
- 98. Nyctaginées. Juss. gen. 90.
- 99. Amaranthacées. Juss. gen. 87.
- 100. Chenopodées. Juss. gen. 83.
- 101. Polygonées. Juss. gen. 82.
- 102. Laurinées. Juss. gen. 80. excl. gen. aff.
- 103. Myristicées. Brown. prod. 399.
- 104. Protéacées. Juss. gen. 78.
- 105. Thymelées. Juss. gen. 76.
- 106. Santalacées. Brown. prod. 350.
- 107. Elœagnées. Juss. gen. 75.
- 108. Aristoloches. Juss. gen. 72.
- 109. Euphorbiacées. Juss. gen. 384.
- 110? Monimiées. Juss. ann. mus. 14. p. 132.
- 111. Urticées. Juss. gen. 400.
  - §. 1. Urticées. DC. fl. fr. 3. p. 321.
  - §. 2. Piperitées.
  - §. 3. Artocarpées. DC. fl. fr. 3. p. 318.
- 112. Amentacées. Juss. gen. 407.
- 113. Conifères. Juss. gen. 411.

- 2. Endogènes ou monocotylédonés, c'est-à-dire, dont les vaisseaux sont disposés par faisceaux les plus jeunes au centre de la tige, et dont l'embryon est pourvu de cotylédons solitaires ou alternes.
- A. Phanérogames, ou dont la fructification est visible, régulière.
- 114. Cycadées. Pers. ench. 2. p. 630. Brown. pr. 346.
- 115. Hydrocharidées. Juss. gen. 67. excl. gen.
- 116. Alismacées. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 3. p. 181.
- 117? Pandanées. Brown. prod. 340.
- 118. Aroïdes. Juss. gen. 23.
- 119. Orchidées. Juss. gen. 64.
- 120. Drymyrhizées. Juss. gen. 62.
- 121. Musacées. Juss. gen. 61.
- 122. Iridées. Juss. gen. 57.
- 123. Hœmodoracées. Brown. prod. 299.
- 124. Amaryllidées. Brown. prod. 296.
- 125. Hemerocallidées. Brown. prod. 295.
- 126? Dioscorées. Brown. prod. 294.
- 127. Smilacées. Brown. prod. 292.
- 128. Liliacées.
  - §. 1. Asparagées. Juss. gen. 40.
  - §. 2? Trilliacées.
  - §. 3. Asphodelées. Juss. gen. 51.
  - §. 4. Bromeliées. Juss. gen. 49.
  - §. 5. Tulipacées. Juss. gen. 48.
- 129. Colchicacées. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 3. p. 192. Melanthacées. Brown. prod. 272.

- 130. Commelinées. Mirb. hist. 4. p. 139. Brown. prod 268..
  - 131. Palmiers. Juss. gen. 37.
- 132. Joncées. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 3. p. 155.
- 133. Typhacées. Juss. gen. 25.
- 134. Cypéracées. Juss. gen. 26.
- 135. Graminées. Juss. gen. 28.
  - B. Cryptogames, c'est-à-dire, dont la fructification est cachée, inconnue ou irrégulière.
- 136. Equisetacées. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 2. p. 580.
- 137. Marsiléacées. Brown. prod. 166. Rhizospermes. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 2. p. 577.
- 138. Lycopodinées. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 2. p. 571. Brown. prod. 164.
- 139. Fougères. Juss. gen. p. 14. excl. gen. Brown. prod. 145.
  - II. VÉGÉTAUX CELLULAIRES OU ACOTYLÉDONÉS, c'est-à-dire, composés de tissu cellulaire, dépourvus de vaisseaux, et dont l'embryon est sans cotylédous.
  - A. Foliacés, ayant des expansions d'apparence foliacée et des sexes connus.
- 140. Mousses. Juss. gen. p. 10.
- 141. Hépatiques. Juss. gen. p. 7.
  - B. Aphylles, n'ayant pas d'expansions vraiment foliacées et point de sexes connus.
- 142. Lichens. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 2. p. 321.
- 143. Hypoxylons. DC. fl. fr. ed. 3. vol 2. p. 280.
- 144. Champignons. DC. fl. fr. ed. 3: vol. 2. p. 65.
- 145. Algues. DC. fl. fr. ed. 3. vol. 2. p. 1.

## SECONDE PARTIE.

# THÉORIE DE LA BOTANIQUE DESCRIPTIVE OU PHYTOGRAPHIE.

§. 175. JE me propose d'examiner dans cette partie, les principes d'après lesquels on doit nommer et décrire les Végétaux; j'étudierai successivement la Nomenclature, la Synonymie, le Style, ou l'Art de caractériser les plantes d'après les règles de la Glossologie, la Forme des ouvrages de Botanique descriptive; et j'ajouterai quelques mots relativement aux moyens de faire connaître les Végétaux par le dessin ou par la conservation des Végétaux eux-mêmes desséchés.

### CHAPITRE I.er

#### De la nomenclature.

\$.1176. Tous ceux qui se sont occupés des végétaux, sous quel point de vue que ce fut, ont senti le besoin de donner un nom à chaque espèce, soit pour fixer leur propre mémoire, soit pour pouvoir communiquer avec les autres hommes. Mais comme le même végétal croît dans des pays habités par des peuples divers, il en est résulté que chacun d'eux a reçu différens noms dans l'usage vulgaire. L'incohérence de ces noms a été sentie dès les premières époques

de la science, et tous les naturalistes se sont accordés sur la nécessité d'une nomenclature unique et universelle; mais s'ils ont reconnu unanimement le principe général, ils n'ont pas été si facilement d'accord sur ce qui devait déterminer cette nomenclature universelle.

## Art. 1. De la nomenclature en général.

§. 177. Dans l'origine de la science, les savans se contentèrent de décrire les plantes connues du peuple, et de leur donner le nom vulgaire de la Grèce ou de l'Italie: tels sont les noms de Σπαρτιον, Αγρωςις, etc., employés par Théophraste et Dioscoride; ceux de Plantago, Lactuca, etc., employés par Pline, et à la renaissance des lettres, par Gessner et Fuchsius.

Mais, s'il avait fallu avoir un nom distinct pour chaque végétal, le nombre en eût été prodigieux, et aucune mémoire humaine n'eût pu y suffire; de plus, ces noms, tous indépendans les uns des autres, ne donnent aucune idée des ressemblances frappantes qui existent entre certaines plantes. Pour obvier à ce double inconvénient, les fondateurs de la Botanique prirent l'usage de désigner certaines espèces par des noms composés, qui indiquaient leurs rapports avec d'autres déjà connus. Ainsi, on trouve chez eux les noms de Kali alterum genus, Pulmonaria secunda, Geranium minus, Anagallis cœruleo flore, etc. A mesure que le nombre des espèces connues augmenta, on fut obligé d'allonger ces noms comparatifs, et on les changea peu à peu en

de véritables phrases, telles que Anagadis aquatica folio rotundo non crenato. (C. Bauh.) La longueur de ces phrases augmenta encore dans la suite, quand on voulut y faire entrer l'indication des caractères précis de la plante; alors un nom se trouva occuper jusqu'à deux et trois lignes, comme, par exemple, Lycium Maderaspatanum triphyllum foliis veluti perforatis fructu oblongo ad genicula ex foliorum alis erumpente, spinis brevioribus rectis uno versu gemellis. (Pluk. amath. p. 137.)

S. 178. De pareils noms ne pouvaient plus être usuels; leur longueur était telle que la mémoire la plus habile ne pouvait les retenir qu'à peu près; leur texture ne les rendait accessibles qu'à ceux qui possédaient le latin; enfin, surtout, le moindre livre, le moindre catalogue devenait tellement vaste, que la science courait risque de s'ensevelir sous des tas de volumes. Linné, frappé de ces graves inconvéniens, proposa, et l'universalité des naturalistes admit, que le nom d'un être naturel serait composé de deux mots: le premier, qu'il appela le nom générique, serait commun à toutes les espèces d'un genre: par exemple, Rosa, Trifolium; le second, qu'il nomma spécifique, devait être propre à chaque espèce d'un genre. Par cette ingénieuse disposition, le nombre immense des noms se trouva tout d'un coup réduit à un terme peu considérable, si on le compare au nombre des êtres: ainsi, 2000 noms génériques, et à peine 1000 noms spécifiques, accolés à chacun des précédens, suffisent pour désigner clairement et brièvement les noms des 30000 végétaux connus, et pourraient, à la rigueur, sans créer aucun terme nouveau, désigner deux millions d'espèces, si un pareil nombre existait sur le globe. Les caractères de chaque espèce et de chaque genre furent rejetés dans des phrases particulières, qu'on fut dispensé d'apprendre par cœur, et qu'on rédigea avec plus de soin qu'auparavant, de sorte que l'exactitude se trouva ainsi d'accord avec la facilité.

§. 179. Cette méthode de nomenclature, qui reçut le nom de Nomenclature Linnéenne, fut reçue avec transport par les naturalistes, et est seule admise depuis la publication de l'ouvrage de Linné en 1753. Cependant quelques savans firent contrelle des objections importantes, et proposèrent d'autres principes de nomenclature, qui, quoïqu'ils n'aient pas été admis, méritent d'être connus.

S'il est vrai que la méthode Linnéenne facilite l'étude des noms, il faut convenir aussi qu'elle favorise beaucoup aux élèves la possibilité de savoir le nom d'une plante, sans savoir son caractère, et de prendre ainsi le mot pour la chose. Ce fut, sans doute, d'après cette idée, que Haller rejeta les noms spécifiques, mais donna beaucoup de soin aux phrases caractéristiques. Il n'appliqua cette méthode qu'aux plantes de la Suisse; et quoique ses phrases soient très-claires et assez courtes, aucun de ses plus zélés disciples ne put les apprendre, et on se servit des numéros de son livre, comme noms spécifiques; ce qui a prouvé par l'expérience, combien la

mêmoire humaine a besoin de se rattacher à quelque dénomination courte pour conserver des mots. Or, tout le monde a été d'accord qu'un nom spécifique valait mieux qu'un numéro insignifiant et arbitraire.

S. 180. Un second inconvénient assez grave de la nomenclature Linnéenne, c'est d'admettre le nom du genre, comme base du nom d'espèce : en effet, les genres sont plus arbitraires, plus variables que les espèces; de sorte que telle plante se trouve avoir recu quatre ou cinq noms, seulement parce que divers botanistes ont cru qu'elle devait se placer dans quatre ou cinq genres différens. D'après ce motif, quelques naturalistes, tels que Richer de Belleval, Reneaulme et Buffon, avaient pensé qu'il serait plus convenable de donner à chaque espèce un seul nom, de sorte que la nomenclature serait indépendante de la classification, et ne participerait pas à ses variations. Mais on a renoncé à cette méthode, soit à cause du nombre immense de noms qu'elle exigerait, soit par le désir d'aider la mémoire, soit, enfin, pour que la nomenclature elle-même rappelât les rapports des espèces voisines.

§. 181. D'autres, tels que Bergeret, ont voulu aller plus loin, et ont prétendu non-seulement que chaque plante devait avoir un seul nom, mais que ce nom devait exprimer en lui-même tous ses caractères, de sorte que les espèces semblables se trouveraient nécessairement avoir des noms analogues. Pour arriver à ce but séduisant, Bergeret attacha un certain sens à chaque syllabe, et par la réunion

de certaines syllabes, forma pour chaque plante uns nom qui devait exprimer son caractère. Il en résulta, comme on peut penser, des noms très-longs, très-barbares et presque impossibles à retenir, tels que Alpikokamaianteritron, etc. Mais lors même que, par un artifice plus heureux que celui-ci, on parviendrait à obtenir des noms significatifs pour chaque être, cette méthode serait toujours dangereuse, en ce qu'elle obligerait les naturalistes à changer tous les noms connus jusqu'ici, qu'elle romprait les rapports de la science avec le public, et du public avec la science, et surtout parce que les noms devraient toujours être changés à mesure que les vrais caractères des êtres seraient mieux connus.

S. 182. Enfin M. Du Petit-Thouars, partant toujours de l'idée que les noms doivent être. significatifs, et généralisant un exemple ingénieux donné par Liuné dans quelques genres d'insectes, a proposé, mais avec le doute qui sied aux amis de la science, un nouveau système de nomenclature. D'après lui, on devrait affecter une terminaison fixe aux genres de chaque famille naturelle, de manière que dès le premier abord on pourrait reconnaître à quelle samille appartient un genre: par exemple, si Orchis est la désinence des Orchidées, il désigne les genres sous les noms de Habenorchis, Cymbidorchis, etc. Le même mécanisme appliqué aux espèces, désignerait leur section. Cette méthode ingénieuse a presque tous les inconvéniens de celle de Bergeret; de plus, elle lie la nomenclature à la classification

des familles qui est moins fixée que celle des genres; elle oblige à donner la même désinence aux êtres qui se ressemblent le plus, ou qu'on a le plus souvent occasion de comparer, et rend par là les équivoques faciles et la langue botanique fastidieuse et monotone.

§. 183. Toutes ces tentatives de perfectionnément ont donc été rejetées par l'ensemble des naturalistes: on s'en tient et on s'en tiendra probablement toujours aux principes de la nomenclature Linnéenne. et c'est aussi ceux que nous allons maintenant exposer en détail et suivre dans leurs conséquences, en exposant les règles de la formation et de l'adoption des noms. Cette branche de la science a été nommée par Bergeret Phytonomatotechnie, et par quelques auteurs Onomatologie. Ceux qui désireront étudier ce sujet avec plus de détails que les bornes de cet ouvrage ne me permettent d'en donner, pourront consulter avec fruit la Philosophie botapique de Linné, et le Mémoire de Heister. inséré à la fin de son Système des plantes. (1748. Helmstadt. 8.º)

§. 184. Le but de la nomenclature de l'histoire naturelle est d'être universelle, commune aux savans de toutes les nations, et un jour peut - être aux nations elles-mêmes; il faut d'abord, pour parvenir à ce but, que cette nomenclature soit établie dans une langue commune à tous les peuples civilisés, et cette langue est le latin. Tous les noms des êtres naturels et tous les termes de la science sont donc en latin;

tous les noms et les termes admis dans les diverses langues doivent être considérés comme des traductions du véritable nom. Au moyen de cette règle admise par tous les naturalistes, sans exception, on a évité à la Botanique l'embarras qui se trouve aujourd'hui dans la Géographie, dans la Minéralogie, et dans toutes les sciences où les noms sont établis par chaque peuple dans sa langue.

Une seconde règle si simple qu'elle mérite à peine d'être indiquée, c'est qu'il faut que ces noms soient formés d'après les règles de la grammaire générale; il n'est pas permis, par exemple, de composer un nom moitié grec, moitié latin; ainsi, on a changé le nom hybride de aculeaticarpa, donné par Ortega à une Mimosa, en celui de Acanthocarpa.

Pour qu'une nomenclature puisse devenir universelle, il faut qu'elle soit fixe, et la fixité de celle de
l'histoire naturelle est fondée sur ce troisième principe, qui, pour avoir été souvent méconnu, n'en est
pas moins certain: c'est que le premier qui découvre
un être ou qui l'enregistre dans le catalogue de la
nature, a le droit de lui donner un nom, et que ce
nom doit être nécessairement admis, à moins qu'il
n'appartienne déjà à un autre être ou qu'il ne péche
contre les règles essentielles de la nomenclature.
Avant d'entrer dans d'autres détails sur cet objet,
examinons donc les règles mêmes de la nomenclature.

Art. 2. Des noms des genres.

§. 185. Les noms de genres sont pour les êtres

naturels, ce que les noms de famille sont dans l'ordre social, excepté que, selon l'ordre réel des idées, on les place les premiers, au lieu de les mettre après les noms spécifiques qui correspondent à nos noms de baptême. On voit déjà, d'après cette comparaison, que les noms de genres doivent être tous des substantifs: cette règle est invariable, et c'est à cause de son inobservation que les noms de Gloriosa, Mirabilis, Prolifera, etc., ont dû être changés en ceux de Methonica, Nyctago, Chantransia, etc.

A cette première cause de nullité, on doit en joindre une seconde: c'est que le nom n'exprime pas une idée contradictoire avec le caractère générique. Si l'idée exprimée par le nom est seulement peu exacte ou impropre, ce nom doit être conservé, et on ne peut se permettre de le changer que dans le cas où il serait en contradiction expresse avec le caractère; ainsi, les noms de Chrysanthemum, Ceratopetalum, etc., ont été conservés quoique très-impropres.

Les noms génériques sont toujours censés relatifs à une collection d'espèces réunies par un caractère commun; les meilleurs (1) sont ceux qui expriment ce caractère d'une manière précise: par exemple, Septas,

<sup>(1)</sup> Il est assez singulier que Rabelais soit le premier écrivain qui, à l'occasion de son Pantagruelion (le chanvre) ait donné une dissertation en forme sur l'origine des noms des plantes: « je « trouve, dit-il, que les plantes sont nommées en diverses maniè-

<sup>«</sup> res; les unes ont pris le nom de celui qui premier les inventa;

congneut, monstra, cultiva, apprivoisa et appropria, comme

Mercurialis de Mercure, Panacée de Panace, fille d'Esculapius

Monodynamis, Oxytropis, Podospermum, Grumilea. Mais il est rare de pouvoir, par un seul mot, exprimer le caractère d'un genre, parce qu'il se distingue souvent par la réunion ou l'absence de plusieurs caractères; dans ce cas, ou choisit celui qu'on regarde comme le plus essentiel pour en déduire le nom, par exemple, Gynopogon, Lithospermum, etc., ou bien on tente de saisir quelqu'un des traits généraux qui peigne la physionomie des espèces du genre, comme dans les noms de Crassula, Hydrocotyle, Caulophyllum, Epidendrum, Verrucaria, etc.

etc... Les aultres ont retenu le nom des régions desquelles surent a ailleurs transportées, comme Pommes Médices, ce sont Poncitres, « de Médie en laquelle surent premièrement trouvées; Pommes « Punicques, ce sont Grenades apportées de Punicie, c'est « Carthaige etc ..... Les aultres ont leur nom par antiphrase et con-« trariété comme Absinthe, au contraire de Pinthe, car il est « fâcheux à boire: Holosteon, c'est tout de os; au contraire, car a herbe n'est en nature plus fragile et plus tendre qu'il est.... « Aultres sont nommées par leurs vertus et opérations, comme a Aristolochia, qui aide les semmes en mal d'ensant ; Lichen, , « qui gnérit les maladies de son nom etc.... Les aultres, par les admirables qualités qu'on a veu en elles, comme Heliotrope, c'est Solsy, qui suit le Soleil, car le Soleil levant, il s'épanouit: montant, il monte: déclinant, il décline: se cachant, il se clost; Adiartum, car jamais ne retient humidité, quoiqu'il naisse « près les eaux etc.... Aultres, par métamorphose d'hommes et femmes de nom semblable, comme Daphne, c'est l'arbre de à Daphné: Myrte, de Myrsine etc.... Aultres, par similitude, comme Hippuris (c'est Presle), car elle ressemble à queue de à cheval; Alopecuros, qui ressemble à la queue de renard etc.... Les aultres, de leurs formes, comme Tresueil, qui a trois reuilles; Pentaphyllon, qui a cinq scuilles etc. ( Pant. liv. III. chep. 48.)

Mais, dans cette dernière classe, il faut prendre garde que le nom doit s'appliquer, autant que possible, à toutes les espèces du genre; les noms de Chrysan-themum, Ceratopetalum, etc., qui ne s'appliquent qu'à quelques espèces, ne doivent pas être imités.

C'est par le même motif que les noms génériques, déduits des patries des plantes, par exemple, Bermudiana, ont été proscrits; en effet, les espèces d'un même genre peuvent être et sont souvent de pays fort divers. On en a cependant conservé quelques-uns que l'usage avait consacrés d'ancienne date, savoir, Cerasus, Persica, Armeniaca, Punica, Canarina, etc.

Lorsqu'on désespère de pouvoir donner un nom significatif convenable, on tente quelquefois d'arriver au même but par des métaphores ou des allusions; c'est ainsi que le nom de Danais a été donné par Commerson à un genre où les organes femelles étouffent les mâles, comme les Danaïdes ont étouffé leurs maris; celui d'Hamadryas, à une plante qui croît dans les bois; celui de Proserpinaca, à une herbe d'un aspect sombre et triste; celui de Nayas, à des herbes d'eau douce, etc. Dans ce genre de homs, il faut éviter les métaphores qui peuvent induire à erreur; ainsi, une graminée inutile ne devait pas recevoir le nom de Ceresia, proposé par Persoon, pour le Paspalum membranaceum. Ces métaphores se tirent généralement de la mythologie ou de l'histoire ancienne, et on ne doit point les déduire d'anecdotes obscures ou propres à tel ou tel peuple.

§. 186. Lorsqu'enfin on ne peut pas parvenir à rappeler la plante par le nom, on se résout à lui donner une dénomination qui n'ait pas de rapport réel avec elle. Quelques-uns ont donné des noms entièrement insignifians; ainsi, par exemple, Adanson affectait de tirer au sort les lettres des noms qu'il composait, comme par exemple dans Kalanchoe, Tolpis, Talinum, Kolman, etc. Cette méthode est vicieuse, en ce qu'on obtient par là des noms souvent barbares et difficiles à retenir. On peut ranger dans la même classe le nom de Quisqualis, donné par Linné, dans un moment d'impatience, à un genre qu'il ne savait comment désigner. Il vaut mieux, lorsqu'on est réduit à cette extrémité, donner à un genre une épithète peu significative, comme Calodendrum, Rubentia, Agapanthus, Polianthes, etc., ou mieux encore dédier ce genre à l'un des hommes qui ont servi la science.

S. 187. Les anciens avaient déjà adopté l'usage de donner aux plantes des noms d'hommes; les noms de Euphorbia, Artemisia, en sont des exemples. Parmi les modernes, c'est Clusius qui a le premier donné un nom patronimique en dédiant une plante à son ami Cortusus. Tournefort l'a suivi en établissant le genre Bignonia, d'après le nom de l'abbé Bignon, bibliothécaire du Roi. De tous les noms qui n'ont pas de rapport avec l'objet, ceux qu'on déduit des noms d'hommes célèbres sont à préférer, soit parce que c'est un moyen simple de récompenser leurs services, soit parce que ces noms étant

déjà connus se gravent plus facilement dans la mémoire. Quel est le botaniste, qui ayant su le nom du Linnæa, du Tournefortia, du Jussiæa, pourra l'oublier? Mais dans l'usage de ces dédicaces, il faut éviter avec soin les abus qui s'y sont malheureusement glissés; on ne doit pas prostituer cette marque d'honneur à des hommes qui n'ont rien fait pour la science. S'il est permis de consacrer le noms des Princes ou des Administrateurs qui ont soutenu les botanistes dans leurs entreprises, il faut être circonspect de ce genre de dédicaces. Que les noms de Gaston de Bourbon, qui avait fondé l'un des plus anciens jardins de France; de Gustave III, Roi de Suède, protecteur de Linné; de Jefferson, qui a favorisé les voyageurs botanistes dans les États-Unis; que ceux de la Reine d'Angleterre, née Strélitz, ou de l'Impératrice Joséphine, qui ont fait servir leur puissance à l'encouragement de la Botanique; que de pareils noms, dis-je, soient consacrés à la reconnaissance publique, tout le monde applaudit, et ces noms sont adoptés par les nations même les plus ennemies. Mais que le moindre commis d'un ministre ait reçu un pareil honneur, c'est ce dont on doit s'indigner.

On peut encore avec raison, mais avec circonspection, dédier des noms génériques aux hommes qui, sans être botauistes, sont utiles à la science des plantes; tels sont, par exemple, les voyageurs qui ont fait connaître des pays lointains, tels que Sonnerat, Péron, etc.; les chefs des grandes expéditions navales

qui ont contribué aux progrès de la botanique, tels que Cook et Bougainville; les savans dont les découvertes ont iulué d'une manière indirecte sur les progrès de la botanique, par exemple, Berthollet, Cuvier. On peut accorder cet honneur aux poètes qui ont célébré les plautes, comme Virgile et Castel; aux peintres qui ont su les représenter avec fidélité et avec élégance, tels que Redouté, Bauer; aux cultivateurs habiles qui ont contribué à les répandre dans les pays civilisés, par exemple, Lée, Kennedy, Nolin et surtout notre respectable Thouin, qui a mérité cet honneur à tant de titres. Relativement à ces noms, on doit, je le répète, être fort circonspect: on doit l'être aussi quant à ceux dédiés aux botanistes, et ne pas consacrer le nom de ceux qui, loin d'avancer la science, ont tendu à l'obscurcir ou à la rendré ridicale, par exemple, Buchozia.

On ne doit dédier à chaque individu qu'un seul genre, afin d'éviter toute confusion. Ainsi, quelque grands que soient les services rendus à la science par MM. Desfontaines et Lamark, les noms de Louichea et de Desfontainia, ceux de Monetia et de Markea, ont dû être supprimés, dès qu'on avait admis ceux de Fontanesia et de Lamarckia; le nom de Butea ne pourra subsister à côté de Stewartia, Gomortega avec Ortegia, Gastonia avec Borbonia, etc. Lorsqu'un homme porte plusieurs noms, on doit préférer celui qui est le plus connu: ainsi Tournefortia a remplacé Pittonia, Malesherbia a été préféré à Lamoignona, Chusia à Eclusia, Fon-

Lorsqu'un nom est précédé par une particule qui n'en fait pas partie, comme de, du, le, la, en Français, von, en Allemand, van, en Hollandais, di, del, en Italien, da, en Portugais, cette particule doit être supprimée dans la traduction latine, par exemple, Buffonia, Royena, Heritiera, etc.; mais si la particule fait partie intégrante du mot, on doit la conserver, par exemple, on doit dire Duhamelia et non Hamelia.

On fait actuellement une règle de conserver strictement l'orthographe des noms, mais il en résulte cependant quelques inconvéniens; on forme par ce moyen des mots qui sont entièrement étrangers au génie et à la prononciation latine, par exemple, Woodwardia, Forskolea, Schlechtendalia, Llagunoa, O-higginsia, Vieusseuxia, etc.; et de plus ces noms sont souvent d'une longueur ou d'une barbarie rebutantes, comme Willughbeia, Kraschenenikovia, Messerschmidia, Lestibudesia, etc. Les anciens botanistes mettaient peu d'importance à l'exactitude de l'orthographe, et sacrifiaient davantage à l'harmonie; ainsi Micheli a dit Valantia et non Vaillantia, Marsilea et non Marsiglia; Linné a dit Rayana, pour éviter le nom de Raya, qui eut été le même qu'un genre de poissons; Tournefort a plus heureusement encore fait Gundelia du nom de Gundelsheimer. Je crois cependant que, comme le principal but et le principal avantage de la nomenclature est la fixité, on doit, en général, conserver

strictement l'orthographe des noms propres, afin d'éviter à l'avenir tout prétexte de changement.

On a encore proscrit, avec raison, les noms génériques dans lesquels on veut exprimer à la fois, le nom et le prénom de celui auquel on les dédie, par exemple, Gomortega, qui fait allusion à Gomez Ortega, Juanulloa à Jean Ulloa, Jeanraya à Jean Ray, etc. On ne doit pas établir des noms composés, de ceux de deux personnes, comme Carludovica, qui vient de Charles IV et Louise. On ne doit point se permettre de traduire par partie les syllabes d'un nom dans une autre langue, pour en faire un mot nouveau, comme Calomeria, qui est une mauvaise traduction grecque du nom de Bonaparte, ou Microthuarea, qui fait allusion au nom de Petit-Thouars; car, comme disait Montaigne, « en métamorphosant « les noms pour les garber à la Grecque ou à la « Romaine, nous ne savons où nous en sommes et « nous en perdons la connaissance. (Essais. 1.p. 416.)

\$. 188. Jusqu'ici nous n'avons parlé que des noms entièrement nouveaux, et fabriqués de toutes pièces par les botanistes, mais il arrive souvent que le genre qu'on veut établir a déjà reçu quelques noms, soit dans les livres des botanistes, soit dans l'usage vulgaire; et ce cas qui arrive fréquemment, doit aussi être soumis à des règles assez fixes pour prévenir les changemens inutiles.

Si un botaniste reconnaît qu'un genre doit être divisé en plusieurs, il doit conserver l'ancien nom, ou au groupe le plus nombreux en espèces, ou à

celui dans lequel se trouve l'espèce qui l'a primitivement recu; ainsi lorsqu'on divise le genre Prunus de Linné, on conserve le nom au genre dans lequel se trouve le Prunier domestique, parce que ce nom est trop populaire pour être changé, et que les groupes sout à peu près égaux. Mais lorsqu'on a divisé le genre Erica, on a conservé le nom au genre le plus nombreux, et on a donné le nom de Calluna à l'Erica vulgaris, parce qu'elle s'est trouvée seule, et qu'il valait mieux lui faire un nom nouveau que de changer celui de deux cents espèces. La même chose a eu lieu pour l'Ixia chinensis, séparé du genre Ixia sous le nom de Belamcanda, quoiqu'il fût originairement le type du genre, et celui même auquel le nom faisait allusion. Dans ce cas de division de genre, les groupes qui ne portent pas l'ancien nom générique, doivent être nommés d'après les règles suivantes: si ces groupes ont été considérés comme genres par les anciens botanistes, on doit leur conserver leur ancien nom; ainsi, ceux qui voudront diviser le genre Polygonum de Linné, seront obligés d'admettre les noms de Bistorta, Persicaria et Fagopyrum connus des anciens; si ces groupes n'ont jamais été considérés comme genres, on doit remarquer si, dans chacun d'eux, il ne se trouve point quelque espèce qui porte un nom substantif, et si cela a lieu, ce nom devient nom générique; ainsi les Lonicera diervilla et symphoricarpos, considérés comme genres, ont reçu les noms de Diervilla et de Symphoricarpos; le genre Menziesia aurait dû être nommé Dabœcia, si, à l'époque où on l'a décrit, on avait su que l'Erica dabœcia en faisait partie. Ce n'est que dans le cas où aucune des espèces du nouveau genre ne porte de nom substantif, ou que ces noms substantifs ont déjà été employés pour un autre genre, qu'on peut se permettre de créer un nouveau nom.

S. 189. A l'époque de la renaissance des lettres, où l'on étudiait les livres anciens au moins autant que la nature, les Botanistes ont mis beaucoup d'importance à retrouver les noms que les Grecs et les Romains donnaient aux plantes, et la plupart d'entr'eux ont été conservés comme noms génériques. Lorsqu'une saine critique a éclairé ce rétablissement des anciens noms, il a été utile à la science; mais on s'est quelquefois trompé dans ces dénominations, ainsi notre Cytise n'est plus le Cytise des anciens, etc. Linné et quelques - uns de ses disciples out introduit, dans cette partie de la nomenclature, un arbitraire qui a donné lieu à une foule d'équivoques très-préjudiciables à l'étude de l'ancienne littérature; ainsi le nom de Mala qui signifiait frêne à sleurs chez les Grecs, a été transporté à un arbuste de l'Inde; celui de Bouunha qui désignait le frêne élevé, à un arbre d'Amérique; le nom de Gyngidium, qui appartenait à une ombellifère de Grèce, a été donné à un genre des îles de la mer du sud, etc. : de pareils noms sont propres à obscurcir et la philologie et la Botanique; j'ai cependant un tel respect pour la nomenclature établie, que je ne propose point

de les supprimer, mais j'engage fortement les botanistes à n'en plus créer de semblables: un nom entièrement nouveau est préférable à un nom ancien appliqué mal-à-propos.

§. 190. Les Botanistes ne sont point encore d'accord ni entr'eux, ni avec enx-mêmes, relativement aux noms génériques déduits des noms vulgaires. Si l'on considère qu'un genre est destiné à désigner une collection d'espèces, et que les noms vulgaires sont presque toujours relatifs à une seule espèce, on sera tenté d'admettre, avec Linné, pour règle générale, que les noms vulgaires penvent bien s'employer pour nom spécifique, mais jamais pour nom générique. Cependant, ce même Linné, après avoir posé cette règle, y a manqué très - souvent: les noms de Thea, Coffea, Gincko, Aukuba, Yucca, Tacca, Nama, etc., en sont des exemples. Et en effet, pourquoi se priverait-on d'un moyen aussi simple pour lier la nomenclature botanique et la nomenclature vulgaire, pour conserver des noms déjà connus par les récits des voyageurs, et qui servent souvent à rappeler la patrie et l'usage des plantes? Mais, dira-t-on, ces noms sont souvent barbares: je l'avoue; mais trouve-t-on que la science ait gagné en harmonie, lorsqu'on a substitué le nom de Willughbeia à celui d'Ambelania, Mattuschken à Perama, Cuninghamia à Melanea, etc. Je crois que relativement aux noms de pays, on peut, sans inconvénient, les employer pour noms génériques, pourvu qu'ils se prêtent facilement à une forme latine; je

crois même qu'on le doit, lorsqu'il s'agit de plantes très-connues sous un certain nom: ainsi, le Mays doit garder le nom sous lequel il est connu de tout le monde, au lieu d'usurper celui de Zea, qui appartenait à l'Épeautre. Quant aux noms génériques qui ont été faits d'après des noms vulgaires, je crois qu'on ne doit les changer que dans des cas extrêmement rares et peut - être jamais. Lorsqu'on les trouve trop barbares, il vaut mieux les modifier un peu que de les supprimer, par exemple de Paypayrola on a fait Payrola, etc. La confusion extraordinaire que Schreber a introduite dans la science, en changeant tous les noms d'Aublet, est un exemple remarquable du danger de ces mutations arbitraires.

S. 191. Les anciens botanistes étaient dans l'usage de désigner les genres voisins par des noms analogues, mais en changeant les désinences; ainsi de Limonium, ils faisaient Limoniastrum, de Bellis, Bellidiastrum, Bellium et Bellidioides. Linné a proscrit ces noms génériques qui tendent à embrouiller la science par la trop grande similitude des noms, et qui empêcheraient d'employer ces termes comparatifs comme noms spécifiques; les noms génériques en oides doivent être particulièrement proscrits, parce que ce sont de véritables adjectifs: quant aux noms analogues à Bellium, Bellidiastrum ou Valerianella, on peut, je crois, les employer pour des genres voisins, et lorsqu'ils ont été employés par les anciens, parce qu'alors ils évitent l'introduction d'un mot nouveau dans une science qui en a déjà

trop. On ne doit jamais les introduire lorsqu'il s'agit d'indiquer des analogies éloignées; ainsi, Linné a bien fait de remplacer le nom générique de Salicaria. par Lythrum, mais par le même motif il n'eut pas dû admettre celui de Pyrola. On doit de même proscrire les noms qui ne sont que des anagrammes insignifians, des noms déjà existans, par exemple, Galphimia a été mal-à-propos établi par Cavanilles, pour indiquer sa ressemblance avec le Malpighia. Le nom d'Anarhinum ne doit point être rangé dans cette classe; car quoiqu'il semble un anagramme, il exprime réellement la différence de ce genre avec l'Antirhinum.

### Art. 3. Des noms d'espèces.

S. 192. Les noms d'espèces sont beaucoup moins difficiles à établir que les noms de genres, parce qu'ils ne sont point destinés à représenter un être collectif. A leur égard les botanistes ont la plus grande latitude, et on peut dire, en général, que tout nom qui n'implique pas contradiction avec la plante, et surtout qui n'appartient pas à aucune autre espèce, est suffisamment bon pour être conservé. L'impropriété d'un nom spécifique, ou la possibilité d'en trouver de plus convenables, ne suffisent point pour autoriser un changement; celui-ci ne doit être autorisé, que par la preuve que le nom exprime une idée absolument fausse ou appartient à une autre plante; ainsi, par exemple, le nom de Lunaria annua doit être changé en Lunaria biennis, parce que la

10

plante n'est pas annuelle mais bisannuelle; le nome de Scilla peruviana devra l'être, parce que la plante ne croît point au Pérou mais en Portugal; tandis que celui d'Astragalus monspessulanus doit être conservé, parce que la plante se trouve à Montpellier; quoiqu'il soit vrai de dire qu'elle se trouve dans presque toute l'Europe méridionale.

S. 193. Les noms spécifiques peuvent être indifféremment substantifs ou adjectifs. On leur donne la forme de substantif dans divers cas : tantôt on veut indiquer que telle espèce a été autrefois considérée comme un genre ; et alors on conserve cet ancien nom générique, comme nom d'espèce, en ayant soin de mettre la lettre initiale en majuscule: par exemple Senecio. Doria, Senecio Jacobæa, etc.; tantôt on veut indiquer l'analogie de cette espèce avec un autre genre, et alors on conserve soit au nominatif, soit au génitif, le nom du genre auquel on la compare, et on l'écrit alors par une initiale minuscule: Triticum nardus, Pommerculla cornucopiæ, etc.; tantôt, enfin, on veut conserver la nom vulgaire de la plante, comme dans les noms suivans, Elæodendron argan, Triticum spelta, etc. Ces derniers noms ont été désignés particulièrement par l'épithète de Noms Triviaux; ils sont très-bons, lorsqu'il s'agit de plantes utiles ou célèbres sous un certain nom, en ce qu'ils rappellent ordinairement, ou leurs usages, ou leur patrie. Dans tous les cas, les noms d'espèce substantifs ne sont nullement adstreints à concorder en genre avec le nom générique.

S. 194. Les noms d'espèce adjectifs doivent s'accorder en genre avec les noms génériques, et doivent indiquer quelque circonstance propre à l'espèce qu'ils désignent; les meilleurs sont ceux qui désignent son caractère: par exemple, Chrysosplenium oppositifolium, Robinia hispida, etc. Mais, comme il est souvent impossible de donner, en un seul mot, le caractère d'une espèce, on se contente le plus souvent de chercher un terme qui tende à donner une idée quelconque de l'espèce.

Les uns peignent son aspect général (habitus), par exemple, Fraxinus excelsior, Galium glaucum, Aster dumosus; d'autres s'attachent à l'un des caractères de la plante, comme Astragalus aristatus, Solanum pinnatifidum, etc., quoique ce caractère ne soit exclusif que relativement à telle ou telle autre espèce.

Il est un grand nombre de noms spécifiques, et ce sont, dans beaucoup de cas, les meilleurs, qui tendent à peindre l'espèce, en la comparant avec le port d'un autre genre. Dans ce cas, on fait toujours allusion à l'espèce du genre qui est la plus commune en Europe: ainsi, les noms de Salicinus, Salicifolius, etc., font tous allusion au Salix alba. La langue botanique est riche en désinences de ce genre. Veuton désigner seulement la ressemblance générale, on se sert de termes analogues à ceux-ci: Convolvulus althœoïdes, Convolvulus hermanniæ, Inula salicina, etc. Veut-on indiquer une ressemblance spéciale avec quelque organe, on emploie des noms

comme les suivans: Cynoglossum cheirifolium, Campanula vincæflora, etc.

Lorsque, dans la forme de l'espèce, il ne se présente rien de marquant, ou de facile à exprimer par un seul terme, on tire alors le nom de quelque particularité moins importante, ou moins apparente, tels sont les noms tirés de la couleur. Lorsqu'on l'exprime sans désignation d'organe, le nom s'entend ordinairement de la couleur des sleurs, comme dans Rosa alba, Rosa sulphurea, etc., excepté dans les crytogames, où il s'applique à l'ensemble de la plante, par exemple, Ulva fusca, Fucus luteus. Dans quelques arbres, cependant, les noms de couleurs ont été tirés des jeunes branches: par exemple, Pinus rubra, Acer rubrum, Fraxinus aurea, Cornus sanguinea, etc. Lorsqu'on veut désigner la couleur spéciale d'un organe, le nom revêt cette forme, Laurus leucoxylon, Convolvulus leucanthus, Solanum xanthocarpon, Astragalus albicaulis, albiflorus, etc. Enfin, on peut exprimer la disparité ou la disposition des couleurs, etc.

Les noms peuvent aussi se déduire de la grandeur générale, comme dans Gentiana mana, Elymus giganteus, etc., et dans ces cas, on fait toujours allusion à la grandeur habituelle des espèces du genre-La même règle a lieu, lorsqu'on désigne la grandeur d'un certain organe: les épithètes de grandifolius, magnifolius, parvifolius, microphyllus, macrophyllus, grandiflorus, parviflorus, micranthus, etc., sont toutes relatives à la grandeur ordinaire de ces orga-

nes. Ces genres de noms ont l'inconvénient de devenir facilement inexacts par la découverte de nouvelles espèces.

Les usages des plantes fournissent des noms spécifiques très-convenables à admettre: tels sont ceux de Vitis vinifera, Lithospermum tinctorium, Rhus coriaria, Nerium antidysentericum, etc.

Les stations des plantes peuvent fournir des noms spécifiques assez bons, pourvu qu'elles soient suffisamment prononcées: tels sont les noms de Eryngium maritimum, Isnardia palustris, mais on doit éviter ces désignations, lorsqu'il s'agit de stations peu distinctes. Les noms de campestris, arvensis et agrestis, quoique vrais, induisent souvent en erreur, et embarrassent la mémoire. Ceux de Nayas marina, de Corrigiola littorralis, de Trifolium alpestre, etc., n'auraient point dû être établis, parce qu'ils ne sont pas assez exacts.

Les noms tirés du pays que les plantes habitent, ne doivent être donnés qu'avec beaucoup de circonspection. S'agit-il du nom d'un pays fort vaste, on court le risque que plusieurs espèces du même genre pourront s'y trouver: ainsi, quoique toutes les espèces d'Agave soient originaires d'Amérique, une seule en porte le nom; quoique la France compte treize espèces de Lin, un seul a reçu le nom de Linum gallicum. S'agit-il du nom d'un pays peu étendu, la plante qui le porte se trouve dans beaucoup d'autres pays: ainsi, le Gentiana bavarica, l'Ajuga genevensis, le Circæa lutetiana, etc., se

trouvent dans presque toute l'Europe. On doit éviter surtout de déduire les noms spécifiques de villes ou de pays trop petits, trop peu connus, ou de prononciation trop barbare: ainsi, les noms de Astragalus leontinus; Sisymbrium eckartsbergense, Scabiosa gramuntia, etc., n'auraient pas dû être établis. On doit surtout ne jamais donner de noms spécifiques tirés des localités, lorsqu'on décrit les plantes liors de leur lieu natal, parce qu'on doit craindre d'être induit en erreur sur leur véritable patrie: ainsi, le Scilla appelé peruviana s'est trouvé être originaire de Portugal; la Potentilla monspeliensis, d'Amérique, etc.

On peut, enfin, donner aux espèces le nom du botaniste qui les a décrites le premier, qui les a découvertes, ou qui a contribué à les faire connaître; comme, par exemple, Rununculus Gouani, Amaryllis Broussonetii, Tulipa Gessneriana, Tulipa Celsiana, etc.

Les noms d'espèce peuvent être latins ou grecs; mais on doit, en général, préférer les premiers. Ils sont presque tous d'un seul mot; on en tolère quelques-uns composés de deux, mais on ne doit pas les imiter: tels sont Impatiens noli-tangere, Oxalis pes-capræ, etc. Enfin, on doit éviter d'introduire dans le même genre, des noms spécifiques qui se ressemblent trop, soit dans le son, comme microcephalus et macrocephalus, soit dans le sens, comme cœruleus et azureus, parce que ces termes tendent à égarer la mémoire.

- Art. 4. Des noms de familles, de variétés, etc.
- S. 195. Quoique les noms générique et spécifique constituent entièrement la dénomination ordinaire des plantes, il est encore nécessaire de dire quelques mots sur les noms de familles, de tribus, de sections et de variétés.
- §. 196. Les noms de famille ont été successivement établis d'après, divers principes; les anciens, et Linné, à leur exemple, ont cherché à saisir un trait général et curactéristique de la famille, et en ont tiré sa dénomination: tels sont les noms de Umbelliferæ, Cruciferæ, établis par les anciens, de Luridæ ou Tripetaloïdeæ, admis par Linné. Ce genre de noms semble le meilleur de tous; mais il est fort rare de pouvoir trouver un nom auquel il n'y ait pas une foule d'exceptions dans la famille qu'il doit désigner, et qui ne puisse s'appliquer à plusieurs autres plantes. Aiusi, il y a des ombellisères qui n'ont pas les sleurs en ombelle, et des sleurs en ombelles qui ne sont pas ombellifères. D'après ce motif, les Jussieu et Adanson, aussi à l'exemple de quelques anciens, préférèrent choisir un des genres marquans de la famille pour en tirer le nom: ainsi, on dit Rosaceæ pour désigner la famille dont le genre Rosa fait partie. Ce genre de dénominations, qui est maintenant admis, est soumis aux règles suivantes.
- 1.º Le genre dont on veut tirer le nom, doit être l'un des plus connus et des plus nombreux de la famille, et donner une idée de son aspect général. On

ne doit pas par conséquent le choisir parmi les genres peu nombreux, tout-à-fait exotiques, ou qui présentent quelque exception au caractère de la famille. Les noms de Asarineæ, Verbenuceæ, pèchent contre cette règle; ceux de Liliaceæ, Rosaceæ, Ericineæ, y sont conformes.

- 2.º Le genre dont on fait choix ne doit point conserver son nom saus altération, afin d'éviter l'amphibologie qui résulterait d'avoir le même mot pour désigner un genre et une famille: ainsi, dans les ouvrages d'Adanson et de Jussieu, le nom de Annonæ, etc., désignait également le genre des Annones, ou la famille dont les Annones font partie. Pour éviter cet inconvénient, les modernes transforment le nom de genre en un adjectif de la forme des suivans: Rosaceæ, Antirhineæ, Ericineæ, Laurinæ, etc. Mais on doit éviter les terminaisons en oideæ, comme Myrtoideæ, parce que ce mot signifierait famille de plantes analogues aux Myrtes, et non famille de plantes dont le Myrte fait partie-
- 3.º Si aucun des genres importans d'une famille ne se prête à cette transformation en adjectif, on peut alors prendre quelqu'un des noms anciens de ces genres, pourvu qu'il ait été généralement reçu, et qu'il soit conservé dans la famille comme nom spécifique, par exemple, Salicariæ, Thymeleæ, Frangulaceæ, etc.
- 4.º On peut encore, avec avantage, désigner une famille par un nom caractéristique, ou par un nom propre, lorsqu'un long usage l'a consacré, par exemple,

Umbelliferæ, Palmæ, Lichenes; mais dans les familles qu'on crée actuellement, on ne doit pas imiter de semblables dénominations, à moins qu'on n'en puisse absolument trouver d'autres.

- §. 197. Lorsqu'on divise une famille en groupes qui sont fondés sur des caractères peu importans, et qui n'ont pour but que de disposer les genres dans un ordre méthodique, on ne donne aucun nom à ces groupes comme on peut le voir dans les Graminées, les Ombellifères; si, au contraire, une famille est divisée en groupes bien distincts, susceptibles d'être considérés comme des sous-familles, ces groupes ou tribus reçoivent un nom qui se forme précisément d'après les mêmes règles que ceux des familles; ainsi, les Rubiacées se divisent en Étoilées, Cofféacées, Cinchonacées et Guettardacées.
- §. 198. Il en est de même des genres: leurs sections ne reçoivent point de nom lorsqu'elles sont peu tranchées; si, au contraire, elles le sont assez pour qu'on puisse indifféremment les considérer comme sections ou comme genres, alors on leur donne des noms dont la formation est semblable à celle des noms génériques: par exemple, les divisions du genre Veronica n'out point de nom; celles du genre Polygonum out les noms de Bistorta, Persicaria, Polygonum et Fagopyrum.
- S. 199. La même règle s'applique encore aux variétés; lorsqu'elles sont peu importantes, on ne leur donne aucun nom et on les désigne par la série des lettres grecques, par exemple, Lotus cornicu-

latus var. α ou var. β etc. Si, au contraire, elles sont importantes, ou par les caractères qui les distinguent, ou par l'emploi que nous en faisons, alors on leur donne un nom dont la structure est semblable à celle d'un nom spécifique, par exemple, Pyrus communis rufescens, Pyrus communis liquescens, Cratægus aria longifolia, etc.

## Art. 5. Conclusion.

§. 200. Tout cet échafaudage de la nomenclature botanique pécherait par la base, et s'écroulerait inévitablement, si l'universalité des Naturalistes ne reconnaissaient pas le principe dont j'ai parlé, savoir, la nécessité d'admettre le nom donné par l'inventeur à une plante, toutes les fois que ce nom est conforme aux règles. Un nom ne doit point être changé, parce qu'il est peu significatif; car on pourra de même supprimer le second, si on en trouve un troisième meilleur, et le troisième, s'il s'en présente un quatrième, etc.; dès-lors il n'y a plus de fixité dans la nomenclature, ou plutôt il n'y a plus de nomenclature scientifique. L'auteur même qui a le premier établi un nom, n'a pas plus qu'un autre le droit de le changer pour simple cause d'impropriété. La priorité, au contraire, est un terme fixe, positif, qui n'admet rien ni d'arbitraire, ni de partial; on doit donc admettre toujours le nom le plus ancien, excepté dans les cas suivans.

1.º Si le nom donné par le premier inventeur est faux, c'est-à-dire, s'il implique contradiction directe

avec un des caractères de la plante, par exemple, Lunaria annua.

- 2.º Si ce nom n'est pas dans les formes prescrites par les lois de la nomenclature Linnéenne; ainsi tous les noms antérieurs à Linné, tous les noms vulgaires, tous les noms des voyageurs qui ne sont pas naturalistes, ne doivent point être admis dans la nomenclature systématique; mais alors, si on est dans le cas de fabriquer un nouveau mot, on doit se rapprocher, autant que possible, de celui qu'on supprime afin de le rappeler
- 3.º Si le nom donné par l'inventeur se trouve déjà employé pour désigner un autre être, soit dans le règne animal, soit surtout dans le règne végétal.
- 4.° Si l'on reconnaît qu'une plante classée jusqu'ici dans un certain genre, n'a pas les caractères de ce genre et doit entrer dans un autre, on change son nom générique; mais on doit conserver son nom spécifique, à moins que dans le nouveau genre où on l'introduit, ce nom ne soit déjà employé, ou si on a fait un genre nouveau que ce nom ait servi à le désigner.
- 5.° Une plante n'est pas censée connue lorsqu'on l'a seulement désignée par un nom; mais il faut encore que ce nom soit accompagné au moins d'une phrase caractéristique suffisante pour la faire reconnaître; ainsi, par exemple, on n'est pas obligé à admettre un nom qui ne se trouve que dans un simple catalogue de jardin. La date des noms ne compte en aucun cas, que de leur publication par la voie de l'impression.

Hors ces cas qui dérivent de la nature même des choses, tout changement de nom est interdit, et on ne doit point les admettre lors même qu'ils sont proposés par des Botanistes célèbres. Tout ce que doit faire alors le Naturaliste, c'est de consigner ces noms à la suite du premier: la réunion de ces noms rejetés, forme ce qu'on nomme la synonymie dont nous allons nous occuper un moment.

#### CHAPITRE II.

De la synonymie.

S. 201. Si la nomenclature est indispensable à connaître pour être en rapport avec tous les savans, la synonymie n'est guère moins nécessaire pour reconnaître avec certitude le nom qui doit être adopté de présérence à tout autre, et surtout pour lire les ouvrages des auteurs anciens, ou de ceux qui n'ont point suivi la nomenclature systématique. On entend par Synonymie, la réunion des noms divers qu'une plante a reçus, soit dans les ouvrages des savans, soit même dans le langage vulgaire des divers peuples. Deux buts différens peuvent diriger vers ce genre de recherches et en faire sentir la nécessité; tantôt, connaissant le nom vrai d'une plante, on veut connaître tous ceux qu'elle a pu recevoir, afin de recourir aux divers auteurs qui en ont parlé et s'éclairer de leurs lumières; tantôt, connaissant un nom abandonné ou usité seulement dans l'usage vulgaire, on veut connaître le nom admis des botanistes pour se trouver en rapport avec eux.

S. 202. L'un et l'autre de ces points de vue est également important, mais le premier est le seul auquel les botanistes aient donné une suffisante attention; dans la plupart de leurs livres on trouve, à la suite du nom admis, la série des noms donnés au même être par les autres botanistes. Ces noms doivent être rangés par ordre de date, soit en commencant par les plus modernes et finissant par les plus anciens, soit en suivant l'ordre inverse. Ils doivent être rapportés avec exactitude, et à la suite de ce nom on doit citer, en abrégé, l'auteur, le titre, et la page du livre où ce nom est consigné; on doit indiquer par un \*, si cet auteur en a donné une description, et marquer s'il en a publié une planche. Linné et la plupart des botanistes ont coutume de citer, à la suite du nom, la phrase caractéristique de tous les auteurs; mais cette méthode ne sert qu'à allonger inutilement les livres déjà trop longs, et est peu à peu abandonnée par les botanistes modernes.

L'étendue et la direction qu'on donne à la synonymie, varient beaucoup selon la nature de l'ouvrage. S'il s'agit d'un simple catalogue ou d'un livre destiné à être populaire, on doit employer le nom sans synonymie. S'il est question d'un livre élémentaire ou classique, on doit indiquer les synonymes principanx, tels que ceux postérieurs à l'époque de la réforme Linnéenne, celui du premier botaniste qui a découvert chaque plante, ceux où l'on trouve les meilleures descriptions ou les meilleures figures, ceux enfin qui tendent à éclairer sur la patrie ou l'histoire

d'une espèce. Si l'on veut rédiger un ouvrage de Botanique appliquée à la médecine ou à quelque art en particulier, on doit rechercher de préférence les synonymes des auteurs qui ont considéré les plantes sous ce même point de vue, et surtout ne pas négliger les noms vulgaires, dont l'utilité dans cette partie de la science est très-importante. Travaille-t-on à la Flore d'un pays, on doit s'attacher de préférence à citer les auteurs qui ont déjà écrit sur les plantes de ce pays; et de plus, on doit recueillir avec soin tous les noms vulgaires propres au pays dont on parle, sorte de recherche beaucoup trop négligée des botanistes. Enfin, si l'on écrit une Monographie, on doit y rapporter tous les synonymes dont on pourra se procurer la connaissance.

Il est presqu'inutile de dire que, dans tous les cas, on doit mettre une grande circonspection à ces citations de synonymes; il vaut toujours mieux en citer un moins grand nombre, et ne choisir que ceux dont on est bien assuré, ou si quelquefois on croit utile d'en citer de douteux, on doit les accompagner du signe de doute (?). Pour trouver les synonymes d'une plante, on vérifie ceux qui ont déjà été cités, on remonte à ceux qu'on trouve indiqués dans chaque auteur, on compulse soi - même les ouvrages qui ont parlé des plantes analogues. La dose de sagacité, de littérature, de critique, d'exactitude de chaque individu, détermine la facilité avec laquelle il établit une bonne synonymie; il serait impossible de donner, à cet égard, aucunes règles posi-

tives. Le botaniste exercé, celui qui aura vu les plantes dans tous leurs divers états, et qui aura pris l'habitude de compulser souvent les livres, aura, dans cette recherche, une grande supériorité; il saura reconnaître une plante au milieu de ses variations, la distinguer sur de mauvaises planches; il fera une grande attention à la patrie des plantes qu'il serait tenté de réunir d'après leurs caractères; dans les cas douteux, il saura, par une correspondance active, se procurer des échantillons authentiques et propres à éclaircir ses doutes; il saura qu'on ne peut, sous aucun prétexte, admettre un synonyme saus l'avoir vérifié, et que si quelquesois la pénurie des livres et l'importance d'un synonyme obligent à le faire, on doit l'avouer et indiquer d'après quelle autorité on fait cette citation. Une connaissance approfondie de la littérature botanique lui fera éviter beaucoup d'erreurs; en se familiarisant avec le style propre à chaque auteur, il saura mieux reconnaître les plantes décrites par chacun; en étudiant leurs méthodes, il saura le degré de confiance qu'ils méritent; il se pénétrera de la necessité d'étudier tous les auteurs, et n'imitera point les préventions injustes de quelques écrivains, qui ne citent jamais tel ou tel ouvrage, lors même qu'on y trouve des choses vraies. On voit, d'après cet exposé rapide, qu'on ne peut être synonymiste habile, sans être botaniste habile, et en comparant en esset les divers auteurs entr'eux, on verrait que leur mérite

littéraire se trouve assez bien gradué seulement par leur synonymie.

\$\. 203. On a jusqu'ici borné l'exactitude de la synonymie aux espèces, et c'est en effet la plus essentielle; il est cependant utile, au moins pour l'histoire et la théorie de la classification, de donner une synonymie abrégée pour les genres et les familles; mais, comme les genres et les familles sont des êtres collectifs, on ne doit point ranger leur synonymie comme celle des êtres simples. La marche que j'ai employée dans la Flore Française est beaucoup plus exacte; un exemple comparatif le fera sentir. On exprime ordinairement la synonymie d'un genre, Sedum, par exemple, d'une manière que ceux même qui l'emploient sentent être inexacte, lorsqu'on dit Sedum Tourn. Lin. Anacampseros Tourn., car l'auteur célèbre dont je tire cet exemple, sait que ce qu'il entend par Sedum terme collectif, est autre chose que ce qu'entendait Tournefort, et qu'il y réunit, non la totalité des Anacampseros, mais une partie seulement. Au contraire, lorsque je dis Sedum Hall. Sedum et Rhodiola Lin. Sedi spec. Tourn., j'exprime clairement que ce que j'entends par Sedum, est précisément ce que Haller entendait par ce mot, une partie de ce qu'entendait Tournefort, et la réunion de ce que Linné désignait par les noms de Sedum et de Rhodiola.

\$. 204. La forme que nous donnons actuellement à nos livres de botanique, rend la seconde branche de la synonymie presque idéale. Étant donné un nom

abandonné, nous ne pouvons que par des tâtonnemens souvent très-longs, reconnaître à quel nom admis aujourd'hui, il doit être rapporté; on trouve cà et là seulement quelques tables de synonymie incomplettes; on possède quelques index des ouvrages de Mathiole, de Plukenet, de Dillenius, rapportés aux noms modernes, mais ces ouvrages partiels sont encore loin de remplir le but que je viens d'indiquer. Il serait à désirer que quelque savant laborieux voulût entreprendre un dictionnaire, où chaque nom des auteurs, chaque dénomination vulgaire, seraient rapportés au nom admis aujourd'hui par les Botanistes. Un pareil ouvrage contribuerait beaucoup à rendre la science utile et populaire: il mettrait le public en rapport avec le langage des savans, et, dans beaucoup de cas, éclairerait les savans eux-mêmes, en leur donnant un moyen facile de lire les écrits des voyageurs et des auteurs auciens.

### CHAPITRE III.

Du style botanique ou de l'art de caractériser et de décrire les plantes.

§. 205. Avant l'époque où Linné a donné des lois à la Botanique, chacun de ceux qui avaient étudié les végétaux les décrivait sans règle, et rédigeait des ouvrages dont le style et la forme étaient aussi variables que la trempe des divers esprits. Linné a fait remarquer que le principal usage des descriptions étant de donner un moyen facile de reconnaître les

plantes les unes d'avec les autres, on arriverait plus directement à ce but, si ces descriptions étaient rédigées sur des modèles uniformes. On obtint par cette uniformité de rédaction, divers avantages importaus soit pour les progrès de la science, soit pour la facilité de la détermination des genres et des espèces. Mais il faut avouer aussi, qu'en se soumettant à cette marche uniforme, le style de la Botanique perdit beaucoup de la grâce, de la liberté qui semblait devoir être l'apanage de cette science; on eut moins de descriptions vagues et insignifiantes, mais ces descriptions, toutes calquées sur la même forme, ne se prêtèrent qu'avec peine aux cas insolites, et que la forme admise n'avait pas pu prévoir. A force de vouloir suivre un modèle uniforme, on fut souvent obligé de décrire avec détails des choses presque inutiles, et de donner peu de développement aux choses les plus importantes. Le talent propre de l'écrivain disparut presque dans ce style où tout est réglé d'avance; on vit des hommes sans esprit, sans génie, faire des livres presqu'aussi bons que ceux qui en étaient doués; en un mot, si les livres devinrent plus exacts, ils devinrent aussi plus monotones et plus ennuyeux. Essayons de donner une idée des règles rigoureuses de ce style; montrous leur utilité, leur importance dans le plus grand nombre de cas, les circonstances où il faut s'y soumettre, celles dans lesquels on peut, on doits'y soustraire. Passons pour cet objet en revue toutes les différentes formes que peut revêtir un ouvrage de Botanique descriptive§. 206. On entend en Histoire naturelle par caractère, la marque particulière à laquelle on peut distinguer un être ou une collection d'êtres. Un caractère est spécifique, générique, ordinal ou classique, selon qu'il sert à distinguer une espèce, un geure, un ordre ou une classe. Le principal mérite de ces divers caractères est d'être le plus possible comparatifs; par conséquent, les caractères contradictoires les uns avec les autres, seront nécessairement les meilleurs. Pour plus de clarté, entrons dans quelques détails sur chacun d'eux.

§. 207. Les caractères de classes, d'ordres ou de familles sont très-différens, selon qu'il s'agit de systèmes artificiels ou de méthodes naturelles. Dans les premiers ils se réduisent à un seul mot, celui sur lequel le système est fondé; dans les méthodes naturelles, les familles et même les classes étant considérées comme de grands genres, la forme qu'on donne à leurs caractères ressemble davantage à celle des genres. Adanson et Linué ne donnaient point de caractères à leurs familles, mais exposaient, par une description, les variations diverses de leurs organes; M. de Jussieu s'est encore un peu rapproché de cette marche, mais a cependant réduit ces descriptions à des termes assez courts, pour qu'elles puissent servir de caractère; je les ai abregés eucore dans le Synopsis plantarum in Flora Gallica descriptarum, et j'ai écrit en italique ce qui peut plus spécialement servir de caractère distinctif. Il est, en effet, difficile, dans une famille naturelle, d'exprimer un caractère d'une manière

brève, exacte et comparative; telle phrase distingue la famille de la précédente, telle de la suivante, telle de la pénultième, etc. Ce qui me paraît le meilleur en pareil cas, c'est de diviser un caractère de famille en trois paragraphes: dans le premier, on donne l'indication des caractères tirés de la sleur et du fruit; dans le second, ceux déduits des organes de la végétation; dans le troisième, on indique et les observations qui tendent à éclaircir les deux précédens, et les variations possibles de chaque famille, et enfin, les rapports d'une famille avec celles qui lui ressemblent. Cette marche est celle que j'ai suivie dans mon mémoire sur les familles des Ochnacées et des Simaroubées, et je crois pouvoir y renvoyer le lecteur-( Voy. Ann. du mus. 17. p. 410. et 422. ou Recueil de mém. sur la Botanique, 4.º 1812.)

§. 208. Les caractères génériques varient aussi, selon qu'il s'agit d'un ordre artificiel ou naturel. Linné distinguait deux sortes de caractères de genre: l'un, qu'il nommait essentiel, ne renfermait que précisément ce qui était nécessaire pour distinguer le genre d'avec les autres renfermés dans la même classe; l'autre, qu'il appelait avec raison naturel, contenait une courte description de toutes les parties de la fructification. La distinction de ces deux caractères était indispensable dans un système artificiel, dont elle tendait à corriger les inconvéniens. On peut, en effet, dans un ordre artificiel, savoir trèsbien le caractère essentiel d'un genre, et n'avoir pas la moindre idée ni de sa véritable forme, ni de sa

nature, ni de son apparence, ni de ses relations; c'est ce qu'on trouvait, ou ce qu'on devait trouver dans le caractère naturel. Ce double caractère devient inutile dans la méthode naturelle; tout ce qu'on trouve dans les caractères naturels donnés par Linné, est déjà implicitement donné dans les caractères de famille et de tribus, et il n'est plus nécessaire d'exposer que ce qui est propre au genre en question. Si ce genre a plusieurs caractères qui lui soient particuliers, on ne craint point de les exposer tous: ainsi, nos caractères génériques sont un peu plus longs que les caractères essentiels de Linné; mais aussi nous évitons en entier les caractères descriptifs ou naturels. Je crois que les caractères génériques doivent être exposés dans un ordre analogue à ceux des familles, savoir, en trois articles: l'un pour les organes reproducteurs, qui peut être considéré comme le vrai caractère distinctif; le 2.º pour les organes de la végétation; le 3.º pour indiquer les observations particulières au genre, et pour faire sentir ses affinités naturelles. On peut encore y joindre un 4.e article pour l'explication du nom du genre.

S. 209. Les différences ou caractères spécifiques ne sont pas, comme les précédens, subordonnés au système général que l'on a embrassé; mais cependant il s'est encore ici présenté deux marches qui diffèrent entr'elles, comme les diverses méthodes de caractériser les genres. Linné, lorsqu'il voulut établir sa nomenclature, trouva des noms qui étaient des phrases de cette forme: Linum africanum luteum

foliis conjugatis (Boer.); il établit une de ces épithètes pour nom d'espèce, par exemple, Linum africanum, et rejeta tout le reste pour en faire le caractère qui prit ainsi la forme de l'ablatif; il prescrivit de faire ces phrases caractéristiques le plus comparatives, et surtout le plus courtes possibles; il alla mème jusqu'à établir qu'elles n'auraient pas plus de douze mots: ces phrases devaient contenir seulement ce qui était indispensable pour faire distinguer la plante, et tout le reste devait être rejeté dans la description; cette méthode a été adoptée par tous les botanistes. Cependant MM. Link et Jussieu voyant que cette forme ablative, donnée à la phrase, en gênait souvent la rédaction et la rendait quelquesois obscure, ont préféré mettre la phrase au nominatif; ils ont cru, en outre, qu'en rendant la phrase un peu plus longue, on pourrait se dispenser de descriptions, de sorte que leurs phrases sont, à proprement parler, des descriptions abrégées. J'avoue que je ne partage point cette opinion. Quoiqu'il arrive souvent qu'il y ait bien des choses inutiles dans les descriptions, je pense que, bien loin d'établir une méthode qui tendît à nous en débarrasser, on doit, au contraire, encourager ceux qui veulent bien en publier de complettes. Il me semble qu'il est très-commode et très-utile d'avoir deux sortes de descriptions: l'une très-courte, où l'on trouve les marques essentielles de l'espèce réduites à leurs moindres expressions; l'autre détaillée, complette, et à laquelle on va recourir toutes les fois

qu'on a besoin de plus grands détails. Les phrases ou les descriptions abrégées sont, en effet, toujours provisoires et subordonnées au nombre des plantes connues; et chaque espèce ajoutée au genre obliga à modifier et ordinairement à allonger les phrases. Ce n'est que dans les descriptions très-complettes et faites avec soin, qu'on peut espérer de trouver les caractères qui distingueront une espèce de toutes celles qu'on pourra découvrir. C'est, sans doute, d'après ces motifs, que tous les botanistes ont conservé la méthode des phrases caractéristiques de Linné, auxquelles ils donnent souvent par abréviation le nom de phrases.

Une phrase doit être courte, mais il est impossible de fixer le nombre de ses mots, lequel est nécessairement plus grand, à mesure qu'il s'agit d'un genre plus vaste. Pour rendre les phrases plus courtes dans les genres nombreux en espèces et divisés en sections, on peut se dispenser de répéter dans chacune, ce qui se trouve dans les caractères des sections.

Une phrase doit être comparative; pour cela, les caractères tirés des divers organes doivent se suivre d'après un ordre déterminé dans chaque genre: on doit commencer par ceux qui s'appliquent à un plus grand nombre d'espèces, et terminer par ceux qui sont propres, ou à peu d'espèces, ou à une seule. Comme les phrases n'indiquent que les différences des espèces, on ne peut jamais en faire pour les espèces solitaires dans leur genre ou leur section. Comme en étudiant une espèce, on est ceusé ne pas con-

naître les autres, on ne doit jamais employer dans les phrases des comparatifs, mais toujours des positifs et des termes qui aient un sens précis et absolu. Les termes contradictoires, employés parallèlement dans les phrases voisines, sont les meilleurs de tous.

§. 210. Les descriptions peuvent être, ou abrégées, ou complettes: les premières ne peuvent être soumises à aucunes règles fixes; elles varient, selon les circonstances, et portent, plus que toutes les autres, l'empreinte du talent de l'écrivain. Les descriptions complettes sont assujéties à une marche uniforme, elles doivent être divisées en autant d'articles qu'il y a d'organes, et ces articles doivent se suivre dans l'ordre suivant:

- 1. Le nomadmis;
- 2. La phrase caractéristique;
- 3. La synonymie;
- 4. La description qui comprend la série des organes rangés dans l'ordre suivant: Racine, Tige, Feuilles, Fleuraison, Calice, Corolle, Nectaires, Étamines, Pistil, Fruit, Graines. Sous chaque organe, on doit ajouter les épithètes qui servent à désigner ses diverses modifications; savoir: sa position, son insertion, son nombre, sa forme, ses divisions, ses adhérences, ses qualités sensibles, en suivant l'ordre indiqué, en parlant de la Glossologie;
- 5. L'Histoire, c'est-à-dire, la patrie, la durée, la station, l'époque de la feuillaison, de la sleuraison et de la maturité;

6. Les applications, ce qui comprend la culture et les usages;

7. Les observations critiques.

Cet ordre a pour objet d'empécher qu'on oublie quelque particularité utile, et de faire que l'on puisse plus facilement comparer deux descriptions ensemble, et trouver rapidement dans chacune la particularité que l'on y cherche. Les descriptions sont, en général, écrites en latin; les noms y sont au nominatif, et suivis d'épithètes qui peignent leurs modifications, et qui ne sont liées par aucun verbe, à moins que cela ne devienne nécessaire pour exprimer certaine circonstance qui u'est pas prévue dans la forme ordinaire des termes.

Lorsqu'on est dans le cas de changer quelque chose aux idées reçues sur telle ou telle plante, il est bon d'en développer les motifs dans le dernier article; l'inobservation trop fréquente de cette règle, a souvent retardé et embarrassé la marche de la science.

## CHAPITRE IV.

De la forme des ouvrages de Botanique descriptive.

S. 211. Tout est prévu dans la législation de la Botanique; la disposition même des livres, cette forme, qui, plus que toute autre chose, est soumise à la variété des esprits, se trouve ici subordonnée à des lois générales, dont il est nécessaire de dire quelque chose.

# Art. 1. \* Des Monographies.

S. 212. On entend par Monographie la description ou l'histoire particulière d'un être ou d'une classe d'êtres. Ce sont des travaux précieux pour l'avancement de la science, parce que le sujet étant horné y est ordinairement plus élaboré; c'est dans les Monographies que tous les hommes qui s'occupent d'idées et de travaux généraux, vont puiser les matériaux de leurs méditations et de leurs ouvrages. Aucune classe d'écrivains ne mérite autant de reconnaissance et d'encouragemens que les Monographes, et cela, précisément parce que leur travail est par lui-même obscur et ingrat.

§. 213. Les Monographies d'espèces comprennent leur phrase caractéristique, leur synonymie, leur description, leur histoire, leurs variétés, leur figure, et leur comparaison avec les espèces qui leur ressemblent, en un mot, tout ce qui est relatif à la connaisance de cette espèce; elles supposent dans celui qui les écrit la connaissance des espèces voisines. Nous avons des Monographies d'espèces qui sont des ouvrages importans, telles sont celles des plantes qui offrent un grand nombre de variétés, comme sont les végétaux cultivés; l'histoire du Fraisier par Duchesne, celle du Citrus par M. Galesio, peuvent en offrir des exemples utiles à méditer. Nous avons aussi des Monographies d'espèces éparses dans différens livres, tels par exemple, que des Voyages, des Flores, des Mémoires Académiques, etc.; enfin,

nous avons des ouvrages qui, avec des titres divers, ne sont autre chose que des recueils de monographies d'espèces: tels sont les ouvrages descriptifs intitulés, Plantæ rariores, plusieurs Flores, plusieurs Hortus, plusieurs collections publiées par les voyageurs. Ces ouvrages ne forment point un tout, mais chaque article y est véritablement un petit ouvrage. Tous les livres des anciens, antérieurs aux principes de la classification, n'étaient que des recueils plus ou moins vastes de Monographies d'espèces. Pour la perfection de ce genre de travail, on doit remarquer parmi les anciens, Clusius, Jean Bauhin; plus tard, Dillenius, Rumph, et parmi nos contemporains, MM. L'Héritier, Smith, Swartz, Schrader, Desfontaines, etc.

\$\sqrt{2}\$. 214. Les Monographies de genres, et surtout de genres nombreux en espèces, sont déjà d'un ordre beaucoup plus élevé que les précédentes. Elles exigent un travail beaucoup plus considérable et plus méthodique. Il ne suffit pas d'y exposer les caractères des plantes, il faut encore les peser et les combiner; il ne suffit pas d'exposer quelques faits isolés, il faut les lier, éclaircir les points difficiles et obscurs, ne rien oublier, ne rien négliger de ce qui intéresse l'histoire du genre dont on s'occupe; ces travaux supposent et l'habitude de décrire, et la connaissance de la littérature de la science, et surtout un esprit méthodique. Je ne crois pas qu'il puisse exister, pour les commençans déjà un peu exercés, de meilleur travail à entreprendre pour se

familiariser avec les difficultés de la science. J'ai toujours conseillé cet exercice aux jeunes - gens qui avaient quelque confiance en moi, et je puis citer avec complaisance, les Monographies des Renoncules par Biria, des Digitales par Elmiger, et surtout celle des Solanum par Dunal, comme les résultats de ce conseil. La plus ancienne Monographie de genres qui existe, est, je crois, l'Aloëdarium de Muntingius- Parmi les modernes qui ont mis plus de soin à ce genre de travail, on peut citer avec éloges, les Monographies des Menthes de Smith, celle des Chênes d'Amérique par Michaux, celle des Gentianes par Frælich, celles des Carex par Schkuhr et par Wahlenberg, celle des Oxalis par Jacquin, celle des Amaranthes par Wildenow, celle des Stapelia par Masson et Jacquin, celle des Conferves d'eau douce par Vaucher, celle des Eryngium par Delaroche, celle des Astragales par Pallas, à laquelle j'ose associer mon Astralogogia, etc.

§. 215. Les Monographies de familles sont autant au-dessus des précédentes, que les familles sont elles-mêmes au-dessus des genres. Rien ne pourrait être avantageux à la science comme de semblables travaux entrepris par des Botanistes consommés.

Les plus anciennes Monographies de familles qui existent sont celle des Graminées par Scheuchzer, et celle des Mousses par Dillenius. Parmi les modernes on en peut citer quelques-unes, comme les ouvrages de Hedwig et de Bridel sur les Mousses, de Bulliard et de Persoon sur les Champiguons; celui de Acharius sur les Lichens, celui de Cavanilles sur les Malvacées, ceux de Swartz sur les Fougères et les Orchidées, le mémoire de Dufresne sur les Valérianées, mon mémoire sur les Ochnacées, etc.

§. 216. Il est ensin une dernière classe de Monographies: ce sont les Monographies d'organes. Pontedera en a donné la première idée dans son Anthologia; Guettard en a approché en décrivant les poils des plantes; Sauvages en a présenté une esquisse bien imparfaite, il est vrai, dans son ouvrage sur les feuilles. Il était réservé à Gærtner de présenter, dans ce genre, l'ouvrage le plus parfait qui ait jamais été écrit. Sa Carpologie présente, en effet, une masse inouie de faits nouveaux, classés dans un ordre méthodique qu'il s'était créé. Il serait à désirer que quelques autres organes des plantes, jusqu'ici négligés, fissent naître des ouvrages analogues; les racines que leur position nous dérobe, les feuilles séminales et primordiales qui nous échappeut par leur fugacité, réclament aujourd'hui leur Gærtner.

### Art. 2. Des Flores.

§. 217. Linné a le premier donné le nom de Flore aux ouvrages destinés à présenter l'énumération des plantes d'un pays, et a su en tracer un modèle excellent dans sa Flore de Laponie. Depuis cette époque ce genre d'ouvrages s'est singulièrement multiplié; presque tous les pays de l'Europe, et plusieurs des autres parties du monde, souvent les provinces, les cautons, les villes même de certains pays, pos-

sèdent des Flores où leurs plantes sont indiquées; mais de toutes les sortes d'ouvrages, il en est peu où l'on trouve autant de livres médiocres et inexacts. Chacun, après avoir herborisé dans son canton, s'est cru autorisé à en publier la Flore; sans posséder les livres déjà existans, sans avoir des herbiers qui lui permettent de comparer ses plantes avec celles des pays voisins, il a affirmé, sans certitude, que telle plante était inédite ou portait tel ou tel nom: de là une foule d'erreurs de nomenclature, introduites dans la science et trèsdifficiles à déraciner, vu la mauvaise forme donnée à ces Flores locales. La plupart, en effet, n'ont que peu ou point de descriptions, de sorte qu'on est privé de ce moyen essentiel de vérification; et ce qui est pire encore, la plupart, pour donner les caractères spécifiques, se contentent de copier les phrases des ouvrages de Linné, sans s'inquiéter même si elles s'appliquent rigoureusement à leurs plantes. Dans ces cas, le meilleur moyen de vérification est la communication d'échantillons donnés par les auteurs; mais cette communication est souvent impossible. Il faut alors se contenter d'herboriser dans le lieu où tel auteur a trouvé telle plante: mais ce moyen même est fort insuffisant; car, de ce qu'on n'a pas trouyé une plante dans tel lieu, on ne peut pas affirmer qu'elle n'y croît pas: de là résulte un vague et une incertitude très-préjudiciable à la Géographie botanique et à la Botanique descriptive elle-même.

S. 218. Dans l'idée que je me fais d'une bonne Flore, cet ouvrage doit contenir: 1.º un exposé

général de la nature physique du pays dont on veut parler et de l'histoire générale de sa végétation: l'introduction de l'histoire des plantes de la Suisse, par Haller, est, à cet égard, un modèle brillant à imiter;

- 2.º L'énumération des plantes qui croissent dans ce pays, rangées d'après un ordre méthodique et particulièrement d'après l'ordre des familles naturelles, qui mieux que tout autre donne une idée de l'ensemble de la végétation: la Flore de Provence par M. Gérard, la Flore Française et celle de la Nouvelle-Hollande par M. R. Brown, sont encore les seules qui remplissent cette indication. Dans la description de chaque plante doivent se trouver les objets suivans:
- 1.º Le nom 'et le caractère spécifique: ces deux articles doivent être en latin, lors même que le reste de l'ouvrage serait en langue vulgaire; la phrase spécifique ne peut être copiée que lorsqu'elle a été très-rigoureusement vérifiée, et il est toujours préférable de la rédiger soi-même d'après la plante qu'on a sous les yeux: les phrases de Haller peuvent encore servir de modèle.
- 2.º La synonymic d'une Flore doit, ce me semble, être réduite à celle du botaniste dont on adopte la nomenclature, et de celui qui en a donné la meilleure figure; mais on y doit trouver en outre la synonymie exacte des auteurs qui ont écrit sur le même pays que celui dont on s'occupe. Ainsi, la Flore de l'Allemagne doit présenter tous les synonymes des Floristes allemands; la Flore de la Prusse, qui fait partie de l'Allemagne, doit offrir seulement les

synonymes de tous les auteurs qui ont écrit sur la Prusse, etc. Le choix des synonymes de la Flore Britannique de Smith, peut, à cet égard, comme à plusieurs autres, servir d'exemple.

- 3.º A la synonymie savante, le Floriste doit joindre la note des noms vulgaires et même patois, que chaque plante porte dans le pays dont il s'occupe, et indiquer même, lorsqu'il s'agit d'un pays étendu, les lieux ou les provinces dans lesquelles chaque nom est en vigueur. La Flore de Montpellier par Gouan, remplit, par exemple, cette indication trop négligée en général.
- 4.º Une description suffisante pour faire distinguer la plante; celles de Pollich, de Schrader, de Smith et de Desfontaines, sont les meilleures qu'on puisse citer.
- 5.º Une indication détaillée des variétés que la plante présente, non pas en général, mais dans le pays; la Flore de Suisse par Haller est encore iti un modèle; celle de Villars doit lui être associée.
- 6.° L'énumération des stations et des lieux divers dans lesquels la plante a été trouvée: ces localités doivent être données en détail, quand la plante est fort rare; lorsqu'elle est commune, on doit surtout indiquer ses limites, comme Michaux l'a fait dans sa Flore des États-Unis d'Amérique; lorsqu'il s'agit d'un pays montueux, noter les hauteurs absolues entre lesquelles elle croît. La manière dont les patries sont indiquées dans les Plantes Équinoxiales de Humboltd et Bonpland, peut ici servir de guide. La méthode de Pollich, qui indiquait pour chaque plante celles avec

lesquelles elle a coutume de croître, est aussi fort recommandable. Dans la Flore d'un petit pays, on ne doit point admettre de plantes sans les avoir trouvées soi-même; dans celle d'un grand pays, on est obligé d'en admettre sur l'autorité d'autrui, et alors on doit le noter avec soin.

7.º Enfin, une Flore doit contenir, non pas tous les usages des plantes, mais l'exposition des usages locaux auxquels elle est employée par les habitans. Haller et Allioni ont donné dans leurs Flores d'excellens articles sur les usages médicaux des plantes, mais ils ne se sont pas assez pénétrés qu'une Flore est un ouvrage local, et ne doit contenir que ce qui est propre au pays qu'on décrit. La Flore de Laponie par Linné, est celle qui présente le meilleur exemple à imiter à cet égard, comme à plusieurs autres.

Nous n'avons encore aucune Flore qui remplisse à la fois toutes les indications que je viens d'énoncer, mais la juste réputation de celles que j'ai citées pour modèle dans chaque partie, peut faire présumer de l'intérêt que présentera celle qui saura réunir leurs mérites divers.

§. 219. On se dispense souvent dans les Flores d'indiquer les plantes les plus généralement cultivées, et quelques auteurs ont même fait un précepte de cette omission. J'avoue que je ne partage point une telle opinion, qui tend à exclure des Flores les plantes qui couvrent quelquefois la surface entière du pays. Si on considère les Flores comme des ouvrages élémentaires, on est forcé de convenir que

les plantes cultivées, sont les premières qui se présentent à notre étude, et dont on désire trouver les noms et les caractères. Si une Flore est considérée comme une statistique végétale, ne doit - on pas y trouver les végétaux les plus nombreux en individus, et sur lesquels l'agriculture se fonde? Si l'on pense que la Botanique peut avoir une influence sur l'agriculture, pourquoi l'en séparer par cette bizarre omission? Saus doute, lorsqu'on insère une plante cultivée dans une Flore, il faut indiquer qu'elle n'est pas spontanée; sans doute, il ne faut pas exagérer cette liceuce et y introduire toutes les plantes des jardins d'ornemens; mais il ne faut pas non plus pécher par l'excès opposé, et autoriser, par un pareil exemple, ceux qui doutent de l'utilité de la Botanique. Que je supprime l'olivier de la Flore de Provence, ou le trèsse de celle du Palatinat, et il me sera impossible de peindre l'aspect général de la végétation de ces pays! Que penserait-on d'un économiste qui, voulant donner le dénombrement des habitans d'un pays, refuserait d'y insérer ceux qui y sont naturalisés depuis une longue suite de siècles, et qui y remplissent les fonctions les plus utiles? N'affectons point de vouer la science à l'inutilité, et insérons dans les Flores, avec plus de soin qu'on ne l'a fait, les végétaux qui se cultivent généralement.

#### Art. 3. Des Jardins.

S. 220. Les anciens donnaient souvent aux Flores le nom de Jardins, comme on le voit par les exem-.

ples de l'Hortus malabaricus, de l'Hortus amboinensis, etc., mais maintenant, on a coutume de désigner sous le noms de Jardins (Horti), trois sortes d'ouvrages fort différens: les uns sont de simples catalogues des plantes cultivées dans tel ou tel jardin; ces catalogues sont, ou rangés d'après un ordre méthodique, ou en ordre alphabétique; ils servent essentiellement à faciliter la correspondance des Jardins entr'eux, et n'ont pas pour la science une grande importance; ils peuvent servir à reconnaître l'origine de l'introduction des plantes en Europe, surtout lorsque, comme dans ceux de Cambridge et de Kew, on a soin d'y noter l'époque et le mode de l'arrivée des plantes.

Il est d'autres catalogues de jardins, dans lesquels on insère les phrases spécifiques et quelquefois de courtes descriptions des plantes. Ces sortes d'ouvrages sont des abrégés des Species; ils peuvent servir pour l'usage des élèves qui fréquentent tel ou tel Jardin, mais ils ne servent à la science, qu'autant qu'on y a inséré quelques Monographies. Dans ce genre de livres, on doit distinguer l'Hortus cliffortianus de Linné, qui est remarquable par la synonymie, et l'Hortus monspeliensis de Gouan, qui se distingue en ce qu'il est le premier ouvrage, où, à la suite des caractères génériques déduits des organes fructificateurs, on ait indiqué un caractère accessoire tiré de ceux de la végétation.

Enfin, dans une troisième sorte d'ouvrages qu'on nomme aussi Jardius, on néglige de donner l'énumération de toutes les plantes d'un jardin, mais on choisit celles qui sont inconnues ou mal décrites, pour en donuer la description et la figure; ce sont des recueils de Monographies d'espèces, tels sont l'Hortus Elthamensis de Dillenius, l'Hortus Vindobonensis et l'Hortus Schænbrunensis de Jacquin, le Jardin de Cels, et celui de la Malmaison par Ventenat. Dans ces ouvrages, on ne doit décrire que des plantes vivantes, et ne pas se permettre d'y insérer des plantes dessinées en tout ou en partie d'après le sec, ou d'après des figures déjà publiées, comme l'a fait Ventenat pour l'Eupatorium ayapana, pour les fleurs du Dionæa muscipula, etc.; on ne doit y admettre que des plantes ou inconnues, ou dont il n'existe pas de figures.

# Art. 4. Des Ouvrages généraux.

S. 221. Les Monographies, les Flores, les Jardins et les Recueils d'observations ( qu'on ne peut soumettre à aucune règle ), sont les matériaux avec lesquels se composent les Ouvrages généraux. Ceuxci sont de trois sortes, les Genera, les Species et les livres élémentaires.

§. 222. On désigne communément sous le nom de Genera plantarum, les ouvrages destinés à donner les caractères de la série des genres rangés dans un ordre méthodique. Le premier livre de ce genre qui ait été publié, et peut-être encore le plus parfait, est celui que Tournefort a donné sous le titre d'Institutiones Rei Herbariæ, on y trouve la suite des

genres connus de son temps, rangés d'après un ordre simple, et décrits avec une sagacité et une précision étonnante pour cette époque; à la suite de chaque genre, est l'indication des espèces dont il se compose, la note de son étymologie et une excellente planche, qui représente les caractères génériques pris d'après l'espèce où ils sont les plus connus ou les plus visibles. Je ne puis concevoir de livre qui aille plus directement au but de faire connaître les genres; Plumier et Forster ont, avec raison, suivi cette marche dans la description des genres découverts dans leurs voyages; M. de Lamarck s'en est beaucoup rapproché dans ses illustrations des genres. Adanson, dans ses familles des plantes, a suivi une marche tout - à - fait dissérente; il a rangé les genres de chaque famille en séries, devant lesquels sont des cases destinées pour chaque organe, et dans chaque case, il indique par un mot le principal caractère que l'organe peut fournir. Cette méthode a l'inconvénient de tous les cadres tracés; elle oblige à dire des choses inutiles et ne permet pas de développer suffisamment les choses difficiles ou longues à exprimer. Linné a donné, dans son Genera plantarum, un ouvrage plein de descriptions précieuses, et aussi bien conçu qu'il était possible, pour corriger les inconvéniens d'un système artificiel; chaque genre s'y trouve décrit en autant d'articles qu'il y a d'organes dans la fructification. Cette méthode est longue; elle entraîne dans beaucoup de particularités ou inutiles, ou prévues par le caractère de famille, ou qui ne s'adaptent pas à toutes les espèces; cependant cette marche doit être suivie comme correctif par tous ceux qui voudront écrire d'après un système artificiel. Enfin, M. de Jussieu, dans son Genera plantarum, a donné un modèle d'élégance, de précision et d'exactitude; chaque genre porte avec lui une synonymie abrégée, un caractère classique tiré des organes reproducteurs, et ce qui lui est propre, une note du port général des espèces du genre, et la solution d'une foule de difficultés qui annonçent le botaniste consommé; les ouvrages de MM. Ventenat, Jaume St. - Hilaire et Mirbel, en sont des traductions ou des commentaires. Ce que j'ai dit plus haut sur les caractères génériques, me dispense d'entrer ici dans de plus grands détails.

§. 223. On désigne sous le nom de Species Plantarum, les ouvrages destinés à exposer la série des espèces des végétaux rangés d'après un ordre méthodique; ce sont les ouvrages les plus vastes et les plus importans de la Botanique descriptive, et des Savans consommés peuvent seuls y atteindre: un Species réunit, en effet, toutes les difficultés des Monographies, des Flores, des Genera; il est de plus effrayant par la grandeur et la durée d'une telle entreprise. Les anciens botanistes ont tous tenté de faire des Species; mais leurs ouvrages, pour la plupart incomplets et incohérens, sont aujourd'hui de peu d'utilité sous ce point de vue. L'histoire générale des Plantes de Jean Bauhin, et celle de Morison, sont cependant des ouvrages très-remar-

quables, et qu'on consulte souvent avec fruit. L'ouvrage de Tournefort ne peut être réellement assimilé à un Species; caril ne contient que les indications, et non les caractères des espèces. Linné a, à cet égard, comme à tant d'autres, une supériorité bien marquée sur ses prédécesseurs. La forme de son ouvrage est trop connue pour la décrire ici; ce livre est le manuel de tous les botanistes, et le sera toujours, parce que c'est à lui que remonte l'origine de toute la nomenclature. Depuis Linné, on n'a fait aucun changement marquant à la forme des Species: aussi, la plupart de ceux qui en ont composé depuis, tels que Murray, Reichard et Wildenow, n'ont-ils pas nommé leur ouvrage autrement que nouvelle édition du Species de Linné. Cette espèce d'hommage extraordinaire, rendu au botaniste Suédois, a eu une influence heureuse sur la science, en ce qu'elle a rattaché, autour d'une nomenclature unique, bien des hommes qui, saus leur respect pour le nom de Linné, auraient souvent tenté des innovations inutiles; mais il est vrai qu'elle a souvent aussi donné à des travaux médiocres, une sanction qu'ils ne méritaient pas.

§. 224. Depuis la publication de l'ouvrage de Linné, les écrivains qui ont tenté de s'écarter un peu de la route tracée par ce grand naturaliste, n'y ont fait que des modifications de peu d'importance. Gmelin, réunissant au hasard ce qu'il a trouvé dispersé dans les livres, tronquant ou copiant sans discernement les phrases spécifiques, supprimant les indications

des patries des plantes, a fait de son Systema naturæ, un monument de sa négligence. Vitman a mis plus de soin à ses Summa Plantarum, et son livre est encore quelquefois utile à consulter, comme compilation; mais il avait vu par lui-même un trop petit nombre d'objets pour faire un ouvrage général. M. de Lamarck, en publiant le Dictionnaire encyclopédique, a donné l'un des premiers exemples de descriptions étendues liées à un Species; il a fait sentir l'utilité des discussions critiques qui éclaircissent les points difficiles, et sont connaître les motifs d'après lesquels l'auteur embrasse telle ou telle opinion. Il a le premier introduit l'utile usage d'indiquer, à la suite de la description, si elle est tirée d'un autre anteur, ou si elle est faite d'après un individu sec (v. s.), ou un individu vivant (v. v.). Vahl a profité, dans son Enumeratio Plantarum, d'une partie des innovations introduites par Lamarck; et le soin qu'il avait mis à ce vaste ouvrage, la connaissance profonde qu'il avait des moindres détails de la science, feront toujours regretter qu'une mort prématurée en ait arrêté la publication. Enfin, l'Enchiridion de M. Persoon offre, dans son élégante concision, dans le soin apporté à la disposition des genres entre eux, et des espèces entr'elles; offre, dis-je, un modèle digne d'être suivi dans les Species abrégés qu'on pourrait être tentés de rédiger à l'avenir.

Si j'ai osé, dans ce dernier article, émettre mon opinion sur les Species déjà publiés, je ne me permettrai point d'indiquer les conditions qu'un pareil genre d'ouvrage doit remplir: tout homme en état d'en composer un, n'a plus besoin de mes conseils; et je ne voudrais pas, en en traçant la marche, risquer d'engager, dans cette carrière, un homme hors d'état de la fournir avec honneur.

√. 225. Il me resterait à parler ici des ouvrages élémentaires; mais, plus que tous les autres, ils échappent aux règles, et il faut avouer que les Botanistes les ont généralement négligés. Deux méthodes principales ont été adoptées à leur égard: les uns, d'après l'exemple de la Philosophie botanique de Linné, ont rédigé ces ouvrages sous la forme d'une série d'aphorismes ou d'axiomes qu'on se dispense d'enchaîner et de prouver en détail; d'autres, au contraire, ont cru devoir développer toutes leurs pensées, et les appuyer de preuves et d'exemples. Ces deux marches ont leurs avantages et leurs inconvéniens: les aphorismes plaisent davantage aux hommes exercés, soulagent la mémoire, et sont plus propres à rallier les esprits autour de certaines propositions courtes et précises; mais ils embarrassent les commençans, ils arrêtent souvent les esprits exacts, favorisent, quant au vulgaire, l'esprit de secte, d'école et de préjugé, et entraînent souvent l'auteur lui-même dans des assertions, dont une méthode plus développée lui eût montré l'erreur. La méthode raisonnée, si je puis m'exprimer ainsi, est favorable aux commençans, en leur indiquant l'espèce de logique propre à la science ; elle les habitue à peser chaque proposition, et à ne rien admettre de confiance; mais elle rebute souvent par sa lenteur. C'est au génie de chaque écrivain à éviter, autant que possible, les inconvéniens de chacune de ces méthodes. En général, je suis porté à croire que les aphorismes ne devraient être que les extraits d'un ouvrage raisonné, où se trouveraient les preuves et les développemens de chaque proposition. « C'est dommage, » disait Montaigne, « que les gens d'entendement aiment tant la brièveté; sans doute leur réputation en vaut mieux, mais nous en valons moins. » Quant à moi, je dirais volontiers aux auteurs: si vous voulez seulement vous faire un nom ou créer une école, écrivez sous forme aphoristique; mais si vous voulez sérieusement avancer la connaissance de la vérité, n'énoncez aucune assertion sans la prouver.

### CHAPITRE V.

# Des planches botaniques.

\$. 226. Les descriptions les plus complettes et les plus exactes sont encore bien loin de faire connaître une plante, aussi-bien que la vue de ses formes générales. C'est pour suppléer à cette insuffisance des descriptions, que, dès la naissance de la Botanique, on a eu l'idée d'y joindre les figures (*Icones*) des plantes dont on parlait. Isaac Vossius assure posséder un manuscrit d'Apuleius, écrit avant l'an 1200, et déjà orné de figures de plantes. Mais les ouvrages imprimés, les plus anciens qu'on connaisse avec des figures, sont celui d'un Sénateur Bolonais, nommé

Petrus de Crescentiis, dont le Frère Franciscus Argentinensis a donné une édition avec d'horribles figures en 1493 (1); celui de Jacob de Dondis sur les vertus des plantes, dont il existe une édition imprimée à Venise en 1499, avec des figures, et dont la bibliothèque de Gættingen possède une édition de 1484; ou, enfin, celui de J. Cuba, qui, selon Adanson, remonte à 1486, et selon Sprengel, à 1488. Dans ces divers ouvrages, les gravures étaient en bois, petites et grossières. Parmi les anciens, on doit citer avec éloges les figures de Fuchsius publiées en 1547, et qui, quoique au simple trait, sont dessinées avec soin, et propres à faire connaître les plantes. La cause principale de leur supériorité est que les plantes y sont figurées de grandeur naturelle. Tous les autres, au contraire, voulant intercaler les figures dans le texte même, faisaient réduire outre-mesure toutes les plantes, et ce qui ajoutait encore à cet inconvénient, les faisaient réduire à une mesure uniforme ; de sorte que la plus grande plante n'occupait pas plus d'espace qu'une très - petite. D'autres défauts rendent l'usage des anciennes figures souvent douteux et difficile; c'est que ces figures sont quelquefois intercalées dans les ouvrages hors de leur véritable place, c'est-à-dire, à côté de descriptions qui ne leur appartiennent pas. Cette négligence est surtout fréquente dans l'histoire des plantes de J.

<sup>(1)</sup> Voyez l'excellente histoire de la Botanique, par M. Sprengel. . p. 281. 289.

Bauhin. Les figures des anciens sont souvent copiées les unes des autres, de sorte que l'on se trouve avoir quelquefois compulsé un grand nombre de volumes, sans avoir rien appris de nouveau sur la plante qu'on étudie. Withering, dans sa Flore d'Angleterre, a évité beaucoup d'ennui aux Botanistes, en ayant soin de noter les figures originales et les figures copiées.

Gessner paraît être le premier qui ait cherché à perfectionner le système iconologique des anciens, il a publié des figures gravées sur cuivre, quelquefois coloriées et auxquelles étaient jointes quelques-unes des parties principales de la plante, vues isolément. Les figures des Institutions de Botanique de Tournefort, font encore époque dans l'histoire de la science, en ce que Aubriet a su y représenter les détails de la fructification, avec plus de soin que les Botanistes de son temps n'en mettaient à les décrire. A mesure que nous approchons des temps modernes, nous voyons les figures des ouvrages de botanique, se ressentir d'une manière favorable du perfectionnement de la science, et même de celui des arts du dessin. Les modernes ont surtout mis plus de soin à ce que les plantes ou les parties des plantes fussent, autant que possible, représentées de grandeur naturelle, et à ce que les détails des parties de la sleur et du fruit fussent dessinés avec soin. A ce dernier égard, les planches de L'héritier, dessinées par Redouté, et celles de Hedwig, dessinées par lui-même, sont très-recommandables. Enfin, on a cherché à donner des planches, où les couleurs

des végétaux fussent indiquées de la manière la plus parfaite: d'abord, on s'est contenté, à cet égard, de simples enluminures, comme ou le voit même dans les grands ouvrages de Jaquin; ensuite on est parvenu à rendre les couleurs plus vraies et plus constantes par l'impression des planches en couleur, tentative que Bulliard a le premier exécutée avec succès. L'ouvrage des Liliacées, et le jardin de la Malmaison de Redouté, sont ceux où l'on peut voir la perfection actuelle de l'Icononographie hotanique.

§. 227. Cette perfection ne s'obtient que par une suite d'opérations qui rendent ces ouvrages tellement dispendieux, que la plupart de ceux qui se livrent à l'étude de la Botanique, ne peuvent se les procurer. Cette circonstance a fait de nouveau remettre en question jusqu'à quel point on devait porter la perfection des planches botaniques. Il me semble qu'à cet égard, comme à tant d'autres, on doit distinguer la nature des ouvrages.

S'agit-il d'un livre élémentaire? Les figures ne peuvent en être trop simples, pourvu qu'elles soient nettes et précises; on peut même permettre aux auteurs de ces sortes d'ouvrages, de copier les figures, et surtout les détails donnés par les Monographes; on doit, en général, leur interdire les planches en couleur.

Est-il question de publier des figures relatives à l'anatomie des plantes, ou à quelque monographie d'organes? On doit donner des figures simples, gravées, non au simple trait, mais avec les ombres

nécessaires pour faire sentir les formes. Le botaniste doit, ou faire lui-même les dessins, ou ce qui vaut mieux, à cause de la facilité avec laquelle les auteurs des systèmes voient ce que leurs hypothèses leur font présumer, les faire faire sous leurs yeux par des peintres exacts. On doit, dans ce genre d'ouvrages, comme dans tous les suivans, proscrire, avec la dernière rigueur, les figures copiées.

Veut-on faire connaître au public des plantes encore inédites, mais observées soit dans des herbiers, soit dans des circonstances où l'on n'est pas à même d'avoir la totalité de leurs organes? On doit alors publier des planches gravées sur cuivre, et munies de tous les détails qu'il a été possible de voir exactement: on ne doit jamais colorier des plantes dessinées d'après des échantillons desséchés; ces planches noires peuvent se faire soit avec les ombres complettes, comme celles de la Flore atlantique de Desfontaines, soit avec la simple indication des ombres, comme dans les plantes de la Nouvelle-Hollande par Labillardière, soit même au simple trait, comme dans la Monographie des Solanum de Dunal. Cependant, même dans ce dernier cas, les détails doivent être ombrés, afin qu'on y distingue les raccourcis, les convexités et les concavités des organes.

Est-on, enfin, placé de manière à pouvoir représenter fidèlement les formes, les couleurs et les détails de tous les organes d'une plante, comme cela a lieu, lorsqu'on la fait dessiner vivante soit dans son pays natal, soit dans un jardin? Dans ce cas, il est, je crois, avantageux de profiter de ces circonstances pour faire faire une figure coloriée aussi parfaite qu'il est possible: il serait à désirer que la collection complette des êtres naturels, figurés avec cette perfection, existat comme type des espèces, quand elle devrait être bornée aux bibliothèques des Capitales et des Universités. Une pareille collection eût déjà épargné à la Science bien des discussions oiseuses, bien des fautes de nomenclature, bien des répétitions de planches et de descriptions inutiles. Dans ce genre d'ouvrages, on ne doit jamais insérer des planches de végétaux déjà bien représentés dans d'autres livres, et surtout dans d'autres livres de même ordre. Si l'on fait, sous cette forme dispendieuse, une Flore ou un Jardin, on doit n'y admettre que les espèces, ou inédités, ou qui du moins n'ont pas encore été figurées avec soin; on doit, ensin, y intercaler tous les détails qui tendent à éclairer l'anatomie et l'histoire d'une plante, tels que ceux des parties de la sleur et du fruit, des poils, glandes et écailles, des bourgeons et de la germination.

Les ouvrages destinés à faire connaître les variétés des fruits et des plantes cultivées, doivent être munis de planches en couleur très-parfaites; car, dans les planches médiocres, leurs différences s'évanouissent, et même avec tous les secours de l'iconographie la plus parfaite, on a souvent peine à les reconnaître. L'ouvrage commencé sur les arbres fruitiers par MM. Poiteau et Turpin, peut ici servir d'exemple.

### CHAPITRE VI.

#### Des Herbiers.

§. 228. Les descriptions les plus exactes et accompagnées des figures les plus parfaites, laissent encore quelque chose à désirer à celui qui veut connaître complètement un être naturel. Ce quelque chose que rien ne peut suppléer, ne s'obtient que par l'autopsie ou la vue de l'objet lui-même. De là, la nécessité de voir par soi-même beaucoup de plantes pour devenir botauiste. Mais comme la mémoire est fugitive, comme les plantes analogues sont réparties par la nature dans des climats divers, ou sleurissent à des époques différentes, on a senti la nécessité de conserver quelque échantillon des plantes qu'on avait eu occasion de voir, afin de pouvoir constamment les comparer et les observer. De là l'origine des herbiers, sorte de collections dont la Botanique a retiré d'immenses avantages, et qui, sous ce point de vue, méritent une mention particulière.

Un herbier (herbarium, hortus siccus) est une collection plus ou moins considérable de plantes diverses desséchées au moment de leur fructification, et avec assez de soin pour qu'elles conservent, autant que possible, leur forme et leurs caractères.

t. 220. La dessiccation des plantes est une chose fort simple, et qu'on ne doit point chercher à compliquer, dans la crainte de perdre son temps à une occupation minutieuse et purement mécanique.

Pour cela, on choisit une plante munie, autant que possible, de tous ses organes. Si on ne peut, à cause des phases de la végétation, les trouver réunis, on choisit alors un individu différent dans chaque époque; par exemple, un pour la plante en sleur, un pour l'avoir avec son fruit, un pour ses feuilles radicales si elles diffèrent des autres, et un pour l'époque de la germination, si l'on veut donner à sa collection tout le soin possible. Lorsque les plantes sont trop grandes pour être desséchées en une seule pièce, on choisit les rameaux les plus instructifs. Ces plantes doivent être étalées sur du papier non collé, gris ou blanc; le meilleur de tous est le papier aluné des anciens livres: on étale la plante de manière à ce que ses diverses parties ne chevauchent pas l'une sur l'autre, mais il vaut encore mieux qu'il y ait quelques feuilles pliées ou recouvertes, que si on détournait les organes de leur direction naturelle pour leur donner une position forcée. On place la feuille de papier qui reuferme la plante entre plusieurs autres vides et bien sèches, et on les comprime, soit dans une presse, soit par un poids. Chaque jour on doit changer le papier devenu humide pour en substituer de sec: lorsque les plantes sont de nature très-délicate, il vaut mieux, pour ne pas les déranger, laisser la feuille qui les renferme et ne changer que les intermédiaires. L'essentiel pour que la plante perde peu de ses couleurs, est que la dessiccation soit rapide; pour cela, on fera bien de placer les plantes à dessécher dans un lieu très-sec, où l'air se renouvelle facil.-

ment et qui soit même modérément chaussé, comme le sont par exemple les chambres à poile, ou les fours desquels le pain est enlevé depuis long-temps. Si la chaleur dépasse 35°, on doit craindre que les plantes se desséchant trop, deviennent friables-Il ne faut pas presser les plantes outre-mesure au commencement de la dessiccation, parce que les divers organes se collent l'un à l'autre, de manière que par la suite il devient impossible de les analyser, Lorsqu'on est dans le cas de dessécher des plantes grasses ou bulbeuses, qui sont douées d'une telle force de vie, qu'elles végètent long-temps (1) même dans l'herbier, on a soin, pour éviter cet inconvénient, de plonger toute la plante, sauf les sleurs, dans l'eau bouillante; cette chaleur la tue sans rémission, et on la dessèche ensuite comme à l'ordinaire, en avant soin seulement d'en changer le papier un peu plus fréquemment.

§. 230. Les plantes sèches et surtout celles qui sont desséchées depuis peu d'années, sont sujettes à être dévorées par les larves des Teignes, des Ptinus et de plusieurs autres insectes. Pour éviter ce désagrément, les meilleurs procédés sont d'enfermer son herbier dans des armoires ou caisses fermées, de serrer chaque paquet assez fortement pour rendre son entrée difficile, mais surtout de le visiter fré-

<sup>(1)</sup> J'ai vu une bulbe de Narcisse desséchée et placée dans mon herbier, pousser quatre ans de suite de jeunes feuilles au printemps.

quemment pour arrêter la multiplication des insectes dévorateurs, et d'oindre les plantes des familles les plus sujètes à être attaquées, telles que les Composées, les Ombellifères, les Crucifères et les Euphorbes, d'une solution à saturation de sublimé corrosif dans de l'esprit de vin

§. 231. Lorsque les plantes sont sèches, elles doivent être placées dans des feuilles de papier d'une grandeur uniforme, et assez considérable pour n'être pas obligé de se borner à des échantillons petits ou rabougris: on ne doit point coller les plantes sur le papier, parce que la colle attire les insectes et qu'on s'ôte par là le moyen d'analyser ses échantillons; on peut tout au plus les fixer au moyen de petites bandelettes de papier, retenues par des camions. Chaque espèce doit occuper seule une feuille de papier; mais il est bon d'en avoir plusieurs échantillons dans différens états et provenant de différens pays. Chaque échantillon doit porter une étiquette où l'on trouve sa patrie. l'époque de sa sleuraison et même les particularités de sa structure, qui sont de nature à se perdre par la dessiccation. Chaque feuille doit être aussi munie d'une étiquette qui porte les noms de la plante. L'ordre général d'un herbier doit être celui de la métho de qu'on adopte comme la meilleure, et non l'ordre alphabétique qui n'apprend rien à l'esprit, ou l'ordre géographique qui disperse trop les objets semblables; à ce dernier égard, il peut être agréable, cependant, lorsqu'on a un herbier général et méthodique, d'avoir aussi des herbiers séparés pour les

plantes des pays auxquels on prend un intérêt plus particulier. En général, on doit mettre beaucoup d'ordre dans la disposition des herbiers, afin d'y retrouver facilement les objets qu'on cherche, et de n'être pas induits en erreur sur leur origine.

Lorsqu'on veut analyser une plante sèche, on doit exposer les parties délicates, telles que la fleur ou le fruit, à la vapeur de l'eau bouillante ou dans l'eau chaude elle-même, selon leur degré de consistance: par ce procédé simple on les ramollit, au point de pouvoir les disséquer avec assez de précision. Il est inutile de dire, cependant, que ces analyses, qui exigent de l'habitude, de l'adresse et quelque sagacité, ne sont jamais aussi certaines que celles qu'on fait sur les plantes vivantes.

§. 223. Les herbiers out été employés par quelques botanistes en guise de planches pour faire connaître des espèces difficiles; Ehrart est, je crois, le premier qui ait publié des échantillons desséchés et étiquettés avec soin, à la place de descriptions et de figures; cette méthode a été suivie avec succès par MM. Hoppe, Fünk, Schleicher, Thomas, Seringe, Nestler et Mougeot, etc. Elle est utile et recommandable quand il s'agit d'espèces très-difficiles à distinguer, comme les Saules, les Graminées et surtout les Cryptogames.

# TROISIÈME PARTIE.

GLOSSOLOGIE, OU EXPOSITION DES TERMES CONSACRÉS DANS LA LANGUE DE LA BOTANIQUE.

S. 233. Tous les arts, toutes les sciences, ont besoin d'exprimer avec brièveté et avec clarté, une foule d'idées inusitées dans la langue vulgaire, et inconnues à la plupart des hommes. De là cette multitude de termes ou de tournures techniques que le public. tourne souvent en ridicule, parce qu'il n'en sent pas l'utilité, mais dont on est obligé de se servir, lorsqu'on veut s'occuper avec soin d'une étude quelconque. La Botanique ayant à décrire un nombre d'êtres prodigieux, et chacun de ces êtres ayant lui-même une variété extraordinaire d'organes, doit avoir eu besoin de créer un grand nombre de mots. On entend par Termes Botaniques (Termini Botanici), ceux qui servent à exprimer ou les noms des organes, ou les diverses modifications dont les organes sont susceptibles. La partie de la science qui a rapport à la connaissance des termes, a reçu souvent le nom de Terminologie, qui, comme je l'ai dit plus haut,... serait commode à admettre, si sa composition, moitié

latine et moitié grecque ne s'y opposait, et auquel j'ai substitué le nom plus régulier de Glossologie (Glossologia). Je commencerai par exposer, dans le chapitre premier, les règles générales de la formation, de l'intelligence, et de l'adoption des termes de la science; dans les suivans, je donnerai leur explication détaillée d'après les principes exposés dans le premier.

§. 234. Le but de l'histoire naturelle étant de devenir universelle, on à dû, pour lui donner ce caractère, y adopter l'usage de la langue latine, qui est commune à tous les peuples civilisés; tous les termes, toutes les tournures de phrase, ont donc été établis en latin, et chaque peuple a fait de ces termes, des traductions plus ou moins heureuses, selon le génie de sa propre langue. Il sera donc nécessaire que, dans cette exposition des termes, je les indique à la fois en français et en latin. Comme la même idée a été souvent exprimée par divers mots, j'indiquerai toujours en tête celui que j'adopte, et je placerai à la suite, sous forme de synonymes, les termes équivalens employés par divers auteurs. On conçoit facilement que, sur ce nombre immense de termes, il en est de très-essentiels, vu qu'ils sont nsités par tous les auteurs, et d'autres qui sont moins nécessaires à connaître, parce qu'ils n'ont été: employés que par un petit nombre de botanistes; afin qu'on puisse sur le champ juger de ce degré divers d'importance et de fréquence des termes; j'ai écrit en petites majuscules ceux dont l'emploiest trèsamportant et très - usuel; j'ai marqué d'une † ceux dont l'usage n'est pas habituel et qui me paraissent inutiles à admettre; et j'ai eu soin d'ajouter à la suite du mot, le nom abrégé de l'auteur qui l'a employé; de sorte que, lorsque je ne cite aucun nom d'auteur, je veux dire que le mot est d'un emploi général.

## CHAPITRE I.er

Des termes botaniques en général.

§. 235. Les anciens Botanistes ne mettaient aucune importance à se servir de termes dont le sens sût bien rigoureusement déterminé, et chacun d'eux employait, pour se faire entendre, les mots, les métaphores ou les périphrases que son génie lui suggerait. Tournefort semble être le premier qui ait réellement senti l'utilité de fixer le sens des termes de manière à employer toujours le même mot dans le même sens, et à exprimer la même idée par le même mot; mais c'est Linné qui a réellement créé et fixé cette langue botanique, et c'est là son plus beau titre de gloire, car par cette fixation de la langue, il a répandu sur toutes les parties de la science, la clarté et la précision. Depuis Linné, les progrès de l'anatomie et de la Botanique descriptive, ont fait peu à peu abandonner quelques expressions inexactes. et adopter, surtout dans la Cryptogamie et la Carpologie, plusieurs nouveaux termes; Hedwig, Medikus, Necker et surtout M.rs Gærtner, Link et Richard, ont proposé, à cet égard comme à plusieurs autres.

diverses innovations utiles; mais la masse générale des termes admis est encore et sera probablement toujours la même que celle établie par le Botaniste Suédois.

§. 236. Les termes de la botanique appartiennent tous aux cinq classes suivantes; savoir: 1.º les termes organographiques, ou les noms des organes et des espèces d'organes; ils sont tous fondés sur la structure réelle des parties; 2.º les termes physiologiques, ou qui servent à désigner l'action des organes; 3.º les termes caractéristiques, qui servent à faire connaître les modifications des organes, et qui la plupart sont pris parmi les mots ordinaires de la langue; 4.º les termes dérivés ou composés, qui sont formés par l'union de termes appartenant à la fois à deux des classes précédentes; 5.º les termes didactiques, c'est-à-dire, relatifs non aux végétaux euxmêmes, mais à l'art de les étudier. Passons rapidement en revue ces diverses sortes de termes.

§ 237. Les organes et les sues des plantes étant nécessairement des corps ou des substances, il est évident que les noms qui les désignent doivent être tous des substantifs; c'est sous ce rapport que les noms réellement adjectifs de hilofère, d'amer, de ligneux, etc., ne peuvent guère être admis comme noms d'organes ou de matériaux des végétaux. Parmi ceux-ci, les uns sont des mots pris dans la langue vulgaire comme racine, feuille, fleur, etc., les autres créés par les Botanistes comme anthère, pétiole, péricarpe.

· S. 238. Les substantifs pris dans la langue vulgaire étaient originairement les seuls employés, et aussi on les appliquait indifféremment à des organes trèsdivers; c'est ainsi que, dans les écrits des anciens Botanistes, on voit souvent le mot de feuille employé, tantôt pour stipule, tantôt pour pétale, etc.; c'est ainsi que le mot de sleur a signissé, tantot corolle, tantôt tête ou agrégation de sleurs, etc. La langue actuelle de la botanique se ressent encorede ces extensions illimitées données à tel ou tel mot; pour les éviter entièrement, il est nécessaire d'adopter, sans aucune restriction, le principe déjà implicitement admis par presque tous les Botanistes, savoir, que chaque organe doit avoir un nom propre particulier; ainsi, par exemple, il me paraît très-convenable et très - simple, que le mot de feuille s'applique exclusivement aux feuilles proprement dites; celui de stipule, aux feuilles accessoires situées à leur base; celui de foliole, aux parties (ou articles séparables sans déchirement) des feuilles composées; celui de stipelle, aux petits appendices situés à la base des folioles, comme les stipules à la base des feuilles; celui de phylle, heureusement imaginé par Link, aux feuilles ou pièces des calices; celui de pétale, aux pièces de la corolle, ou à ce que les anciens nommaient feuilles de la sleur, et que Fabius Columna a le premier nommé pétales ; celui de bractée, à toute espèce de feuilles slorales en général; et celui de bractéole, à celles des bractées d'un rang plus petit ou plusintime que les autres. Indépendamment de la précision que l'on obtiendrait dans l'Organographie; en adoptant cette manière rigoureuse de
s'exprimer, on aurait de plus l'avantage, quant à la
Botanique descriptive, de faire comprendre sur le
champ tous les termes dérivés des précédens et de
leur attacher un sens précis. Un exemple fera plus
facilement sentir ce que je veux dire, que tous les
raisonnemens.

Lorsque je dis d'une plante qu'elle est triphylla ou trifolia, cela peut signifier, ou 1.º qu'elle ne porte que trois feuilles, ou 2.º qu'elle porte trois solioles sur une feuille, ou 3.º qu'elle a un calice à trois phylles, ou 4.0 que son involucre est à trois bractées, ou 5.º que ses feuilles sont verticillées trois ensemble. Au contraire, par le sens strict attaché au nom des organes, tous les mots composés deviennent clairs et rigoureux; ainsi, trifoliatus voudra dire qui a trois feuilles en général sur la tige; triphyllus, qui a trois phylles au calice; trifoliolatus, qui a la feuille composée de trois folioles; tribracteatus, qui a trois bractées autour de la sleur; tribracteolatus, qui a deux rangs de bractées dont l'intérieur est de trois; ternatifolius, qui a les feuilles groupées trois à trois; ternatim verticillatus, qui a les parties verticillées trois à trois, etc.

Ce seul exemple peut faire facilement comprendre la flexibilité et la rigueur que la langue botanique obtiendra, lorsque tous les botanistes adopteront, sans aucune exception, le principe que chaque organe doit avoir un nom, et que le même nom ne peut, sous aucun prétexte, appartenir à plusieurs.

Pour faciliter encore l'adoption de cette marche, il a fallu rejetter, comme noms d'organes, tous les termes dont le sens est trop vague; c'est sous ce rapport que Linné a substitué le mot anthera à celui d'apex, qui signifie sommet, et que Tournefort avait appliqué à la bourse qui termine l'étamine des plantes; c'est sous le même rapport que M. Link a proposé plusieurs innovations simples et heureuses, que j'aurai occasion d'indiquer dans la suite.

5. 239. Lorsqu'on est dans le cas de créer un nouveau nom d'organe, il est essentiel d'en former qui soient d'un seul mot et non pas déjà composés, parce que, dans ce dernier cas, ils ne se prêtent à aucune des combinaisons dont les botanistes font un usage fréquent et commode; ainsi, par exemple, les mots de péricarpe, périsperme, sont peu commodes à cause de leur composition.

Il est évident que chaque petite combinaison, chaque petit appendice des organes ne doit pas porter un nom particulier, parce que cette multitude de noms surcharge la mémoire sans nécessité, et a de plus l'inconyénient de faire moins sentir les rapports qui existent entre certains organes; c'est à ceux qui ont étudié la structure végétale, non-seulement sous le simple rapport anatomique, mais surtout d'après l'étude des modifications possibles de chaque organe dans chaque famille, qu'il appartient de reconnaître quels sont les organes qui sont réellement distincts les uns des autres.

§. 240. Les termes physiologiques sont relatifs, ou aux forces dont le végétal vivant paraît doué comme la contractilité; ou aux fonctions qu'il remplit pour se nourrir et se reproduire comme la feuillaison, la sleuraison; ou aux phénomènes vitaux qu'il exécute comme le sommeil, la perpendicularité; ou aux sucs qui se trouvent dans ses diverses parties, tels que la sève, le cambium; ou aux matériaux immédiats dont il est composé, tels que l'huile, la gomme, etc.; ou aux maladies dont les plantes peuvent être atteintes, ou, ensin, à l'histoire générale du végétal considéré dans son état de vie. Quelle que soit l'importance de ces objets, on n'a heureusement créé pour les désigner qu'un petit nombre de termes, qui la plupart s'entendent d'eux-mêmes lorsqu'on connaît les noms des organes. Je ne dois les indiquer, dans cet ouvrage, qu'autant qu'ils out ou qu'ils doivent avoir des rapports réels avec la classification ou la description des végétaux.

§. 241. Les termes caractéristiques, c'est-à-dire ceux qui expriment les modifications des organes, sont de tous les plus nombreux dans les livres, les plus embrouillés dans leur exposition et les plus difficiles pour l'étude; on a coutume de les placer à la suite du nom de l'organe anquel ils se rapportent le plus fréquemment. Mais il est évident que cet ordre est tout-à-fait inexact; ainsi, par exemple, quand on dit d'une feuille qu'elle est orbiculaire, ou qu'elle est rouge, il est clair qu'on exprime, relativement à cet organe, une idée qui peut s'appliquer également

àtous les organes; les termes de ce genre ne doivent donc point se classer d'après les organes, mais d'après le genre particulier de modifications qu'ils indiquent, à peu près comme nous l'avons vu dans la 1. re partie (liv. 2. chap. 3). Ainsi, tous ces termes sont relatifs: 1.º à l'absence ou à la présence des organes; 2.º à leur situation ou insertion; 3.º à leur direction ou disposition; 4.º à leur forme générale; 5.º à leur simplicité et intégrité, ou à leurs divisions et découpures; 6.º à leur désinence; 7.º à l'état ou l'aspect de leur surface; 8.º à leur nombre; 9.º à leurs dimensions; 10.º à leurs adhérences ou soudures; 11.º à leur durée; 12.º à leur consistance; 13.º à leur couleur; 14.º à leur odeur, et 15.º à leur saveur. Au moyen de cet ordre, tous les termes que les Botanistes ont coutume ou besoin d'employer, se trouvent classés sans aucune répétition et en faisant sentir leurs relations réelles. Cet ordre a même ceci de fort utile, qu'il sert de guide pour les descriptions. (Voy. §. 210.) Ainsi, étant donnée une plante à décrire, il faut prendre chacun de ses organes et le désigner d'après les quinze considérations que je viens d'énoncer; par cette marche, on aurait la certitude de ne rien omettre de ce qui peut être utile à connaître : il ne resterait plus pour celui qui voudrait publier sa description, qu'à en éliminer ce qui est peu utile ou ce qui s'entend de soi-même. Toutes les réflexions présentées plus haut, relativement à la nécessité de fixer rigoureusement le nom des organes, est de même applicable aux termes caractéristiques.



 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

S. 242. Les adjectifs dérivés des noms des organes, prennent, en général, des sens assez divers selon leur terminaison. Ainsi, 1.º ceux terminés en atus, indiquent la présence de l'organe, par exemple radicatus, foliațus, qui a une racine, qui a des feuilles; 2.º ceux terminés en aris ou alis signifient qui appartient à tel ou tel organe; ainsi, radicalis, foliaris, qui appartient aux racines ou aux feuilles; 3.º ceux terminés en inus ou aceus, désignent la nature de l'organe, ainsi, radicinus, foliaceus, qui est de la nature ou de la consistance des racines ou des feuilles; 4.º ceux en osus, veulent dire qui a tel organe plus grand ou plus nombreux qu'à l'ordinaire; ainsi, radicosus qui a une grosse racine, foliosus qui a beaucoup de feuilles; 5.º ceux en escens, signifient qui dégénère ou teud à se changer en un tel organe; ainsi, spinescens qui tend à devenir épine; 6.0 parmi les mots dérivés du grec, ceux qui se terminent en odes, oides ou oideus, indiquent une simple ressemblance avec l'organe nommé; ainsi, Rhiroideus ou Phyllodes, signifient seulement qui ressemble à une racine ou à une feuille.

Malheureusement on ne s'est pas toujours servi des diverses classes d'adjectifs dérivés dans leur sens strict; et on voit quelquefois le même mot employé dans presque tous ces divers sens; ainsi, calycinus se trouve dans les livres pour dire qui a un calice, qui a un grand calice, qui a la consistance d'un calice, ou qui appartient au calice. Il serait à désirer que, pour éviter toute équivoque, on en vint à se

servir rigoureusement de chaque dérivé dans son véritable sens.

Il arrive aussi quelquesois que les adjectifs dérivés sont employés comme de simples métaphores; ainsi, annulatus ne veut pas dire seulement qui est muni d'un anneau, mais qui est en forme d'anneau. le sens général de la phrase indique suffisamment les cas où chaque dérivé doit être pris au propre ou au figuré. Je ne les expliquerai donc que dans le cas où ils auraient une acception qui ne s'entendrait pas d'elle-même; ceux qui voudront les connaître devront remonter, par la simple table alphabétique, au substantif qui leur sert de racine. Observons ici, que si j'ai choisi, dans cet article, tous mes exemples dans la langue latine, c'est que ces nuances sont trèsdifficiles et souvent impossibles à faire sentir en français: réflexion qui s'applique plus encore aux classes suivantes.

§. 243. Non-seulement les Botanistes ont exprimé, par des termes propres, les moindres organes des Plantes et les moindres modifications que ces organes peuvent présenter, mais ils ont encore voulu éviter des périphrases fréquentes, en créant des mots qui expriment à la fois et le nom de l'organe et la modification qu'il présente; ainsi, oppositifolius, signifie qui a les feuilles opposées; chrysocarpus, qui a les fruits d'un jaune doré, etc. Les règles fondamentales pour la formation et l'intelligence de ces termes sont très-simples.

Étant donné le nom d'un organe, soit en grec, soit

en latin, 1.º on lui attribue une terminaison adjective latine; par exemple, de anthos ou flos qui signifient seur, on fait anthus ou florus; 2.º on le fait précéder par un mot dérivé du génitif de l'adjectif, qui, dans la même langue, exprime l'attribut ou la modification dont on a intention de parler : ainsi, de macros ou de lungus, qui signifient long ou tire macro et lungi, qui, réuris à la portion déjà formée font macro-anthus (1) et longi-florus, à longue fleur; 3.º si la modification qu'on veut exprimer le peut être par un mot indéclinable, ou une préposition, comme épi ou supra, qui signifie dessus, on le met simplement à la place de l'adjectif, comme dans jes mots epiphyllus, suprafolius, sur les feuilles; 4.º il faut observer que les élémens des mots composés doivent toujours se tirer de la même langue: ainsi, on doit rejeter les mots de unipetalus, proposé à la place de monopetalus, polyflorus employé par Loureiro, à la place de polyanthus-ou de multiflorus; 5.º lorsqu'on emploie deux noms d'organes combinés ensemble, le premier joue le rôle d'adjectif, et le second de substantif, et cette réunion signifie que le dernier est inséré ou implanté sur le second; ainsi, radiciflorus ou rhizanthus, signifient dont la fleur est implantée sur la racine. (Voy. §. 417) la manière de trouver le sens de tous ces composés et des suivans, par le moyen de la table alphabétique.

<sup>(1)</sup> Et par euphonie, Macranthus.

§. 244. Il est encore d'autres classes de termes composés employés dans la Botanique; ce sont les adjectifs modifiés par des prépositions, et ceux qui sont combinés ensemble.

\$. 245. Lorsqu'on veut indiquer qu'un organe approche d'un certain état sans l'atteindre, on se sert du terme ordinaire qui désigne cet état, en le faisant précéder de la préposition sub, sous: ainsi, subrotundus veut dire à peu près rond, subroseus, presque rose, etc.; cette préposition ne peut s'employer que devant les mots d'origine latine. Quant à ceux d'origine grecque, on se permet quelquefois, dans les cas analogues, de les modifier par la terminaison en oïdes, ou en les terminant par morphus, qui signifie en forme de, comme rhizoïdes, qui ressemble à une racine, rhizomorphus, en forme de racine. C'est dans des cas semblables que, pour les mots d'origine latine, on les termine par formis: ainsi, radiciformis, en forme de racine.

Lorsqu'on veut ajouter à l'idée qu'indique un adjectif, on a deux moyens: ou bien, on met cet adjectif au superlatif, comme *integerrimus*, très-entier; ou bien, on le fait précéder par la préposition per: ainsi, perinteger signifie de même très-entier.

Enfin, la préposition ob, mise devant un adjectif, indique qu'il faut prendre ce mot dans un sens inverse: ainsi, cordatus signifie qui est en forme de cœur, l'échancrure en bas, et obcordatus, qui est en forme de cœur, l'échancrure en haut; à la place de ob, on met quelquefois obverse.

Digitized by Google

- §. 246. Toutes les fois qu'on veut indiquer un état intermédiaire entre deux modifications qui ont chacune un nom, on peut combiner ensemble les deux termes, et celui qui en résulte indique cet état intermédiaire: ainsi, oblongo-lanceolatus veut dire intermédiaire entre la forme oblongue et la forme lancéolée, et ainsi de tous les autres. Les seules règles à suivre, à cet égard, sont les suivantes:
- 1.º On ne peut combiner ensemble que des termes qui appartiennent à la même classe de caractères: ainsi, je puis bien dire oblongo-lanceolatus, palmato-partitus, croceo-rufus, etc., parce que l'un et l'autre des composans sont relatifs, dans le 1.er exemple, à la forme, dans le 2.e, à la découpure, dans le 3.e, à la couleur, etc; mais on ne peut pas dire oblongo-partitus ou palmato-rufus, parce que ces mots appartiennent à deux séries d'idées, si j'ose le dire, incommensurables.
- 2.º On pe doit jamais combiner ensemble que des mots dérivés de la même langue.
- 3.º On doit, en général, éviter de combiner ensemble des adjectifs déjà évidemment composés.
- §. 247. Quant aux termes didactiques, ils sont en si petit nombre, qu'ils ne méritent guère de nous occuper ici, d'autant plus qu'ils se trouvent nécessairement tous expliqués dans le courant de cet ouvrage; on y sera renvoyé par la table alphabétique.
- §. 248. Il résulte évidemment des observations précédentes, que le langage de la botanique est extrêmement riche en termes, dont les uns sont stric-

tement nécessaires, et les autres ne sont que des abréviations de périphrases plus ou moins fréquentes. Il faut avouer qu'on a souvent, à ce dernier égard, dépassé les limites de la nécessité: à force de vouloir indiquer les moindres particularités, on a donné des noms à des variations à peine sensibles; à force de vouloir tout exprimer par des termes propres, on en est venu à créer des mots d'un emploi très-rare, et que des périphrases eussent remplacé sans inconvénient. A quoi bon créer un terme pour dire qu'une feuille a la forme d'un violon ( panduræformis )? Cette comparaison n'eût-elle pas pu se faire explicitement dans les deux ou trois cas où l'on a besoin de l'employer? Cette légion innombrable de termes, souvent incompréhensibles, quelquesois obscurs, rarement nécessaires, donne à la science des sleurs un aspect farouche et pédantesque, et la hérisse de difficultés qu'on aurait pu facilement éviter. Cependant, comme ces termes sont tous employés par les auteurs, ils sont maintenant plus ou moins nécessaires à connaître.

### CHAPITRE II.

# Termes organographiques.

S. 249. Les termes organographiques sont ceux qui, exclusivement propres à la description des végétaux, servent à désigner leurs organes. Je vais les passer en revue dans un ordre assez méthodique

pour que cette énumération puisse servir aux commençans de tableau synoptique, et leur indiquer la structure générale des plantes.

§. 250. VÉGÉTAL, PLANTE (Vegetabile, Planta, et dans les composés grecs, Phytos, Botanè, Botanos); être organisé et vivant, dépourvu de sentiment et de mouvement volontaire (§. 8.); il est composé de parties élémentaires qui, par leurs combinaisons diverses, forment les parties organiques.

### Art. 1. Parties élémentaires.

S. 251. Parties ÉLÉMENTAIRES, Parties similaires (Organa elementaria, Seneb., Partes similares, Grew.); parties assez petites, et qu'on retrouve semblables à elles-mêmes dans toutes les parties des divers végétaux que l'on analyse, et dont elles semblent être les élémens.

TISSU MEMBRANEUX (Contextus, Complexus membranes toutes continues, quelle que soit leur forme, et qui est la base de tous les végétaux; il est ou cellulaire ou vasculaire.

§. 252. TISSU CELLULAIRE (Complexus cellulosus, Tela cellulosa, Link); tissu membraneux composé d'un grand nombre de cellules, ou de vides à peu près hexagones, formés de toutes parts, et qui ressemblent à de l'écume de savon; dans un sens plus borné, on prend aussi ce mot pour synonyme de parenchyme ou d'enveloppe cellulaire. Quelques auteurs désignent cet organe sous le nom de Tissu

utriculaire (Complexus utricularis), dans l'idée fausse que chaque vide est une petite vésicule séparée de ses voisines par des intervalles, où l'on a cru remarquer deux sortes de vaisseaux: 1.° ceux que M. Treviranus nomme Meatus intercellulares, et que Hedwig désignait sous le nom de Vasa revehentia; 2.° ceux que M. Link appelle Ductus intercellulares, qui descendent perpendiculairement, et sont plus grands que les précédens: l'existence de ces organes est loin d'être prouvée.

On nomme CELLULE (Cellula, Utriculus, Malp., Pore, Vésicule, en anglais Bladder, selon Grew), l'un des vides produits dans le tissu cellulaire par le dédoublement des membranes; les cellules sont plus ou moins hexaèdres, et fermées de toutes parts. On distingue diverses espèces de tissu cellulaire, et par conséquent de cellules: quant à l'apparence des parois, on trouve le tissu cellulaire,

- 1. Simple (simplex), c'est-à-dire, dont les parois sont transparentes sur tous les points.
- 2. Ponctué (punctatus), ou poreux (Mirb.), dont les parois présentent des points opaques d'apparence glanduleuse, et peut-être percés.
- 3. Rayé (lineatus), fendu (Mirb.), dont les parois présentent des raies transversales d'apparence glanduleuse, et peut-être fendues.

Quant à la forme des cellules, on distingue le tissu cellulaire en

1. Régulier (regularis), ou dont les cellules sont toutes à peu près hexaèdres, de manière à présenter en tout sens une coupe sensiblement hexagonale; il forme la principale partie du parenchyme. Je rapporte à cette espèce, les tissus nommés Tissu globulaire, Tissu vésiculaire, par M. Link.

- 2. Allongé (elongatus), ou dont les cellules sont allongées, de manière à former de petits tubes clos aux deux extrémités, et non ouverts comme dans les vaisseaux; ce sont ces cellules qui ont reçu le nom de Cellules allongées (Rud.), Cellules tubulées (Fl. fr.), Petits tubes (Mirb.), Utricules fibreuses (Trev.), Tissu cellulaire ligneux (Mirb.). On peut y rapporter encore le Tissu allongé et le Tissu alvéolaire de M. Link. Cet organe se trouve dans les nervures et le bois.
- 3. En Chapelet (precatorius), ou qui présente des séries de cellules ovoides, ponctuées, séparées par des diaphragmes, et qui, par leur succession, ressemblent aux grains d'un chapelet; ce sont les vaisseaux en chapelet de M. Mirbel, les vaisseaux en collier de M. Bernhardi, les vaisseaux vermiculaires de M. Treviranus, les vaisseaux entrecoupés de M. Bilderbyk. On les trouve dans les bourrelets, les articulations.
- §. 253. TISSU VASCULAIRE ou Tubulaire (Mirb.) (Contextus, Complexus vascularis seu tubularis), tissu membraneux composé d'un certain nombre de tubes ou de vaisseaux continus.

VAISSEAUX (Vasa), vides qui se trouvent dans le tissu membraneux, et qui sont ouverts à leurs extrémités; M. Mirbel les nomme Tubes (Tubi). On distingue communément les Vaisseaux d'après leur usage, en

- 1. Lymphatiques (lymphatica), qui renferment des sucs aqueux peu ou point élaborés; ce sont ceux que Grew nommait Sap-vessels, Lymphæducts, Lymphæductus, Duhamel Vaisseaux séveux, Bernhardi Vaisseaux pneumatiques, etc.
- 2. Propres (. propria), qui renferment des sucs épais, élaborés, colorés et propres à certains végétaux. Voyez ci-dessous §. 254.

Les Vaisseaux lymphatiques qui méritent seuls le nom de vaisseaux, se distinguent en

- 1. V. ponctués (V. punctata Trev.), ou dont les parois sont marquées de points d'apparence glanduleuse, peut-être percés; ce sont les tubes poreux de M. Mirbel.
- 2. V. rayés (V. lineata), ou dont les parois sont marquées de raies transversales d'apparence glanduleuse, et peut être fendues; ce sont les organes appelés fausses trachées par M. Mirbel, vaisseaux fendus dans la Flore française, vaisseaux à escaliers par M. Bernhardi, quand les raies sont incomplettes, et vaisseaux annulaires, quand elles sont complettes.
- 3. Vaisseaux spiraux ou Trachées (Vasa spiralia, Tracheæ), sont des espèces de tubes composés d'une lame membraneuse élastique, roulée en spirale sur elle-même. On les trouve en abondance dans les jeunes pousses de toutes les plantes vasculaires. Grew les nommait Vaisseaux aériens (Aër-vessels), parce qu'on n'y trouve le plus souvent que de l'air. Hedwig

les nommait Vasa pneumato-chymifera, et les croyaît composés de deux organes, un tube droit central rempli d'air, qu'il nommait Pneumatophora, et un tube rempli de suc, roulé en spirale sur le précédent, qui a reçu les noms de Vasa adducentia spiralia, Vasa chymifera, Vasa hydrogera; mais on n'a point pu vérifier cette observation de Hedwig, et il paraît certain que la trachée est un tube formé par une membrane roulée en spirale. MM. Rudolphi et Link distinguent les vaisseaux en spirale libre et en spirale soudée; ces derniers diffèrent-ils réellement des vaisseaux rayés?

- 4. Vaisseaux mixtes (Vasa mixta); sous ce nom, M. Mirbel désigne des tubes qui, à diverses parties de leur longueur, sont ponctués, rayés ou spiraux; leur existence me paraît encore douteuse.
- §. 254. VAISSEAUX PROPRES, ou pour mieux dire, RÉSERVOIRS DU SUC PROPRE (Vasa propria, Receptacula succi proprii); espèces de cavités ménagées çà et là dans le tissu cellulaire, fermées de toutes parts, dépourvues des ponctuations ou des raies qu'on voit sur le tissu ordinaire, et remplies de sucs diversement colorés et propres à chaque végétal; on peut distinguer:
- 1. Les Réservoirs vésiculaires (R. vesiculosa), ou Glandes vésiculaires (Glandulæ vesiculares) des auteurs; ce sont des vésicules sphériques, ordinairement remplies d'huiles volatiles, qu'on trouve dans le parenchyme des feuilles et des écorces; par exemple, dans le Myrte, l'Oranger, etc.

- 2. Les Réservoirs en cæcum (R. cæciformia) sont des tubes courts pleins d'huile volatile, observée par M. Ramond dans l'écorce du fruit des Ombellifères.
- 3. Les Réservoirs tubuleux (R. tubulosa), ou Vaisseaux propres solitaires de M. Mirbel, sont des tubes solitaires au milieu d'un amas de tissu cellulaire, dont la paroi est épaisse solide consistante, pleins, ou de suc térébinthacé, et alors Grew les nommait Turpentine-vessels, ou de suc laiteux, et alors Grew les désignait sous le nom de Milk-vessels.
- 4. Les Réservoirs fasciculaires (R. fascicularia), ou Vaisseaux propres fasciculaires de M. Mirbel, sont des faisceaux de petites cellules tubulées, parallèles, pleines de sucs propres, tels sont, par exemple, ceux des Apocynées.
- 5. Les Réservoirs accidentels (R. accidentalia) sont des cavités qui se forment accidentellement et se remplissent par infiltration de sucs propres sécrétés ailleurs; c'est ainsi que la résine des Conifères pénètre souvent dans leur moelle ou leurs vaisseaux lymphatiques.
- §. 255. LACUNES (Lacunæ, Mirb.), ou CAVITÉS AÉRIENNES (Cavitates aëreæ), sont des cavités pleines d'air qui se forment dans l'intérieur des plantes par la rupture du tissu cellulaire; Grew les nommait Creux tubulaires, ou Ouvertures de la moelle, M. Rudolphi Vaisseaux pneumatiques, M. Link Réservoirs d'air accidentel; ce dernier en distingue quatre espèces:

- 1. Lacunes irrégulières (L. irregulares), qu'on voit au milieu des feuilles, des réceptacles ou autres parties, qui contiennent beaucoup de tissu cellulaire.
- 2. Lacunes fistuleuses (L. fistulosæ), qui occupeut tout le centre de la tige et le rendent creux comme une slûte, par exemple dans les Graminées.
- 3. Lacunes régulières (L. regulares), qui occupent le centre des tiges des plantes aquatiques, et où les cellules rompues se disposent avec régularité, par exemple, les Scirpus, etc.
- 4. Lacunes cellulaires (L. cellulares), sont de grandes cavités dont les parois elles mêmes sont composées de tissu cellulaire, par exemple, dans le Sparganium.
- 5. 256. FIBRE (Fibra), Fibre végétale, faisceau de vaisseaux et de cellules allongées, soudées intimement, et qui, à raison de leur consistance plus solide, peuvent se détacher assez facilement, surtout par la macération, du tissu cellulaire arrondi, sous la forme de filets plus ou moins consistans; c'est par les fibres que se dirige principalement la marche des sucs.

Lorsque les fibres pénètrent dans les organes foliacés où elles se ramifient souvent, elles prennent le nom de Nervures ( Nervu).

PARENCHYME ( Parenchyma ), partie pulpeuse, essentiellement composé de tissu cellulaire mol, comme on en trouve dans les feuilles ou les fruits; il se dit par opposition au mot de Nervures.

ÉPIDERME (Epiderma, Epidermis, Cuticula); on donne ce nom à la membrane mince et ordinairement transparente qui recouvre toute la superficie des plantes, se détache plus ou moins facilement du reste du tissu, et paraît être la paroi externe des cellules extérieures durcie et fortifiée par l'action de l'air et l'effet de l'évaporation. Grew la nommait Cuticule dans les plantes jeunes, et Peau (Skin) dans les plantes âgées. Lorsqu'on eulève l'épiderme de dessus le parenchyme, la trace des parois des cellules reste marquée sur l'épiderme, et y forme des aréoles hexagonales, séparées par des raies qui ont été prises quelquefois pour des vaisseaux, et qui paraissent être les Vasa exhalantia de Hedwig.

§. 257. ARTICULATION (Articulatio), place du tissu végétal, où deux parties continues dans leur jeunesse se coupent ou se séparent d'elles - mêmes et sans déchirement sensible, à une époque déterminée de leur vie, par exemple, les points d'attache des feuilles du poirier, ou des folioles de l'Acacia, etc. On nomme Article (Articulus), l'intervalle entre deux articulations; Cicatrice (Cicatricula), la place ou marque qui reste après qu'un organe s'en est désarticulé.

NOEUD ( Nodus ), place du végétal où les fibres s'entrecroisent et où le tissu cellulaire se tuméfie, de manière à former une protubérance annulaire, par exemple, les nœuds des Gramens; l'intervalle entre deux nœuds, ou deux paires, ou deux verticilles de feuilles, se nomme Entrenœud (Internodium.)

Nonosité (Nodositas), concrétion ou dépôt formé, par l'effet même de la végétation, dans certaines places qui en sont bosselées ou tuméfiées, par exemple, les feuilles du Jonc, improprement nommé articulé.

- §. 258. Pores (Pori); ce mot se prend en trois sens: 1.º on désigne sous le nom de Pores, en général, tout orifice très petit, visible seulement au microscope, et situé sur le tissu membraneux interne ou externe.
- 2.º On appelle souvent Pores insensibles ou Pores cellulaires (Pori inconspicui, Pori cellulares), les orifices jusqu'ici inconnus, mais qu'on suppose exister sur la partie externe du tissu cellulaire, et qu'on regarde comme les organes de l'évaporation insensible.
- 3.° On appelle enfin de ce nom, des organes trèsvisibles, savoir, les Pores corticaux (Pori corticales); ils sont aussi nommés Stomates (Stomatia) par M. Link; Glandes corticales, par De Saussure; Pores allongés ou grands pores, par M. Mirbel; Pores évaporatoires, par Hedwig; Pores de l'épiderme, par M. Rudolphi; Pores proprement dits, par Jurine fils; Glandes miliaires, par Guettard; Glandes épidermoidales, par M. Lametherie: ce sont des pores ovales, très-visibles au microscope, et quelquefois même à la loupe, qu'on observe sur le parenchyme des feuilles, des calices et des jeunes pousses des plantes vasculaires, mais seulement sur les surfaces destinées à vivre hors de la terre ou de l'eau; ces

organes paraissent servir à l'exhalaison et peut-être à l'imbibition des vapeurs aqueuses.

§. 259. SPONGIOLES ( Spongiolæ); ce sont des espèces de corps analogues à des éponges, et trèsfacilement transméables à l'humidité qu'ils absorbent, sans qu'on puisse, aux microscopes même les plus forts, y apercevoir des pores; elles ont ceci de singulier, que les molécules colorantes y passent sans difficulté, tandis qu'elles ne passent jamais par les pores corticaux. Ces spongioles sont de trois sortes:

- 1. S. radicales (S. radicales) situées à l'extrémité de toutes les moindres divisions des racines; elles absorbent la sève (1).
- 2. S. pistillaires (S. pistillares) situées à l'extrémité du pistil, et plus connues sous le nom de Stigmate; elles absorbent la liqueur fécondante.
- 3. S seminales (S seminales) situées sur la surface externe des graines, et chargées d'absorber l'eau qui doit les faire germer.
- §. 260. GLANDE (Glandula, et dans les composés grecs Aden, Adenos). Dans le sens exact du mot, une glande signifie un organe chargé de la sécrétion d'une liqueur; mais dans l'usage ordinaire de la botanique, on emploie souvent ce terme pour désigner des tubercules qui ressemblent plus ou moins exactement à ceux qui sécrètent réellement quelque

<sup>(1)</sup> M. Corréa est le premier qui ait observé l'analogie de ces organes avec les stigmates; il les nommait dans son instructive conversation Stigmates des racines; mais il n'a jamais publié ses observations à leur égard.

liqueur; si on les considère quant à leur anatomie, on peut distinguer avec M. Mirbel:

- 1. Les Glandes cellulaires (Glandulæ cellulares), qui sont formées d'un tissu cellulaire très fin et n'ayant aucune communication avec les vaisseaux; elles paraissent destinées à rejeter au dehors un suc particulier, et sont donc excrétoires; on les appelle aussi Glandes nectarifères ou nectaires, lorsqu'elles sont situées sur la fleur.
- 2. Les Glandes vasculaires (Gl. vasculares), qui sont composées d'un tissu cellulaire très-fin, traversées par des vaisseaux qui n'excrètent aucun suc visible à l'extérieur, et paraissent sécrétoires, telles sont celle qui entoure l'ovaire du Cobæa, ou les tubercules qu'on observe sur le pétiole des Drupacées, et qui, à cause de leur forme, avaient été nommées Glandes à godet (Gl. urceolares).
- §. 261. Poils (Pili, Villi.). On désigne généralement sous ce nom, toutes les petites productions molles et filiformes, qui ressemblent par leur apparence aux poils des animaux, et qui sont toujours composées d'une ou plusieurs cellules saillantes hors du tissu: quant à leur structure réelle, on les distingue en quatre classes.
- I.º Les Poils glandulifères (Pili glanduliferi), c'est-à-dire, qui servent de support à une ou plusieurs glandes: tels sont ceux qu'on a nommés
- a. Poils à cupules (pili cupulati); ce sont des filets terminés par une glande concave, comme dans le Pois chiche.

- b. Poils en tête (pili capitati), filets simples, terminés par une glande arrondie.
- c. Poils à plusieurs têtes (pili polycephali); filet rameux dont les branches se terminent par une glande, par exemple dans le Croton penicillatum.
- II.º Les Poils excrétoires (Pili excretorii), c'est-àdire, qui, placés sur une glande, lui servent de conduit excréteur: tels sont
- a. Les poils en aléne (pili subulati), dont la glande est sessile et se prolonge en un filet tubuleux et acéré.
- b. Les poils en navette (pili malpighiacei), dont la base glanduleuse porte un poil horizontal attaché par son centre, et qui, par ses deux extrémités, peut donner issue à la liqueur, par exemple, ceux du Malpighia urens.
- III.º Poils lymphatiques (Pili lymphatici); poils filiformes, dépourvus de glandes filiformes, et qui paraissent seulement destinés à multiplier les surfaces évaporatoires: ou y distingue les poils
- a. Simples (simplices), c'est-à-dire, qui ne sont ni branchus, ni divisés par des cloisons transversales; ils sont cylindriques, coniques ou en larme batavique (clavati).
- b. Cloisonnés (phramigeri), ou articulés par des cloisons transversales.
- c. Rameux (ramosi), parmi lesquels on distingue encore ceux à rameaux libres, qu'on désigne par les mêmes termes employés quant aux ramifications ordinaires (Voy. chap. III. §. 382), et ceux à rameaux

soudés, de manière à former des espèces d'écailles en écusson, qu'on a nommés poils en écusson (scutati), comme dans l'Elæagnus.

Quant à l'aspect général des poils, voy. §. 291.

## Art. 2. Parties organiques.

S. 262. LES PARTIES ORGANIQUES (Partes organicæ) de Grew, ou les Organes composés, ou simplement les Organes, sont les parties du végétal toutes composées des élémens précédens, et qui sont la plupart bien visibles à l'œil.

Organes nutritifs (Organa nutritiva), ou Organes de la végétation, sont celles des parties organiques qui servent essentiellement à la nutrition ou à la végétation, ou, en d'autres termes, à la vie de l'individu, comme la racine, la tige et les feuilles.

Organes reproductifs (Organa reproductiva), ou Organes de la fructification, sont celles des parties organiques qui sont destinées à la reproduction ou à la fructification, ou, en d'autres termes, à la vie de l'espèce: tels sont la fleur, le fruit, la graine.

Organes accessoires (Organa accessoria), sont ceux qui ne se trouvent que dans certains végétaux, qui sont placés indifféremment sur les organes nutritifs et reproductifs, et u'appartiennent essentiellement ni à l'une ni à l'autre classe: tels sont les poils, les piquans, les soutiens, etc.

## Art. 3. De la Tige en général.

§. 263. TIGE (Caulis, et dans les composés grecs

Caulon), partie de la plante qui tend à s'élever verticalement et qui porte les feuilles et les sleurs; dans un sens très-général, L'Héritier la nommait Adscensus, et Hedwig Truncus pascendens. Tournefort ne donnait le nom de Caulis qu'à la tige des herbes.

Tronc (Truncus). Linné désigne par ce mot la tige des plantes, prise dans le sens le plus général. A l'exemple des anciens, la plupart des modernes s'en servent pour désigner la tige des arbres.

Chaume (Culmus), tige des Graminées, c'est-àdire, tige cylindrique, munie d'espace en espace de nœuds compacts, desquels les feuilles prennent naissance.

Chalumeau (Calamus), tige simple, herbacée, sans nœuds, et plus ou moins fistuleuse comme celle des Jones.

Frons (Frons). Linné donnait ce nom aux tiges des Palmiers et autres Monocotylédones en arbres, parce qu'il les considérait avec quelque raison comme des faisceaux composés des feuilles et des parties de la fructification. D'autres Botanistes ont réservé ce mot pour les expansions des Algues, qui, étant homogènes, sont indifféremment tiges, feuilles ou racines; mais, dans ce sens même, c'est à tort que Wildenow l'applique aux feuilles des Palmiers et des Fougères. Le vrai sens latin est de prendre ce mot pour synonyme de feuilles, mais dans un sens vague et poétique, et c'est encore dans cette acception que frondosus signifie feuillé; je crois donc que ce mot doit

être ou exclu de la langue botanique, ou réservé aux expansions membraneuses des Algues.

Support (Stipes). Linné entendait par ce mot la base du frons dans les Palmiers, les Fougères et les Champignons: il est aujourd'hui hors d'usage sous les deux premiers rapports; mais on entend par là, 1.0 dans un sens général, un support quelconque dont on veut ou on ne peut pas exprimer la nature; 2.0 dans un sens plus strict, le support ou pédicule qui soutient le chapeau des grands Champignons (§. 264.); 3.0 le support spécial qui soutient l'aigrette des Achènes (§. 321). Sous tous ces rapports, dans les termes composés, on se sert en latin de pes au lieu de stipes, et en grec, de pus ou podus qui vient de πους, ποδος, pied.

§. 264. Quant aux Cryptogames, on a adopté en latin les noms suivans :

Surculus (Hedw.), tige des mousses, c'est-à-dire, tige cylindrique, simple ou rameuse, garnie d'expansions foliacées.

Cormus (Wild.), Anabices (Neck.), partie des végétaux cryptogames qui se trouve hors de terre, la fructification exceptée.

Thallus (Ach.), expansion semblable à une tige ou à une feuille qui compose la plante des Lichens, la fractification exceptée, ou Cormus des Lichens.

Hypha (Wild.), Cormus filamenteux, un peucharnu, aqueux ou demi-ligneux des Bissus.

Lorulum (Ach.), Thallus filamenteux et rameux. Stipes ou Pédicule des Champignons; voy. §. 263.

§. 265. COLLET (Collum), plan intermédiaire entre la racine et la tige, où les fibres commencent d'un côté à monter, de l'autre à descendre. Grew le nommait Coarcture, et M. Lamarck Næud vital: on confond souvent avec lui les organes suivans.

Souche (Caudex). Ruellius et Tournefort désignaient sous ce nom, la tige des arbres que nous nommons aujourd'hui tronc (§. 262); maintenant, d'après M. Link, on entend par ce mot la base vivace des tiges annuelles, qui, après la mort de la partie supérieure, prend l'apparence d'une racine, et émet l'année suivante de nouvelles tiges.

Rhizoma (Gawl.), souche souterraine ou superficielle, ordinairement allongée obliquement ou horizontalement, qui émet les radicules dans plusieurs plantes, telles que les Iridées et les Fougères; c'est à proprement parler une véritable tige: Linné la nommait Caudex descendens.

Plateau (Lecus, DC., de lexos écusson), espèce de disque plus ou moins aplati, qui représente la vraie tige dans les bulbes, et qui émet par dessous les racines et par dessus les feuilles et les sleurs.

Bulbo-tuber (Gawl.), tubérosité sphérique placée au collet de la plante, et souvent recouverte par la base des feuilles comme le plateau des bulbes, par exemple, dans le Safrau.

§. 266. Branche, Rameau (Ramus, et dans les composés grecs Clados); divisions, ramifications de toute espèce de tiges ou même de tout corps cylindracé. En latin, les dernières ramifications se nom-

ment Ramuli, qu'on traduit quelquesois en français par le mot de Brindilles; l'ensemble des branches, comparé au tronc lorsque celui-ci est nu et simple, porte le nom de Cyme (Cyma).

Jeune pousse (Innovatio Hedw., Ramus novellus, Turio), branche de l'année qui n'a pas eucore acquis toute sa longueur. M. Link donne le nom de Turio à toute pousse qui s'allonge beaucoup avant de produire des feuilles; selon d'autres, ce mot s'applique seulement aux jeunes pousses charnues et annuelles des herbes vivaces, au moment où elles sortent de terre, pousses que Ray et Tournefort nommaient Asparagi, parce que l'exemple le plus connu est celui des Asperges à l'époque où on les mange. Linné entendait par Turio une espèce de bourgeon; voy. §. 273.

Branche gourmande, branche de l'aunée qui n'est pas destinée à porter du fruit.

Virgultum, branche délicate, jeune ou allongée d'un arbre ou d'un arbuste.

Vimen, jet ou branche ligneuse, flexible comme l'osier.

Sarment (Sarmentum), tige ou branche à la fois ligneuse et grimpante, comme lorsqu'on parle des sarmens de la vigne.

§. 267. Arbre (Arbor, et dans les composés grecs Dendron), plante dont la tige est ligneuse, nue et simple par le bas, et élevée d'au moins trois fois la hauteur d'un homme. On désigne sous les noms de

Arbuscula, petit arbre, celui dont la hauteur ne passe pas cinq fois celle de l'homme.

Arbuste, Arbrisseau (Frutex, Arbustum, Frutioulus), la plante à tige ligneuse, qui n'atteint pas trois fois la hauteur d'un homme, et se ramifie près de sa base.

Buisson (Dumus, Dumetum), un arbrisseau bas et très-rameux dès sa base.

Sous-arbrisseau (Suffrutex), une plante ligneuse dépourvue de bourgeons, et qui n'a pas la longueur du bras.

HERBE (Herba), une plante à tige molle annuelle et analogue aux feuilles par sa consistance.

## Art. 4. des Racines.

§. 268. RACINE (Radix, et dans les composés grecs Rhizos), partie de la plante, située à son extrémité inférieure, ordinairement cachée sous terre, qui tend toujours à descendre vers le centre du globe, ne se colore jamais en vert par l'action de la lumière, sert à fixer la plante au sol et à pomper sa nourriture. L'Héritier, dans un sens général, la nommait Descensus, et Hedwig, Truncus subterraneus.

On appelle Radicatio, l'ensemble des racines, ou leur disposition générale.

Radicule (Radicula). Ce mot se prend quelquesois dans un sens vague pour désigner, ou une petite racine, ou les extrémités des grandes; mais, dans le sens strict, il désigne la partie de l'embryon, ou de la plante naissante qui représente la racine; voyez §. 330.

Radicelle (Radicella). M. Bichard désigne par ce

mot les petites racines qui, dans les plantes monocotylédones, sortent, à l'époque de la germination, de la partie inférieure de la jeune plante.

Fibrilles (Fibrillæ), ramifications capillaires des racines qui sont très-divisées; l'ensemble des fibrilles se nomme en français, Chevelu.

Tubercule ou Tubérosité (Tuber, Tuberculum), partie épaisse, solide, ordinairement remplie de fécule, placée soit à l'origine de la raciue, comme dans la Rave ou le Bunium; soit le long de ses ramifications, comme dans la Filipendule ou le Souchet rond; soit à leur extrémité, comme dans le Souchet comestible, soit entremèlées avec les fibrilles cylindriques, comme dans certains Orchis où les tubercules out été improprement nommés Bulbes; soit le long des rameaux inférieurs de la tige, lorsque ceux-ci deviennent souterrains et radiciformes, comme dans la Pomme de terre.

Exostose (Exostosis), tubercule de consistance ligneuse et non féculente, par exemple, dans le Cyprès distique.

Ampoule (Ampulla). MM. Link et Wildenow nomment ainsi les corpuscules globuleux et creux à l'intérieur, qu'on trouve sur les racines de certaines plantes aquatiques.

Tête de la racine (Caput radicis). Bose (de radicum ortu) appelle ainsi le point de la racine qui touche à la tige; et par opposition, Queue de la racine (Caudex radicis), celui qui en est le plus éloigné.

Art. 5. De l'anatomie des Tiges et des Racines.

§. 269. MOELLE (Medulla), tissu cellulaire ordinairement blanchâtre, qui est renfermé dans un canal cylindrique au centre de la tige des Dicotylédones, et qui paraît servir à la nutrition du bourgeon et de la jeune pousse. Elle manque dans les racines de toutes les plantes, et dans les tiges des Monocotylédones, quoiqu'on donne quelquefois abusivement ce nom à la substance molle et parenchymateuse qui est au centre de ces dernières.

Canal médullaire (Canalis medullaris), cavité cylindrique et pleine de moelle, ménagée au centre de la tige.

On nomme spécialement Étui médullaire, la rangée interne de fibres qui entoure la moelle.

RAYONS MÉDULLAIRES, Productions, Prolongemens, ou Insertions médullaires (Radii, Productiones, Insertiones medullares), lames verticales, de nature assez analogue à la moelle, qui partent de cet organe en tout sens, vont atteindre la circonférence, et sont visibles sur la coupe transversale d'un tronc sous la forme de rayons.

5. 270. CORPS LIGNEUX (Corpus ligneum, Lignea portio, Malp.), partie de la tige ou de la racine des Dicotylédones, comprise entre la moelle et l'écorce, et dans laquelle les sucs passent en allant de l'extrémité des racines aux feuilles. Dans les monocoty-lédones, le corps ligneux compose toute la tige.

Bois (Lignum, et dans les composés grecs Xylon).

Dans un sens général, ce mot indique ou le corps ligneux, ou toute partie du végétal dont la consistance est ferme. Dans le sens strict, il désigne cette partie du corps ligneux qui a acquis toute sa dureté, et qu'on désigne vulgairement sous les noms de Bois parfait, Cœur du Bois; dans les Dicotylédones, il est placé au ceutre; dans les Monocotylédones, à la circonférence.

Aubier, ou Bois imparfait (Alburnum, Alburna, Malp.), partie du corps ligneux, qui n'a pas encore acquis toute sa dureté, et qui est presque toujours d'une couleur plus pâle; il est à la circonférence dans les Dicotylédones, au centre dans les Monocotylédones.

COUCHES LIGNEUSES (Strata lignea, Involucra lignea Malp.), zones ligneuses qui se forment successivement autour de la moelle, ou de l'axe central dans les Dicotylédones, et qui sont visibles sur leur coupe transversale sous la forme de cercles concentriques, dont chacun indique ordinairement l'accroissement d'une année.

§. 271. ÉCORCE (Cortex, et dans les composés grecs Derma), partie de la tige et des racines des Dicotylédones, qui entoure le corps ligneux, s'en sépare facilement à certaines époques de l'année, ou par la macération, et dans laquelle les sucs ne passent point en allant des spongioles radicales aux feuilles.

COUCHES CORTICALES (Strata corticalia); ce sont les couches ou cercles concentriques qu'on observe, quoique souvent avec peine, dans l'écorce. Dans un sens plus restreint, on ne donne ce nom qu'aux couches extérieures de l'écorce.

LIBER ou Livret (Liber). On donne ce nom aux couches corticales intérieures qui se séparent plus facilement que les autres, et comme les feuillets d'un livre.

Enveloppe cellulaire ou Tissu cellulaire de l'écorce (Statum cellulosum, Complexus cellulosus, Parenchyma Grew). On donne ce nom à une couche de tissu cellulaire qui se trouve en dehors des couches corticales; c'est la partie qui très-développée forme le liége.

Épiderme ( Epiderma, Epidermis ), membrane qui enveloppe la tige entière comme toute la plante, mais qui est plus facile à séparer et plus visible dans cet organe que dans tout autre (Voy. §. 256.).

#### Art. 6. Des Bourgeons.

§. 272. Hibernacle (Hibernaculum). Sous ce nom, Linné désigne, en général, toutes les parties des plantes qui servent à envelopper les jeunes pousses pour les mettre à l'abri de l'hiver; tels sont les Bourgeons et les Bulbes.

§. 273. BOURGEON (Gemma), ou improprement Bouton, est un hibernacle situé sur la tige proprement dite, et composé d'écailles qui sont des feuilles ou des stipules avortées. Au premier moment de son apparition, le Bourgeon porte le nom d'OEil. On appelle Gemmatio, l'ensemble des bourgeons ou

leur disposition générale. On distingue les bourgeons, selon leur contenu, en

- 1. Bourgeons à feuilles ou à bois (Gemmæ foliiferæ), ce sont ceux qui ne donnent naissance qu'à des branches chargées de feuilles et sans sleurs.
- 2. Bourgeons à fleurs ou à fruit (G. floriferæ seu fructiferæ), qui émettent des fleurs et point de feuilles.
- 3. Bourgeons mixtes (G. mixtæ), qui poussent des sleurs et des seuilles.

Quant à leur composition, on les divise en

- 1. Foliacés (foliaceæ), dont les écailles sont de petites feuilles avortées, par exemple, le Bois-gentil.
- 2. Petiolacés (petiolaceæ), ou dont les écailles sont des pétioles avortés; le Noyer.
- 3. Stipulacés (stipulaceæ), ou dont les écailles sont des stipules plus ou moins avortées; le Charme.
- 4. Fulcracés (Fulcraceæ), dont les écailles sont formées par l'avortement des pétioles bordés de stipules; le Prunier.

ÉCAILLES ou TEGMENS DES BOURGEONS (Squamæ, Tegmenta, Link.), sont les petites parties qui recouvrent les germes dans les bourgeons; elles ont la forme des écailles, mais méritent un nom propre, et celui que M. Link leur a donné, leur convient très-bien.

Gemmule (Gemmula). M. Link désigne par ce mot, le rudiment d'une nouvelle branche située dans l'aisselle, et consistant en feuilles distinctes, quoique fort petites. M. Richard emploie ce terme pour désigner le premier bourgeon de la plante au moment de la germination, bourgeon auquel M. Link donne le nom de plumule (plumula).

Turion (Turio). Linné entend par ce mot, le bourgeon des herbes vivaces, qui est situé au collet do leur racine, et d'où sortent les tiges annuelles, par exemple, dans l'Hellébore; on pourrait distinguer autant d'espèces de turions que de bourgeons.

- S. 274. BULBE (Bulbus). La Bulbe est une espèce d'hibernacle ou de turion, situé ou au collet, ou sur une souche très-courte, cachée sous la terre ou à la surface, et dont les tégumens sont des tuniques ou des écailles; elle diffère du turion, en ce que, dans le turion, les écailles sont de peu de durée tandis que dans la bulbe, elles durent au moins autant que la pousse qui en est sortie; la bulbe serait bien définie un turion permanent. On peut distinguer autant de sortes de bulbes que de bourgeons; mais on ne désigne par des noms que les suivantes:
- 1. B. à tuniques (B. tunicati), ou formées d'écailles nombreuses minces membraneuses et embrassantes; par exemple, l'Ognon. Ces sortes d'écailles se nomment tuniques (tunicæ).
- 2. B. à écailles (B. squammosi), ou formées de feuilles avortées épaisses et peu ou point embrassantes; par exemple, le Lys.

Cayeu (Bulbulus), petit bourgeon ou petite bulbe qui naît à l'aisselle des écailles extérieures des bulbes. En latin Dodoens nomme le Cayeu Nucleus; Tournefort, Adnascens; M. Richard, Adnatum.

#### Art. 7. Des Feuilles.

- S. 275. FEUILLE (Folium, et jusqu'ici dans les composés grecs Phyllum, mot qui doit être réservé pour les pièces du calice), expansion ordinairement plane, verte, horizontale, qui naît sur la tige des plantes, sert à l'évaporation et l'imbibition des vapeurs et des gaz nutritifs, et est formée de l'épanouissement d'une ou de plusieurs fibres. Une feuille est dite:
- a. Simple (simplex), quand toutes ses parties sont continues ensemble;
- b. Composée (compositum), quand elle est formée de parties articulées les unes sur les autres, et séparables, sans déchirement, à la fin de leur vie. Ces pièces foliacées se nomment Folioles (Foliola) ou Pinnules (Pinnulæ); lorsqu'elles sont placées l'une vis-à-vis de l'autre, on désigne ces paires de folioles sous le nom spécial de Paire (Jugum).
- \$\scrip\_\cdot 276. Pétiole (Petiolus), vulgairement Queue de la feuille, espèce de support situé à la base de la feuille, qui soutient sa partie plane et qui est formé par les fibres séparées de la tige, mais non encore épanouies. Dans les feuilles composées, le support général porte le nom de Pétiole commun (P. communis); chacune des branches articulées sur lui et portant plusieurs folioles, Pétiole partiel (P. partialis); et enfin, chaque petit support propre à une foliole et continu avec elle, Pétiolule (Petiolulus). Necker donne le nom de Peridroma, et Wildenow

celui de Rachis, au pétiole des Fougères, qui porte à la fois les organes foliacés et ceux de la reproduction.

Pétiole foliacé ou Phyllodium. Je donne ce nom aux pétioles de certaines feuilles composées ou très-découpées, qui prennent tellement d'extension, qu'ils semblent de véritables feuilles, et que leurs folioles avortent en tout ou en partie, par exemple, dans les Acacies de la Nouvelle-Hollande, et peut-être dans les Buplèvres, etc.

§. 277. LIMBE (limbus), partie de la feuille ou de la foliole formée par l'épanouissement des fibres, ou, en d'autres termes, tout ce qui, dans la feuille, n'est pas pétiole.

NERVURES (Nervi), divisions du pétiole qui parcourent le limbe et forment le squelette de la feuille, ou, lorsqu'il n'y a point de pétiole, fibres naissant de la tige et parcourant le limbe. On distingue les nervures longitudinales (longitudinales), qui vont directement de la base au sommet, et les nervures latérales (laterales), qui partent des précédentes et vont au bord de la feuille. On nomme Veines (Venæ), les nervures peu proéminentes, et dans ce cas, nervure signifie par opposition, nervure proéminente; quant à la disposition des nervures, voyez §. 370 et §. 283.

Parenchyme (Parenchyma), toute la partie du limbe qui est molle, celluleuse et qui n'est pas nervure.

§. 278. GAINE (Vagina), partie de certaines

feuilles, qui, comme dans les Graminées, enveloppe la tige dans une partie de sa longueur, et semble remplacer le pétiole. On la dit entière (integra), lorsqu'elle forme un tube continu; fendue (fissa), quand elle est divisée par une fente longitudinale.

Languette (Ligula, Collare, Rich.), appendice membraneux, qui, dans les Graminées, couronne la gaîne.

Ochrea (Wild.), gaine membraneuse et incomplette, qui se trouve à la base des feuilles des Polygonées.

Reticulum (Link), gaîne fibreuse qui se trouve à la base des feuilles des Palmiers.

Pericladium (Link), évasement du bas de la feuille qui embrasse la base des rameaux ou des pédoncules, par exemple, dans les Ombellifères.

§. 279. STIPULE (Stipula), appendice foliacé ou feuille accessoire située sur la tige à la base de certaines feuilles; on distingue les stipules caulinaires (caulinæ), ou qui adhèrent à la tige seulement, comme dans le Poirier, et les stipules pétiolaires (petiolares), ou qui adhèrent à la fois au pétiole et à la tige, comme dans le Rosier.

Stipelle (Stipella, DC.), ou Stipule foliolaire, stipule placée sur les pétioles communs à la base des folioles, par exemple, dans le Haricot.

Hypophyllium (Link), petite gaine à l'aisselle de laquelle naissent certaines feuilles, comme, par exemple, dans les Asperges.

Vaginelle (Vaginella, DC.), petite graine mem-

braneuse, qui embrasse la base des faisceaux de feuilles dans les Pins.

Auricula (Wild.), stipule des Jongermannes. Voyez §. 294.

§. 280. La place des feuilles sur la tige donne lieu.
à quelques termes:

Cicatrice (Cicatricula), marque que les feuilles articulées sur la tige y laissent après leur chute. Lorsque les feuilles sont adhérentes, il n'y a pas de cicatrices; mais après leur mort, ce qui en reste porte le nom de Débris (Reliquiæ, ou moins exactement Ramenta).

Coussinet (Pulvinus). M. Link donne ce nom à la petite protubérance qui se trouve souvent sous la cicatricule. Les anciens entendaient par ce mot, la partie proéminante entre les stries ou le dos des sillous-

Projecture (Projectura, Sims.), petites côtes saillantes, qui, partant de l'origine d'une feuille, se prolongent sur la tige de haut en bas, par exemple, dans les Légumineuses.

§. 281. Les renslemens propres aux feuilles sont désignés par les noms suivans:

Vésicule (Vesicula), partie close, rensiée et pleine d'air, qui se trouve sur les parties foliacées, dans certains Fucus, dans le pétiole du Trapa natans: les vésicules sont aux feuilles, ce que les ampoules sont à la racine.

Outre (Ascidium, Wild. Vasculum), espèce de coupe ou de godet, ouverte d'un côté, formée ou par la feuille courbée et à bords soudés comme dans les Sarracenia, ou par la feuille concave comme dans

le Cephalotus, ou par un évasement particulier du sommet de la nervure longitudinale dans le Nepenthes; les Outres sont souvent recouvertes par une pièce foliacée plus ou moins mobile, qui porte le nom d'Opercule (Operculum).

- §. 282. Quoiqu'il n'entre pas dans mon plan d'expliquer les termes adjectifs composés, ceux qui servent à désigner les espèces des feuilles sont d'un usage si important et exposés avec si peu de rigueur dans la plupart des livres, que je crois nécessaire de les indiquer d'après les principes exposés dans la Flore française (3.º éd. vol. 1. p. 91.).
- §. 283. La structure anatomique des feuilles dépend essentiellement de la disposition de leurs nervures (Voyez chap. 3. art. 3.), et d'après ce caractère, on les distingue en feuilles
- I.º A Nervures confluentes (nervis confluentibus), ou simples réunies au sommet; parmi celles-ci je range les feuilles
- a. Rectinerves (rectinervia), à nervures droites, presque parallèles, comme dans les Gramens.
- . b. Curvinerves (curvinervia), à nervures courbées de manière à être à peu près parallèles au bord de la feuille, par exemple, l'Hémérocallis du Japon.
- c. Ruptinerves (ruptinervia), à nervures qui naissent presque parallèles, et qui se rompent d'espace en espace de manière à former des lanières, ou
- a. Penniformes (penniformia), disposées comme dans les feuilles pennées, par exemple, dans le Dattier, ou

- β. Palmiformes (palmiformia), disposées comme dans les feuilles palmées, par exemple, dans le Chamœrops.
- II.º A nervures divergentes (nervi sdivergentibus) ou rameuses, de manière à se diriger vers divers points de la surface. J'y distingue les feuilles
- a. Penninerves (penninervia), ou à nervures pennées.
- b. Pédalinerves (pedalinervia), ou à nervures pédalées.
- c. Palminerves (palminervia), ou à nervures palmées.
  - d. Peltinerves (peltinervia), ou à nervures peltées.
- e. Triplinerves (triplinervia), ou à nervures triplées.
- f. Vaginerves (vaginervia), ou à nervures disposées en tout sens et sans aucun ordre comme dans les Ficoïdes.
- g. Rétinerves (retinervia), ou disposées sur toute la feuille en forme de réseau ou de dentelle.
- III.º A nervures indistinctes (nervis indistinctis), c'est-à-dire, peu apparentes ou disposées sans ordre.
- a. Falsinerves (falsinervia), ou dont les nervures n'ont pas de vaisseaux, et sont composées de simple tissu cellulaire allongé comme dans les Fucus. Ou les distingue en penniformes, pédaliformes, palmiformes, peltiformes, tripliformes, rétiformes, vagiformes, selon qu'elles ressemblent à une des cinq dispositions précédentes.
  - b. Nullinerves (nullinervia seu enervia), ou saus

Digitized by Google

nervures ni fausses nervures, comme dans la plupart des Ulves.

§. 284. Si maintenant ou combine les termes tirés de la disposition des nervures, avec ceux qui servent à désigner la profondeur des découpures, et qui sont exposés chap. 3, art. 3, on forme et on comprend sans difficulté les termes composés suivans, tous applicables ou aux feuilles simples ou aux folioles des feuilles composées, savoir:

Pennatifido (pinnatifidus), qui, ayant les nervures penuées, a les lobes divisés jusqu'à moitié de la largeur.

Pennatipartite (pinnatipartitus), qui, ayant les nervures pennées, a les lobes divisés au-delà du milieu et le parenchyme non interrompu.

Pennatisequé (pinnatisectus), qui, ayant les nervures penuées, a les lobes divisés jusqu'à la nervure du milieu et le parenchyme interrompu.

Pennatilobé, (pinnatilobatus), qui, ayant les nervures pennées, a les lobes incisés à une profondeur qu'on ne peut, ou ne veut pas déterminer. Parmi celles-ci, on a distingué, sous le nom particulier de lyrées (lyrata), celles qui ont les lobes du haut grands et réunis, et ceux du bas, petits et divisés jusqu'à la nervure.

Cet exemple suffit pour comprendre tous les termes analogues des autres classes, tels que palmatifidus, palmatipartitus, palmatisectus, palmatilobatus, ou pedatifidus, pedatipartitus, pedatisectus, pedatilobatus, etc.

§. 285. Les feuilles composées se classent de même: 1.º d'après la disposition de leurs nervures ou des branches de leur pétiole, qui représentent leurs nervures; et 2.º d'après le nombre de leurs folioles.

Sous le premier rapport, on distingue les feuilles composées en:

- 1. Lomentacées (lomentacea); ce sont des feuilles dont la nervure du milieu ne se ramifie que pour donner naissance au limbe, mais se coupe d'espace en espace par des articulations qui la séparent en autant de pièces placées bout à bout. Cette structure est assez commune dans les siliques ou gousses articulées, dites lomentacées: quant aux feuilles, je n'en connais qu'un seul exemple bien clair, c'est une feuille qui se trouve conservée dans l'herbier de l'Inde, recueilli par Noronhà; c'est probablement une espèce d'Oranger, et notre Oranger commun nous offre une feuille composée lomentacée à deux articles, ou deux folioles continues.
- 2. Pennées (pinnata), ou dont les folioles sont disposées d'un et d'autre côté d'un pétiole commun, comme les barbes des plumes des oiseaux. On y distingue encore les feuilles
  - a. Alternè-pinnata, à folioles alternes.
  - b. Oppositè-pinnata, à folioles opposées.
- c. Abruptè-pinnata, pennées sans impaire, c'està-dire, sans que le pétiole se termine par une foliole solitaire.
  - d. Impari-pinnata, pennées avec impaire.
  - 3. Pédalées (pedata); ce seraient celles qui auraient

les folioles placées comme les lobes des feuilles simples pédalinerves, auxquelles on donne ordinairement les noms de pédalées ou pédiaires (pedata); mais on ne connaît aucun exemple de feuilles composées vasiment pédalées.

- 4. Palmées (palmata); ce sont celles qui ont les folioles toutes articulées à l'extrémité du pétiole commun, et disposées sur le même plan comme les doigts de la main, par exemple, la Vigne-vierge.
- 6. Peltées (peltata), qui ont leurs folioles disposées en verticille tout autour du sommet du pétiole commun, comme, par exemple, le Sterculia balanghas. Cette classe mérite à peine d'être distinguée de la précédente.

Devant ces divers termes, on place les mots bi, tri, quadri, etc., lorsqu'on veut indiquer que le même mode de composition se répète deux, trois ou quatre fois.

Le nombre des folioles s'y explique d'une manière fort simple; lorsqu'elles sont en nombre impair, ou dans une position alternative, on exprime leur nombre par les termes unifoliolé (unifoliolatus), bifoliolé (bifoliolatus), etc.

Si les folioles sont opposées deux à deux, on exprime leur nombre par celui de leurs paires: ainsi, on dit unijugus, bijugus, etc., à une, deux paires de folioles.

Si, enfin, le pétiole commun, comme cela arrive dans quelques Acacies, se divise en deux branches, dont chacune de son côté porte des folioles, on dit que la feuille est conjugée (conjugatum), et qu'elle est conjugato - pinnatum, conjugato - palmatum, etc.!, selon que chacune de ses branches est pennée ou palmée, etc.

- §. 286. Considérées quant à la manière dont elles sont rangées dans le bourgeon, on distingue les feuilles en trois classes:
- 1. Les feuilles appliquées (adpressa), ou à limbes planes droits appliqués l'un contre l'autre.
- 2. Les feuilles plissées (plicata), où l'on distingue celles qui sont:
- a. Plicatives ou plissées proprement dites (plicativa), lorsqu'ayant les nervures palmées, elles sont plissées sur ces nervures, de manière à représenter les plis d'un éventail fermé; la Vigne.
- b. Réplicatives, ou pliées de haut en bas (replicativa), quand la partie supérieure de la feuille se recourbe et s'applique sur l'inférieure.
- c. Équitatives, ou pliées moitié sur moitié (equitativa), lorsque les deux côtés séparés par la nervure longitudinale, s'appliquent ou tendent à s'appliquer face contre face; on y distingue quatre cas:
- a. En regard (equitativa), qui, étant opposées, sont légèrement pliées sur leur nervure longitudinale, de manière que leurs bords se touchent; le Troëne.
- β. Demi-embrassées (semi-amplexa), qui, n'étant pas tout-à-fait opposées, sont pliées sur leur nervure, de sorte que la moitié de chaque feuille est placée entre les deux pans de la feuille opposée.
  - y. Embrassées (amplexa), dont les deux côtés de

la feuille pliés l'un sur l'autre, sont recouverts par les deux côtés de la feuille précédente pliés de même; par exemple, dans les Iris.

- 3. Conduplicatives ou pliées côte à côte (conduplicativa), quand les deux feuilles pliées moitié sur l'autre ne s'embrassent point, et sont placées l'une à côté de l'autre, par exemple, le Hêtre.
- d. Embricatives (imbricativa), quand les rudimens des feuilles sont appliqués en recouvrement les uns sur les autres, et forment plus de deux séries.
- 3. Les feuilles roulées (voluta), parmi lesquelles on distingue celles qui sont:
- a. Roulées sur le sommet, Circinales ou en Crosse (Circinnalia), ou qui se roulent sur leur nervure longitudinale de haut en bas, par exemple, dans les seules Fougères.
- b. Convolutives ou roulées en cornet (convolutiva), quand l'un des bords de la feuille sert d'axe, autour duquel le reste du limbe s'enroule en forme de cornet, par exemple, le Bananier.
- c. Supervolutives ou roulées l'une sur l'autre (supervolutiva), quand l'un des bords se roule sur lui-même en dedans, et que l'autre bord l'enveloppe en sens contraire, par exemple, l'Abricotier.
- d. Involutives ou roulées en dedans (involutiva), quand les deux bords se roulent sur eux-mêmes en dedans, par exemple, le Pommier.
- e. Révolutives ou roulées en dehors (revolutiva), quand les deux bords se roulent sur cux-mêmes en dehors, par exemple, le Romarin.

f. Curvatives (curvativa), quand le roulement est à peine sensiblement, à cause du peu de largeur des feuilles.

# Art. 8. Des Défenses, Soutiens, Appendices et autres Organes accessoires.

§. 287. Fulcra. Sous ce nom générique qui signifie Soutiens, Linné désignait tous les organes accessoires et qui servent plus ou moins à faciliter la végétation, tels que les stipules, les vrilles, les poils, les épines, etc. On ne l'emploie presque plus sous ce rapport, mais dans un sens plus restreint; on donne le nom de

CRAMPONS (Fulcra), à des appendices de la tige qui servent à l'accrocher aux corps voisins, sans être roulés en spirale comme les vrilles, et sans pomper de la nourriture comme les racines; tels sont les crampons du Lierre, les organes improprement nommés racines dans les Fucus, etc.

- §. 288. VRILLE, Main (Cirrus, et non cyrrhus), appendice filiforme tortillé, qui sert à soutenir les plantes en les accrochant aux corps voisins; c'est ce que les anciens nommaient Capreolus, Clavicula, Claviculus. Les vrilles sont de trois sortes:
- a. Pétiolaires (petiolares), lorsque ce sont des pétioles prolongés, comme dans le Pois.
- b. Foliaires (foliares), lorsque la feuille elle-même se prolonge en appendice tortillé, comme dans la Superbe du Malabar.
  - c. Pédonculaires (pedunculares), quand les pédon-

cules avortés se changent en vrilles, comme dans les Passiflores, la Vigne.

- d. Corollaires (corollares), quand les pétales ou segmens de la corolle se prolongent en appendice tortillé, comme dans les Strophanthes.
- §. 289. Suçoirs (Haustoria, DC.), tubercules placés çà et là sur la tige (dans les Cuscutes, par exemple), et qui sont organisés de manière à se fixer sur une autre plante et à pomper de la nourriture.
- §. 290. Défenses, Piquans (Arma). Quelques auteurs désignent sous ce nom général, tous les moyens de défense des végétaux, tels que épines, aiguillons, etc. C'est dans ce sens que armatus, armé, ou pungens, piquant, signifie qui a en général des défenses ou des piquans.

ÉPINE (Spina, et dans les composés grecs Acanthon, Acantha), excroissance dure, pointue, qui naît du corps ligneux, et qui est une branche ou un organe quelconque avorté ou endurci; par exemple, l'épine du Prunier est un rameau avorté; celles du Dattier, un lobe de feuille endurci; celles des Érythryna, une stipule endurcie, etc.

AIGUILLON (Aculeus), excroissance dure et pointue qui ne naît pas du corps ligneux, mais de l'écorce ou de l'épiderme, et semble être un poil endurei; par exemple, dans les Rosiers.

\$. 291. Poil (Pilus, et dans les composés grecs Trichos, de θρίξ, θριχός); production molle et filiforme qui nait de l'épiderme et recouvre les plantes comme les poils des animaux. Quant à leur structure, voyez le §. 261. Quant à leur apparence et leur consistance, on les distingue par les noms suivans:

Poil (Pilus), dans le sens strict, signifie poil superficiel, peu couché et légèrement roide.

Villus, poils couchés, nombreux, un peu mous.

Duvet (Pubes), assemblage de poils mous, peu nombreux, analogues au duvet des adolescens.

Hirsuties, assemblage de poils longs et nombreux.'

Laine (Lana, Lanugo, et dans les composés grecs Erion), duvet semblable à de la laine, composé de poils longs, mous, couchés ou entrecroisés.

Coton (Tomentum), duvet semblable à du coton, composé de poils longs, entrecroisés et crépus.

Velours (Velumen), assemblage de poils serrés, mous, courts et raz.

Cil (Cilium), poil un peu roide, placé sur le bord même d'une surface.

Houppe, Barbe (Barba, et dans les composés grecs Pogon), poils un peu disposés par touffe ou dans un ordre régulier.

Barbe, Arête (Arista, et dans les composés grecs Athera ou Pogon), sorte de poil roide ou de pointe filiforme terminale ou dorsale, qui ne semble pas être la continuation d'une nervure, dans les Graminées, elles naissent sur le dos ou le sommet des enveloppes florales.

Soie (Seta, et dans les composés grecs Chæta), poil roide comme la soie du porc, ordinairement terminal et qui paraît être la continuation d'une ner-



vure; dans les Graminées, les soies sont au sommet des enveloppes slorales.

Crin (Crinis), poil roide comme un crin, quelle que soit sa position.

Apicule (Apiculus), poil ou pointe piliforme terminale, aiguë, courte, et dont la consistance n'est pas très-roide.

Cuspide (Cuspis), apicule acérée, allongée et un peu roide.

Mucrone ( mucro ), apicule roide et droite.

Hameçon (Hamus, Rostellum, Uncus), poil ou pointe crochue.

.Glochide (Glochis), poil mince, roide, à branches recourbées ou rabattues.

Stimulus, poil sin, un peu roide et dont la piqure cause des démangeaisons.

- §. 292. ÉCAILLE (Squama, et dans les composés grecs Lepis). On donne en général ce nom à tout appendice petit, membraneux ou scarieux; on distingue en particulier les suivantes:
- a. Paillette (Palea), petite écaille ou bractéole entremêlée parmi les sleurons des sleurs en tête.
- b. Striga, petite écaille étroite, allongée et qui ressemble à un poil.
- c. Ramentum, très-petite écaille membraneuse qui se trouve sur le pétiole des Fougères.
- §. 293. VERRUE (Verruca), protubérance petite, arrondie, un peu molle et compacte.

Papille (Papilla), protubérance petite, allongée, molle et compacte.

Papule (Papula), protubérance arrondie, molle et aqueuse à l'intérieur, formée par une boursouslure de l'épiderme: c'est ce que Guettard nommait glande utriculaire (glandula utricularis), par exemple, les bosselures de la feuille de glaciale.

Lenticule (Lenticula), petite tache arrondie ou oblongue qu'on observe sur l'écorce encore lisse des arbres et dont on ignore la nature; c'est ce que Guettard nommait glandes lenticulaires (glandulæ lenticulares).

Cyphelle (Cyphella), fossette orbiculaire et bordée qu'on observe à la face inférieure des Lichens nommés Sticta, et dont l'usage est inconnu.

Fossette (Fovea), sorte de dépression peu considérable et exprimée d'une manière générale.

§ 294. Appendice (Appendix, Apendiculum), partie accessoire ou qui semble ajoutée à une autre.

Aile (Ala), appendice membraneux ou foliacé; on l'applique spécialement aux appendices de la tige.

Auricule, Oreillette (Auricula). Dans un sens général ce mot signifie un appendice court, latéral, arrondi comme le bout de l'oreille; de là auriculatus, garni d'oreillette. M. Link réserve le mot auricula pour l'appendice foliacé de certains pétioles, comme l'Oranger; Wildenow, pour les stipules des Jongermannes, qui ne diffèrent cependant en rien des vraies stipules.

Queue (Cauda, et dans les composés grecs Ura), appendice terminal quelconque, long, mol, flexible et semblable à la queue d'un animal.

Art. 9. De la Reproduction sans fécondation.

§. 295. GONGYLES, SPORES (Gongyli, Sporæ, Sporulæ), globules reproducteurs des plantes dans lesquels la fécondation n'est pas démontrée, et que les uns regardent comme de vraies graines, d'autres comme des espèces de Lulbilles. Wildenow réserve en particulier le mot de Gongyles, pour les globules reproducteurs des Algues.

GERME (Germen), rudiment quelconque d'un nouvel être ou d'un nouvel organe pris dans un sens général et quelquesois hypothétique; on l'a aussi employé à la place d'ovaire §. 312, ou d'embryon §. 330.

Soboles. M. Link emploie ce mot pour désigner un rudiment quelconque d'un nouveau pied ou d'une nouvelle branche.

§. 296. La multiplication sans fécondation s'opène naturellement dans les plantes vasculaires par divers moyens, savoir:

Surgeon, Drageon (Surculus), branche qui naît du collet ou de la souche, s'élève dès qu'elle sort de terre, et est susceptible d'être séparée avec une partie de la racine, et de former un nouvel individu, par exemple, dans l'Olivier.

Jet (Stolo), branche ou tige secondaire poussant du collet hors de terre, tombante et poussant ça et là d'un côté des racines, de l'autre des feuilles, par exemple, la Piloselle.

Coulant (Flagellum), jet qui manque de feuilles

et de racines dans un espace déterminé, et qui, à des places fixes, émet des touffes de feuilles et de racines, par exemple, le Fraisier. M. Link nomme cette sorte de jets Sarmentum; Tournefort les nommait Viticulæ, et c'est encore dans ce sens qu'on dit viticulosus, muni de coulans.

Propacule (Propaculum, Link), espèce de coulant terminé par un bourgeon à feuilles, susceptible de prendre racine lorsqu'il est séparé de la plantemère, par exemple, les Joubarbes.

Bulbille (Bulbillus), petits tubercules bulbiformes, séparables de la plante-mère et susceptibles de produire de nouveaux individus: on les nomme vulgairement Bulbes (Bulbi); ils sont situés sur la tige dans le Lys bulbifère, et alors M. Link les nomme Propago, sur la base de l'ombelle dans plusieurs Aulx, dans la capsule de plusieurs Amaryllis et alors quelques auteurs leur ont donné le nom le Bacillus, enfin, sur les fibrilles de la racine dans la Saxifrage grenue.

\$. 297. Les moyens artificiels de multiplication sont, outre les précédens qui le deviennent à volonté, les suivans; savoir:

Bouture (Talea), petite branche qui, coupée et fichée dans la terre humide, y pousse des racines et forme un nouvel individu.

Crossette (Malleolus), nouvelle pousse portant à sa base un tronçon de vieux bois, et susceptible de reprendre racine lorsqu'on la met en terre.

Marcotte (Circumpositio), branche tenant encore

à la plante-mère, qui, insérée ou couchée dans la terre ou de la mousse, y pousse des racines, soit qu'on l'ait laissée intacte, soit qu'on ait entaillé son écorce ou son bois, soit qu'on ait fait à l'écorce une ligature ou une section pour y déterminer un bourrelet, c'est-à-dire une nodosité qui est disposée à pousser des racines.

Greffe (Insertio, Inosculatio): acte par lequel on place le bourgeon d'un arbre en contact avec le liber d'un autre arbre avec lequel il se soude et se développe. L'arbre sur lequel on place le bourgeon porte le nom de Sujet, et la branche insérée qui est née du bourgeon celui de Greffe.

§. 298. Quant aux végétaux cellulaires, outre les termes généraux expliqués §. 295, on emploie les suivans:

Propagine (Propago), se dit des bulbilles des Mousses et des Marchantia. Dans ces dernières, les propagines sont renfermées dans une coupe nommée en latin Cyathus, Scyphus; Necker donne à ces coupes pleines de propagines, le nom d'Origoma.

Conide (Conidium, Link, Propagulum, Wild.), corpuscules arrondis, solitaires ou agglomérés, qu'on trouve sur certains Lichens, et qu'on a pris tantôt pour leur pollen, tantôt pour leurs gongyles, tantôt pour des propagines: lorsqu'ils sont agglomérés, leurs amas portent le nom de Soredium (Ach.).

Art. 10. De la Reproduction sexuelle en général.

5. 299. SEXE (Sexus), appareil d'organes qui

servent à procréer ou à féconder un nouvel être (Voyez §. 311); savoir :

- a. Sexe ou Organe femelle (fæmineus, et dans les composés grecs gynos), celui qui renferme le nouvel être et le nourrit jusqu'à ce qu'il puisse se suffire.
- b. Sexe ou Organe mâle (Mas, Masculus, Masculinus, et dans les composés grecs ander, de amp, andpos), celui qui féconde le nouvel être ou lui imprime le mouvement vital.

De là viennent les mots sexuel (sexualis), relatif au sexe; unisexuel (unisexualis), qui n'a qu'un sexe dans le même individu ou la même sleur; bisexuel (bisexualis), qui a deux sexes.

Neutre (neuter, agenius Lameth, agamus Rich.); qui n'a point de sexe ou point d'organes sexuels.

Androgyne (androgynus), qui a en général des organes mâles et femelles, sans désigner leur position.

Hermaphrodite (hermaphroditus), qui a les deux sexes réunis dans la même sleur.

Idioginus, qui n'a pas d'organe femelle.

Monogamicus, qui a les sleurs séparées et distinctes.

Monoïque (monoïcus), qui a des sleurs mâles et des sleurs semelles distinctes sur la même plante.

Dioïque (dioïcus), qui a les sleurs mâles et les sleurs femelles sur deux individus différens.

Polygame (polygamus), qui a des sleurs mâles, femelles ou hermaphrodites indisséremment.

Trioïque (trioïcus), qui, étant polygame, a les trois sortes de sleurs sur trois individus.

Fertile (fertilis), se dit ou des sleurs qui ont les

moyens de féconder les graines, ou des fruits et graines fécondées, ou, par métaphore, des plantes qui produisent beaucoup de graines.

Stérile (sterilis); le coutraire de fertile dans tous les sens.

## Art. 11. De l'Inflorescence, ou de la disposition générale des fleurs.

§. 300. FLEUR (Flos, et dans les composés grecs Anthos), appareil des organes qui opèrent la fécondation des plantes, et de ceux qui les entourent et les protègent immédiatement.

Fleuron (Flosculus), signifie, en général, petite fleur, mais dans un sens plus restreint et plus habituel, sert à désigner chacune des petites fleurs qui composent les têtes ou capitules des plantes composées. Voyez §. 306.

- \*Bouton (Alabastrum, Link), la sseur avant son épanouissement. Ce mot est formé de celui d'Alabastrus, sous lequel Pline désigne le bouton de la Rose.
- §. 301. PÉDONCULE, PÉDICULE (Pedunculus, Pediculus), vulgairement Queue de la fleur, Support qui soutient la fleur. Ces termes s'emploient l'un pour l'autre dans le sens général; mais si le pédoncule se ramifie, la base ou les maîtresses branches gardent ces noms, et les divisions extrêmes prennent celui de Pédicelle (Pedicellus); dans les mots composés on se sert, à la place de ces termes, en latin du mot pes, et en grec de pus ou podus, qui vient de πους, ποδος, pied.

Hampe (Scapus), pédoncule qui naît très-près du collet de la racine, et semble une tige nue.

Rafle (Rachis), pédoncule central ou axe d'une grappe ou d'un épi; Wildenow donne le nom de Rachis, et Necker celui de Peridroma, au pétiole des Fougères qui est à la fois pétiole et pédoncule. §. 276.

Podetium, pédicule qui, dans les Marchantia, soutient l'ensemble des organes de la fructification.

Umbraculum, parasol qui couronne le podetium des Marchantia, et porte la fructification.

Stroma. M. Persoon donne ce nom à la partie des plantes cryptogames qui porte ou renferme la fructification.

Entonnoir (Scyphus, Oplarium, Neck.), pédoncule creux et en forme d'entonnoir, qui porte la fructification de certains Lichens, dits pour cela Pyxidés ou Scyphophores.

5. 302. Bractée (Bractea), feuille qui se trouve dans le voisinage des sleurs, et qui diffère des feuilles ordinaires par la forme ou la couleur; lorsqu'elle n'en diffère pas, on la nomme Feuille florale (Folium florale); lorsqu'il y a plusieurs rangs, celles qui sont sur le pédicule ou à sa base gardent leur nom; celles qui sont sur les pédicelles ou à leur base se nomment Bractéoles (Bracteolæ).

Touffe (Coma), faisceau de bractées ou de feuilles florales qui couronne la sommité de certains épis ou de certaines grappes, par exemple, dans le Salvia horminum.

§. 303. INVOLUCRE (Involucrum), assemblage de bractées ou de petites feuilles florales qui entourent de près les fleurs; ces bractées se nomment, selon leur apparence, Folioles, Écailles ou Pailletes; il me paraîtrait plus méthodique de les désigner toujours par celui de Bractées; le mot d'involucre se prend dans un sens général, et diverses sortes d'involucre ent reçu des noms particuliers; ainsi:

Involucelle (Involucellum), ou involucre partiel, se dit des rangées les plus voisines des fleurs, lorsqu'elles sont elles-mêmes enveloppées par un involucre général; les bractées des involucelles se nomment Bractéoles (Bracteolæ).

Collerette, se dit en Français de l'involucre des Ombellifères, qui, étant composé de bractées verticillées sur un seul rang, ressemble à une collerette.

Périphorante (Periphorantium). M. Richard désigne sous ce nom spécial l'involucre des Composées; c'est ce que Linné nommait Calice commun (Calyx communis), et Necker Perigynanda communis.

• Spathe (Spatha), involucre foliacé ou membraneux, propre aux Monocotylédones, composé d'une ou d'un petit nombre de feuilles ou bractées larges, embrassantes, et qui peuvent envelopper les jeunes sleurs; ces bractées se nomment très-improprement Valves (Valvulæ) de la spathe; Rumph nommait Calopodium, la spathe des Arums; la feuille supérieure des Graminées, lorsqu'elle est renslée et réduite à sa gaine, porte le nom de Spathe; M. Richard nomme Spa-

thilles, les spathes partielles qui entourent les fleurs et qui sont déjà elles-mêmes entourées d'une spathe.

Glume (Gluma), dans un sens très-général, se dit de l'involucre des Graminées Voyez §. 310, n.º IV, page 367.

§. 304. Des organes très-analogues aux précédens, ont dans les Cryptogames reçu des noms particuliers; savoir:

Perichætium, involucre composé de petites feuilles florales qui entourent la base du fruit et des organes génitaux des Mousses; c'est ce que Necker nommait Perocidium, et que Hedwig a nommé quelquefois Perigonium.

Indusium, membrane ou tégument qui, dans les Fougères, recouvre les grouppes des capsules; c'est ce que Necker nommait Membranula, ce que Guettard a désigné sous le nom très-inexact de Glandes écailleuses (Glandulæ squammosæ), et ce que les Botanistes français nomment Tégument.

Peridium, membrane ou enveloppe quelconque, qui, dans les Lycoperdons et autres Champignons à spores internes, enveloppe les parties de la fructification.

Volva, sorte d'enveloppe radicale et membraneuse, propre à certains Champignons, tels que l'Oronge, et qui les enveloppe en entier dans leur jeunesse, on la nomme en français Volva ou Bourse.

æs

Collier (Annulus), sorte d'enveloppe propre à certains Agarics et quelques Bolets, qui recouvre les organes de la fructification dans leur jeunesse, et reste, après sa rupture, fixée autour du pédicule comme un collier.

Cortina, sorte de collier qui est filamenteux ou en réseau, et qui, après sa rupture, reste adhérent au bord du chapeau et non autour du pédicule.

§. 305. RÉCEPTACLE DES FLEURS ( Receptaculum florum), signifie, en général, un évasement du pédoncule, disposé de manière à porter plusieurs fleurs ou plusieurs fructifications; certains réceptacles ont reçu des noms particuliers, mais peu usités, tels sont:

Phoranthe (Phoranthium). M. Richard donne ce nom au réceptacle des Composées que Tournesort nommait Thalamus.

Amphanthium. M. Link désigne sous ce nom, les réceptacles dilatés qui portent ou renferment les sleurs, comme dans le Figuier, le Dorstenia.

Anthurus. M. Link donne ce nom aux pédicules allongés, qui portent des sleurs en faisceaux.

§. 306. Les diverses dispositions des sleurs ont été désignées par les termes suivans:

OMBELLE (Umbella), assemblage de fleurs tellement disposées, que tous les pédicules partent d'un même point, et arrivent à peu près à la même hauteur, comme les rayons qui soutiennent un parasol; les pédicules de l'ombelle se nomment Rayons (Radii); lorsque les rayons se divisent eux-mêmes en rayons secondaires disposés en ombelle, on donne à l'ensemble des rayons primaires, le nom d'Ombelle générale (U. generalis) ou d'Ombelle proprement dite,

et à chacune des petites ombelles situées au sommet des pédicules, le nom d'Ombelle partielle (U. partialis), ou d'Ombellule (Umbellula). M. Richard réserve le nom d'Ombelle pour les cas où l'on peut distinguer l'ombelle générale et l'ombelle partielle, comme dans la Carotte, et nomme Bouquet (Sertulum), l'Ombelle essentiellement simple, comme celle de la Primeyère.

CORYMBE (Corymbus), ou Fausse ombelle, assemblage de sleurs toutes placées à peu près au même niveau, comme dans l'ombelle, mais dont les pédicules ne partent pas tous du même point, ou se ramisient irrégulièrement, par exemple, le Sureau; Ruellius et Tournesort donnaient le nom de Muscarium aux corymbes làches et irréguliers, comme celui de l'Eupatoire; Pline donnait le nom de Corymbus aux sleurs ou fruits ramassés en tête ou en globe.

FAISCEAU (Fasciculus, et dans les composés grecs Desmos), assemblage de fleurs disposées à peu près comme dans le corymbe, mais dont les pédicules sont très-courts et partent presque du même point, par exemple, l'OEillet des Chartreux.

CAPITULE ou TÊTE (Capitulum, Caput florum, et dans les composés grecs Cephalum), assemblage de fleurs sessiles, ou presque sessiles, et tellement serrées, qu'on peut presque les prendre de loin pour une seule fleur. Martyn donne le nom de Glomus aux capitules arrondis; Pline les nommait, au contraire, Corymbus. La tête de fleurs des Compo-

sées, qui ne diffère cependant pas des autres par la disposition, a reçu de divers auteurs des noms particuliers: la plupart des Botanistes la désignent sous le nom très-inexact de Fleur composée (Flos Compositus); Ehrart, sous celui d'Anthodium; M. Richard, sous celui de Cephalanthe (Cephalanthium). Dans toutes les sleurs en tête, chaque sleur partielle portele nom de Fleuron (Flosculus, Elytriculus Neck.).

Dans les trois ordres de seuraison précédens, savoir, l'ombelle, le corimbe ou le capitule, la portion centrale de l'assemblage porte le nom de DISQUE (Discus), et la portion marginale, ou l'ensemble des sleurs de la circonférence, porte celui de RAYON (Radius): lorsque les sleurons du rayon sont égaux à ceux du disque, on dit que l'ombelle ou la tête est égale (æqualis); lorsque ceux du bord sont plus grands, on dit qu'elle est couronnée (coronata) ou rayonnante (radians).

CYME (Cyma) se dit de l'assemblage de deux ou plusieurs pédoncules qui partent d'un même point comme dans l'ombelle, s'étalent à peu près horizontalement, et portent, sur leur face supérieure, une ou plusieurs rangées de sleurs; par exemple, les Sédums.

ÉPI (Spica, et dans les composés grecs Stachys), assemblage de sleurs sessiles le long d'un axe central persistant et à peu près vertical; par exemple, le Plantain.

CHATON (Amentum, Catulus, Julus), assemblage de sleurs sessiles, ou presque sessiles, sur un axe

central qui, au lieu d'être permanent comme dans l'épi, tombe de lui-même en se désarticulant de la tige après la fleuraison ou à la maturité. Les anciens donnaient au chaton le nom de Nucamentum, qui signifie proprement Chaton du Noyer.

SPADIX (Spadix) ou Spadice, Poinçon; c'est un assemblage de sleurs rensermées dans une spathe et sessiles sur un pédoncule commun; par exemple, l'Arum. Ce n'est par conséquent qu'une espèce d'épi-

ÉPILLET (Spicula, Locusta), petit épi dont les fleurs sont solitaires ou disposées sur deux rangs, et renfermées originairement dans une glume; c'est le nom qu'on applique à chacun des petits épis dont se compose l'épi général ou la panicule des Graminées. Tournefort le traduit en français par Paquet.

GRAPPE (Racemus, et dans les composés grecs Botrys), assemblage de fleurs pédicellées et dont les pédicelles partent d'un pédoncule central, comme dans l'épi, lequel en diffère par ses fleurs sessiles. La Grappe est simple, quand les pédicelles ne se ramifient pas; composée ou rameuse, lorsqu'ils se divisent: parmi ces dernières, on distingue:

- a. Le Thyrse (Thyrsus), qui a lieu, lorsque les sleurs étant en grappe à pédicelles rameux, ceux du milieu sont plus longs que ceux du bas et du sommet; par exemple, le Lilas.
- b. La Panicule (Panicula) se dit des sleurs qui, étant en grappe à pédicelles rameux, ont les pédicules inférieurs allougés, écartés ou très-rameux. Tournesort appliquait spécialement ce mot à la

disposition des sleurs des Graminées qui ne sont pas en épi; lorsque la panicule est très-lâche comme dans le Millet, les anciens la nommaient Juba.

GLOMÉRULE (Glomerulus), agrégation irrégulière de fleurs ou de fruits.

Groupe (Sorus), agrégation de capsules situées sur le disque même de la feuille, comme dans les Fougères.

Stellule (Stellula), petite étoile ou disque foliacé, qui, dans certaines Mousses, termine les tiges et renferme les sleurs mâles.

Sphérule (Sphærula), petit globule composé d'organes mâles qui terminent les tiges de certaines Mousses.

## Art. 12. Des Tégumens floraux.

§. 307. TÉGUMENS FLORAUX (Tegumenta, Integumenta floralia, Perigynanda, Neck.) ou Enveloppes florales; ces mots désignent, dans le sens le plus général possible, les enveloppes immédiates des organes sexuels, savoir, le périgone, le calice et la corolle.

PÉRIGONE (Perigonium). A l'exemple d'Erhart, j'entends par ce mot l'enveloppe des sleurs, qui est tantôt composée d'un calice et d'une corolle distincts, et alors le périgone est double (duplex) comme dans la Bourrache; tantôt d'un calice et d'une corolle soudés ensemble de manière à ne former qu'une seule membrane, et alors celle-ci porte le nom de Périgone simple ou Périgone proprement dit. M.

Link emploie ce terme dans les cas où il est douteux si le tégument est calice ou corolle.

PÉRIANTHE (Perianthium). Linné se servait de ce terme pour désigner, en général, toutes les espèces de calices ou d'involucres; quelques modernes, tels que MM. Mirbel et Brown, s'en servent dans les cas où j'emploie le mot de périgone, qui me paraît préférable, vu qu'il évite toute équivoque.

§. 308. Calice (Calyx, grec et latin). Lorsque la sleur a deux tégumens, on donne le nom de Calicé au tégument extérieur qui est de nature analogue aux seuilles. Necker le nomme Perigynanda exterior; Linné lui donne quelquesois le nom poétique de Thalamus ou de Lit nuptial; Mænch entend toujours par calice, l'enveloppe verte des sleurs, soit qu'elle soit extérieure ou solitaire; Tournesort entend par calice, l'enveloppe externe, lorsqu'il y en a deux, et celle qui adhère avec le fruit, quand il n'y en a qu'une. Jussieu réunit, sous le nom de calice, l'enveloppe externe, lorsqu'il y en a deux, et les enveloppes solitaires ou périgones simples.

Foliole du calice (Foliolum, Sepalum, Neck. Phyllum, Link.) ou Sépale, ou mieux Phylle du calice: on donne ces noms aux pièces dont le calice est composé, pourvu qu'elles soient articulées sur le pédicule, de manière à s'en séparer sans déchirement; dans le cas contraire, on dit improprement que le calice est d'une seule pièce (monophyllus), tandis qu'il est réellement composé de plusieurs phylles soudées (gamophyllus). Le terme de monophylle doit

être réservé pour les calices qui n'ont qu'une phylle, sans que cette unité tienne à aucune soudure; tous les termes composés, relatifs aux folioles du calice, se dérivent du nom grec de *Phyllum*, qu'il serait très-commode d'admettre définitivement à la place du mot de foliole, qui resterait pour désigner les petites feuilles dont l'ensemble forme les feuilles composées.

Calicule, petit calice (Calyculus), s'emploie pour désigner, ou un calice très-petit, ou un calice accessoire placé en dehors du vrai calice, comme dans certaines Mauves, ou, dans un sens impropre, pour exprimer une petite rangée de bractéoles placées à la base d'un involucre, comme dans certaines Composées.

§. 309. COROLLE (Corolla). Lorsque la sleur a deux enveloppes, on donne le nom de Corolle au tégument intérieur qui est ordinairement coloré et de nature analogue aux silets des étamines. Necker la désigne sous le nom de Perigynanda interior; Linné lui donne quelquesois le nom poétique d'Auleum, et n'a pas attaché grande importance à la distinguer rigoureusement du calice; Mænch la définit l'enveloppe colorée des sleurs; Tournesort appelle corolle, l'enveloppe interne, quand il y en a deux, et l'enveloppe uon adhérente, lorsqu'il n'y en a qu'une. On appelle Corollule (Corollula), tantôt une petite corolle, tantôt la corolle particulière d'un sleuron.

PÉTALE (Petalum). On donne ce nom à chacune

des pièces dont la corolle est composée, pourvu qu'elles soient absolument distinctes les unes des autres, et nullement soudées même par la base: dès qu'il y a soudure de ces pièces, on dit que la corolle est monopétale, terme très-impropre, et que je remplace par celui de gamopétale, qui signifie Pétales soudés.

Onglet (Unguis), base d'un pétale rétrécie en forme de pédicelle.

Lame (Lamina), partie du pétale qui est épan oui en limbe, et est supportée par l'onglet.

Tube (Tubus). Lorsque le calice, la corolle ou le périgone ont leurs pièces soudées ensemble, on donne le nom de Tube à la partie dans laquelle cette soudure a lieu.

Limbe (Limbus), partie du calice, de la corolle, ou du périgone, qui est libre, ordinairement étalée, et ne fait pas partie du tube.

Gorge (Faux), entrée du tube de la corolle, du calice ou du périgone, soit que ce tube soit réel, soit qu'on le suppose formé par la réunion des onglets non soudés.

Couronne (Corona), réunion des écailles ou appendices qui surmontent dans quelques plantes la gorge de la corolle ou du périgone; par exemple, dans les Silènes, les Narcisses.

Orbicule (Orbiculus), espèce de hosse circulaire provenant de la base de la corolle, et entourant les organes de la fructification de quelques Stapelia.

5. 310. Outre ces termes généraux, les formes

diverses des corolles en ont fait créer plusieurs autres, pour l'explication desquelles il est nécessaire d'énumérer les espèces de corolle. On distingue les corolles ou les sleurs (car comme la corolle est la partie la plus visible de la sleur, on lui donne quelquesois ce nom) en

- I.º Polypétales (polypetalæ), dont les pétales sont libres et nullement soudés ensemble.
- A. Régulières (regulares), ou dont les pétales sont sensiblement égaux et semblables.
- a. Cruciformes (cruciformes), qui ont 4 pétales égaux ou rarement inégaux, opposés deux à deux en croix, comme dans le Chou, l'Ibéride.
- b. Rosacées (rosaceæ). Tournefort, et, à son exemple, plusieurs modernes désignent ainsi les corolles à 5 pétales égaux sans onglet.
- c. Cariophyllées (cariophylleæ), c'est-à-dire à 5 pétales munis d'onglets.
- B. Irrégulières (irregulares), ou dont les pétales sont sensiblement inégaux. Parmi celles-ci, les seules qui aient un nom propre, sont les
- a. Papilionacées (papilionaceæ), ce sont les corolles des Légumineuses irrégulières, qui sont formées de 5 pétales distingués par les noms suivans:

Étendard (Vexillum), pétale supérieur qui enveloppe tous les autres avant la sleuraison.

Ailes (Alæ, Talaræ, Link), deux pétales latéraux situés sous l'étendard.

Carène (Carina, Scaphium, Link, et dans les composés grecs Tropis) ou Nacelle, pièce inférieure

de la corolle, courbée en forme de nacelle, et forméepar la soudure ou le rapprochement des deux pétales inférieurs; lorsque les deux pétales sont libres dans toute leur longueur, on dit la carène à deux pétales ( dipetala ); lorsqu'ils sont soudés par en haut et libres par en bas, on l'a dit à deux pieds (biceps ).

- C. M. Link nomme Corolles catapétales (Corolles catapetales), celles qui, étant polypétales, ont les pièces légèrement soudées en dedans comme dans les Mauves; tous les auteurs les classent parmi les vraies polypétales.
- II.º Gamopétales (gamopetalæ, DC., monopetalæ, Aut.), ou improprement monopétales, dont les pétales sont soudés de manière à ne former qu'une seule pièce.
- A. Régulières, ou dont les lobes sont égaux et semblables.
- a. En roue (rotatæ), corolles ouvertes et entièrement dépourvues de tube, par exemple, le Mouron.
- b. En tube ou tubuleuses (tubulosæ), dont le tube est long, cylindrique, et le limbe droit, de manière à sembler une continuation du tube, par exemple, la Consoude.
- c. En entonnoir (infundibuliformes), corolles munies d'un tube droit et d'un limbe relevé en forme d'entonnoir ou de cône renversé, par exemple, la Pulmonaire.
- d. En soucoupe (hypocrateriformes), corolles munies d'un tube droit et d'un limbe plane comme une soucoupe très-évasée, par exemple, la Pervenche.

- e. En grelot (urceolatæ, urceolares), ou dont le tube est renslé, et le limbe presque nul, de manière à imiter un grelot, par exemple, l'Arbousier.
- f. En cloche (campanulatæ), ou dont le tube s'évase insensiblement jusqu'au limbe de manière à imiter une cloche, par exemple, les Campanules.
- B. Irregulières, ou dont les lobes sont inégaux ou dissemblables.
- a. Labiées (labiatæ), dont les lobes sont disposés de manière à former deux espèces de valves ou de lèvres (labia), l'une supérieure, l'autre inférieure, comme les lèvres des animaux, et dont la gorge est ouverte.
- b. En gueule ou personées (personatæ, ringentes), diffèrent des précédentes seulement, parce que la gorge est plus ou moins close par un renslement de la lèvre inférieure, lequel a reçu le nom de palais (palatum); la lèvre supérieure, lorsqu'elle est comprimée, reçoit quelquefois le nom de casque (galea).
- c. Orchidée (Orchidea), corolle ou périgone à plusieurs lobes profondément séparés, dont les supérieurs sont dressés, et ont reçu le nom de casque (galea), et l'inférieur est étalé, de forme trèsvariable, et a reçu le nom de tablier (labellum).
- III.º Dans les sleurs dites Composées, c'est-à-dire, réunies en tête serrée dans un involucre, et dont les anthères sont soudées ensemble, les corolles ont reçu des noms particuliers; savoir:
- a. Fleuron, ou Fleuron tubuleux (Flosculus, Flosculus tubulosus), lorsque chaque corolle présente un

tube à cinq lobes égaux; Necker les nomme Vaginula, et les sleurs qui les portent vaginuliferœ.

- b. Fleuron labié ( flosculus labiatus), lorsque le tube de chaque sleuron s'épanouit en deux lèvres inégales.
- c. Fleuron ligulé, Demi-fleuron ou Languette (Flosculus ligulatus, Semi-flosculus, Ligula), quand le tube est court et s'épanouit en un limbe oblong, unilatéral, terminé par quelques petites dents.

De la résultent des noms spéciaux pour exprimer divers assemblages de sleurons; ainsi on dit d'une sleur composée, qu'elle est:

- a. Flosculeuse (flosculosus), quand tous ses fleurons sont tubuleux.
- b. Demi-flosculeuse ou ligulée (ligulatus, semiflosculosus), quand ils sont tous en languette.
- c. Radiée (radiatus), quand ceux du bord sont en languette, et ceux du centre tubuleux.
- d. Labiatislore (labiatislorus), quand les sleurons sont à deux lèvres.
- IV.º Dans les Graminées, toutes ces diverses parties ou celles qui en tiennent lieu, ont reçu des noms particuliers: nous avons déjà vu ce qu'on y entend par spathe (§. 303), et par épillet (§. 306). Dans chaque épillet on trouve:

Lu Glume (Gluma); c'est une espèce d'involucre, situé à la base de l'épillet, renfermant une ou plusieurs sleurs, composé ordinairement de deux pièces inégales, et situées de manière que l'une est toujours insérée un peu au - dessus de l'autre; c'est ce que Linné nommait Calice, et d'autres Glume extérieure, Glume calycinale; M. de Beauvois lui donne le nom de Bâle ( Tegmen ); M. Richard celui de Lépicène ( Lepicena).

La Bâle ou Glumelle (Glumella, Desv.), espèce de périgone, de nature et de structure analogue à la glume, mais propre à chaque fleur et situé autour des organes génitaux; c'est ce que Linné nommait Corolle, et d'autres Glume intérieure, Glume corolline, Périgone, et M. de Beauvois Stragule (Stragula).

La Glumellule (Glumellula, Desv.), espèce de nectaire, situé autour du pistil, manquant dans plusieurs Graminées, et composé de très - petites écailles charnues. Micheli la nommait Corolle, Linné Écailles, Schreber Nectaire, M. Richard Glumelle, M. de Beauvois Lodicules (Lodiculæ).

Chacune des pièces qui composent la glume ou la glumelle, considérée séparément, a reçu le nom très-impropre de Valve (Valvula); M. Desvaux y substitue celui de Spathelle (Spathella), qui exprime bien leur nature; M. de Beauvois, celui de Glume (Gluma), qui a l'inconvénient d'être consacré de toute ancienneté à une autre idée; M. Richard, celui de Paillette (Palea), d'où il tire ceux de bipaléacé, tripaléacé, etc., qu'il emploie pour dire qu'une glume ou une glumelle est à deux ou trois pièces; il donne le nom de Paléoles (Paleolæ) aux pièces de la glumellule.

Art. 13. Des Organes génitaux.

§. 311. ORGANES GÉNITAUX (Genitalia, et dans

les composés grecs Gonoi), ou ORGANES SEXUELS; ce mot comprend les organes qui servent à la reproduction de l'espèce, en y comprenant leurs supports immédiats, savoir, le pistil et les étamines. Voyez §. 299.

§. 312. PISTIL ( Pistillum, et dans les composés grecs Gynè ou Gynos), organe femelle situé au centre de la sleur.

Ovaire ( Ovarium ), partie du pistil, presque toujours placée à sa base, et qui renferme les rudimens des jeunes graines, lesquels, avant leur fécondation, portent le nom d'Ovules (Ovula, Ova); Linné donnait à l'ovaire le nom de Germe (Germen); un ovaire peut être:

- 1. Simple (simplex), lorsqu'il n'a qu'une loge ou que toutes ses loges sont soudées ensemble.
- 2. Divisé (divisum), lorsque, n'ayant qu'un style, il est cependant composé de plusieurs loges non soudées ensemble; dans ce cas, chacune de ces loges a été souvent décrite pour un ovaire particulier, comme lorsqu'on dit que les Labiées ont quatre ovaires, au lieu de dire quatre loges distinctes; M. Link nomme ces loges distinctes, des Germes. Ces loges sont adhérentes à la base du style, qui leur transmet la fécondation; cette base de style, quelquefois très renslée, a reçu dans ce cas le nom particulier de Gynobase (Gynobasis, DC.), par exemple, dans les Ochna.
- 3. Multiple ( multiplex ), lorsqu'il a plusieurs loges distinctes et munies chacune d'un style.

STYLE ( Stylus ), prolongement de l'ovaire qui

Digitized by Google

supporte le stigmate; Vaillant et Haller le nommaient Tube (Tuba), il est si court dans certaines plantes qu'il paraît manquer tout-à-fait.

STIGMATE (Stigma), partie du pistil ordinairement située au sommet et où la matière fécondante de l'organe mâle vient se déposer; Linné le désignait quelquesois sous le nom de Vulva vegetabilium.

CORDON PISTILLAIRE (Chorda pistillaris Corr., Styliscus Link), ou Vaisseaux conducteurs de l'aura seminalis de Mirbel, ensemble d'un ou de plusieurs filets (fibres ou vaisseaux) qui vont du style aux ovules, y portent la fécondation, et qui, par leur disposition, déterminent la structure générale du fruit.

S. 313. ÉTAMINE ( Stamen ), organe mâle des plantes, ordinairement situé autour du pistil, et composé de l'authère et du filet.

Anthère (Anthera), bourse située au sommet ou vers le sommet de l'étamine, et qui renferme la poussière fécondante ordinairement dans deux loges distinctes. Hedwig nommait l'anthère Spermatocystidium, Grew Theca, Malpighi Capsula, Ray Apex, Vaillant Testiculus, Testis. Les anthères sont divisées en deux petites bourses qu'on nomme Loges (Loculi).

Pollen, Poussière fécondante (Pollen), poussière renfermée dans l'anthère, composée de globules dans lesquels est le liquide fécondateur.

Fovilla. Martyn donne ce nom à la substance fine et imperceptible à l'œil nu, que le pollen lance sur le stigmate.

FILET (Filamentum), support de l'anthère, ou espèce de pédicelle de nature un peu analogue aux pétales, et qui soutient l'anthère. Tournefort le nommait Capillamentum; lorsque les filets sont soudés ensemble, leur assemblage porte souvent le nom de Columna, et dans les composés grecs Adelphia; M. Mirbel nomme Androphore, le petit support général qui soutient les anthères de l'If.

Connectif (Connectivum, Rich.), organe qui sert à lier les deux loges de l'anthère ensemble; il est ordinairement si court, qu'on ne le distingue point ou que même il manque entièrement. Lorsqu'il existe, les deux loges de l'anthère sont très-distinctes et réunies par une espèce de filament, par exemple, dans les Sauges; dans ce cas M. Link donne au connectif le nom de Filet, et au support qui est le vrai filet le nom de Stipellus; dans les étamines dont le filet est articulé dans le milieu de la longueur, la partie supérieure est peut-être toujours un connectif.

Art. 14. Organes accessoires situés dans les fleurs, et qui ne sont ni organes génitaux ni tégumens, mais supports ou appendices des uns ou des autres.

§. 314. RÉCEPTACLE de la fleur (Receptaculum), point du sommet du pédicelle, duquel partent toutes les parties dont la fleur se compose. M. Salisbury le nomme Torus; Grew nommait le réceptacle Sedes floris; on le nomme souvent, et surtout dans les composés grecs ou latins, Thalamus, mot dont Linné se servait pour désigner le calice considéré poéti-

quement, et qui, dans les ouvrages de Tournefort, désigne le réceptacle commun des sleurs composées; e'est dans le premier sens qu'on dit qu'une plante est thalamissore, pour dire que les organes sexuels sont attachés au réceptacle.

DISQUE ( Discus ); ce mot se prend souvent pour synonyme de réceptacle; mais dans le sens exact, il signifie une protubérance plus ou moins charnue à laquelle les pétales et les étamines sont insérés, par exemple, dans les Nerpruns.

GONOPHORE (Gonophorum), prolongement du réceptacle ou Torus, qui part du fond du calice, et porte les pétales, les étamines et le pistil. Cet organe n'est bien visible que dans les Cariophyllées, notamment les Siléné.

CARPOPHORE (Carpophorum, Link), support qui naît du réceptacle, et qui soutient le pistil seul, et non les étamines, ni les pétales; on y distingue trois espèces:

- 1. Thécaphore (Thecaphorum Ehr., Basigynium Rich.), espèce de carpophore qui ne porte qu'un ovaire simple, comme dans le Caprier.
- 2. Polyphore (Polyphorum Rich.), espèce de carpophore qui porte plusieurs ovaires, par exemple, dans la Fraise.
- 3. Soie (Seta, et dans les composés grecs Chœta), sorte de carpophore propre aux Mousses et aux Jongermannes, qui est à peine visible à l'époque de la fleuraison, s'allonge beaucoup après la fécondation, et soutient alors le fruit.

S. 315. NECTAIRE ( Nectarium). Linné a désigné sous ce nom tout organe visible dans la sleur, et qui n'est ni le calice, ni la corolle, ni l'étamine, ni le pistil, soit qu'il suinte une liqueur sucrée ou non; mais les modernes ont réservé le nom de nectaires aux glandes situées dans la sleur, qui excrétent un nectar ou une liqueur quelconque; tous les autres organes confondus auparavant sous le nom général, ont reçu des noms particuliers; savoir:

ÉPÉRON (Calcar, Productum Neck., et dans les composés grecs Centhrum), sorte de corne ou de prolongement tubuleux, qui se dirige du côté du pédicule, et qui est une forte bosselure, ordinairement creuse, de l'un des tégumens floraux; de la corolle dans la Linaire; du calice dans la Balsamine; du périgone dans les Orchis; souvent l'intérieur de l'épéron renferme une glande nectarifère.

- †. Peraphylle (Peraphyllum). Mœnch désigne sous ce nom, les bosses, les expansions ou les appendices qui sont placés sur le calice, comme dans les Scutellaria, ou sur le périgone, comme dans les Soudes.
- †. Pérapétale (Perapetalum). Mœnch nomme ainsi les appendices quelconques des pétales ou de la corolle, par exemple, les filets de la corolle du. Menyanthès.

Couronne (Corona Ruel. Salisb., Scyphus Hall., Paracorolla Link), partie qui ressemble à une corolle et qui est placée en dedans de la vraie corolle ou du vrai périgone; c'est ce qu'on voit dans les Narcisses.

- †. Parapetala (Link), parties semblables aux pétales, mais situés sur un rang plus intérieur, comme dans l'Ellébore; ce sont des étamines plus ou moins avortées.
- †. Parastades (Link), filamens stériles composés de plusieurs rangées de cellules, situés entre les pétales et les étamines, par exemple dans les Passi-flores, le Sparmanuia.

Paraphyses. Wildenow donne ce nom à des filets stériles, cloisonnés, entremêlés avec les étamines dans la fleur des Mousses, et que Hedwig nommait Fila succulenta.

Ecaille (Squama). On désigne ainsi, en général, toute glande non nectarifére ou tout appendice insolite dans les sleurs; les écailles qui entourent l'ovaire des Graminées ont été nommées Periphyllia par M. Link, et Appendices par plusieurs botanistes.

- †. Prosphyses. Wildenow nomme ainsi des pistils avortés ou imparfaits mêlés avec les vrais pistils, et que Hedwig nomme Fila adductoria ou Adductores.
- †. Parastyli. Link donne ce nom à certains pistils avortés, qui, dit-il, ressemblent aux vrais pistils, mais n'en font pas les fonctions.
- †. Paracarpium. Link donne ce nom à l'ovaire avorté, on à ce qui, dans les sleurs males par avortement, est à la place de l'ovaire.
- †. Parastamina. Link donne ce nom aux étamines avortées, ou, comme il le dit, aux parties qui ressemblent aux étamines, mais n'en font pas les fonctions.

Sarcome (Sarcoma). Link appelle ainsi une partie charnue et de forme variable entourant l'ovaire ou placée auprès de lui, par exemple, dans le Cobœa; la plupart des auteurs les nomment simplement Glandes.

URCEOLE (Urceolus, Peryginium Link), petite vessie membraneuse ou cartilagineuse qui, dans le Carex, entoure l'ovaire et est percée au sommet pour laisser passer le style. Quelques botanistes nomment cet organe Nectaire, quoiqu'il ne suinte point de nectar; Corolle, quoiqu'il soit placé en dedans des étamines; Capsule, quoiqu'il ne fasse jamais partie du pistil ni du fruit: il ne diffère du Sarcoma que par sa consistance.

CAPUCHON (Stylostegium). M. Link donne ce nom à un évasement particulier des filets des étamines, qui dans les Asclepiadées sont soudées et recouvrent l'ovaire comme un capuchon. Ces mêmes filets soudés et bizarrement divisés, ont fait créer divers noms dans la description des Stapelia. Ainsi, M. Jacquin a nommé

- a. Sac (Saccus), l'ensemble de ces filets soudés, ou ce que Link nomme Stylostegium, et M. Wildenow Corona.
- b. Cornes (Cornua), les cornes par lesquelles le capuchon se termine. Ces cornes ont une pointe dressée qui a reçu le nom de Bec (Restrum Jacq., Cornu clavatum Wild.) et un appendice dorsal et comprimé qui a reçu celui d'Alle (Ala Jacq., Appendix Wild.).
  - c. Languettes (Ligulæ), les appendices qui partent

du bas du capuchon, alternatifs avec les cornes et étalés sur la corolle.

- d. Écusson (Scutum), disque circulaire entourant le capuchon, et remplaçant souvent les languettes.
- Art. 15. Du Fruit, de ses parties et de ses espèces.
- §. 316. FRUIT (Fructus, et dans les composés grecs Carpon). Dans l'usage vulgaire, ce mot désigne ordinairement les fruits charnus et mangeables; mais, dans le sens exact du mot, il signifie tout ovaire fécondé, et par extension, l'ensemble des ovaires fécondés portés et rapprochés sur un même pédoncule: on les distingue en trois classes, savoir: les fruits
- 1. Simples (simplices) ou qui proviennent d'un seul ovaire, par exemple, la Cerise.
- 2. Multiples (multiplices) ou qui sont formés de plusieurs ovaires appartenant à la même sleur, comme le fruit de la Ronce.
- 3. Agrégés (aggregati) ou composés de plusieurs ovaires appartenant originairement à plusieurs sleurs, comme la Mûre.
- §. 317. CHEMISES (Induviæ, Induviæ florales, Corr.), parties de la seur qui persistent et accompagnent le fruit; on dit alors du fruit qu'il est induviatus, lorsque le calice entoure le fruit ou la graine; Tournefort le nommait Folliculus.
- §. 318. PÉRICARPE ( Pericarpium ), enveloppe générale des graines, ou dans un sens plus vaste, tout ce qui dans le fruit n'est pas la graine. Le péricarpe existe toujours quoiqu'il semble manquer quel-

quefois; c'est de lui que partait le style à l'époque de la sleuraison. Medicus nomme le péricarpe Conceptaculum seminum, et réserve le mot Pericarpium pour un péricarpe sec et indéhiscent. Pericarpicus signifie, proprement, qui appartient au péricarpe; M. Richard applique ce mot aux graines qui sont dans la même direction que leur péricarpe. Dans les Cryptogames, quelques auteurs remplacent le mot de péricarpe par celui de Périspore (Perisporium). Le péricarpe se compose de trois parties superposées et plus ou moins visibles, savoir:

- 1. Épicarpe (Epicarpium Rich.), la peau du fruit ou la partie membrancuse qui entoure le fruit, et y représente l'épiderme.
- 2. Sarcocarpe (Sarcocarpium Rich.), la chair du fruit ou la partie plus ou moins charnue qui se trouve sous l'épicarpe; lorsqu'elle est évidemment charnue, elle porte le nom de Chair (Caro).
- 3. Endocarpe (Endocarpium Rich.), la peau interne du fruit ou la membrane, de consistance très-diverse, qui forme ses loges.
- §. 319. LOGES (Loculi, Loculamenta), espaces vides qui se trouvent dans le fruit, qui sont destinés à loger les graines et qui sont formés par des replis internes de l'endocarpe; de là, locularis, loculaire, relatif aux loges, terme qui ne s'emploie que dans ses composés; bilocularis, biloculaire, à deux loges, etc.

COQUE (Coccum), sorte de loge qui s'ouvre avec élasticité à cause d'une espèce de ressort membraneux situé à sa base: telles sont les loges des Euphorbes dont les fruits triloculaires sont, par cette raison, nommés tricoques (tricocci).

VALVES (Valvulæ, Valvæ), pièces de certains péricarpes qui, sont distinctes et susceptibles de se séparer sans déchirement à la maturité; de là valvatus muni de valves; valvaceus (Link) muni de valves à sutures visibles, mais indéhiscentes.

SUTURE (Sutura), ligne formée par la juxta-position de deux valves.

CLOISON (Dissepimentum), partie ordinairement membraneuse qui sépare les loges et qui est un prolongement de l'endocarpe. On peut distinguer les cloisons

- 1. Longitudinales ou qui se dirigent dans le sens de la longueur du fruit; M. Link les désigne spécialement sous le nom de Septum.
- 2. Transversales ou qui divisent le fruit dans le sens transversal; M. Link les nomme Phragma.
- 3. Valvaires (valvares). J'appelle ainsi les cloisons formées par le bord rentrant des valves, comme dans le Rhododendron; cette disposition s'exprime ordinairement par la périphrase valvis introflexis.
- 4. Cellulaires (cellulares), cloisons formées par un simple amas de tissu cellulaire, comme dans le Chelidonium glaucium; ces deux dernières sortes ont reçu quelquefois le nom de Fausses cloisons.
- §. 320. PLACENTA (Placenta, Trophospermium Rich., Spermophorus Link, Colum Salisb., Receptaculum seminum Neck.), partie plus ou moins intimement soudée avec l'endocarpe et où les graines sont

attachées; de là *Placentatio*, manière dout les graines sont attachées au péricarpe, ou, selon M. Richard, disposition des cotylédons avant et pendant la germination.

CROCHETS ( Retinacula ), espèces de pointes courbes, qui dans les Acanthacées naissent sur le placenta, et retiennent les graines sans leur servir de support.

CORDON OMEILICAL (Funiculus umbilicalis, Podospermium Rich.), filet qui part du placenta et soutient la graine; il est composé du vaisseau nourricier et de celui qui apporte la fécondation.

ARILLE ( Arillus, Calyptra Tourn.), expansion du cordon ombilical qui enveloppe ou recouvre plus ou moins complettement la graine, par exemple dans les Euphorbes, les Polygala. Il porte dans la Muscade le nom de Macis; dans le Café (où il enveloppe en entier la graine) celui de Parchemin.

Pellicule (Pellicula DC., Epidermis Gærtn.). Je désigne sous ce nom une membrane très-mince qui enveloppe en entier certaines graines, et porte les poils dont la graine semble chargée, par exemple la graine du Cotonnier. Lorsque les poils de la pellicule naissent épars, ils n'ont reçu aucun nom; lorsqu'ils forment une petite houppe à l'une des extrémités de la graine, on lui donne le nom de Houppe (Coma).

PULPE (Pulpa). Le mot de Pulpe, qui dans un sens général désigne seulement une matière molle et demi-liquide, est réservé, dans la Carpologie, pour désigner une matière pulpeuse qui se trouve dans

l'intérieur des loges de certains fruits et qui entoure ou enduit la graine, par exemple, dans la Casse des boutiques.

§. 321. Pour faire connaître les termes propres à la description de certains fruits, il est nécessaire d'énumérer les diverses sortes de fruits qui ont reçu des noms propres;

Parmi les fruits simples on distingue:

A. Les fruits pseudospermes (pseudospermi) ou qui ne renserment qu'une seule graine ou un trèspetit nombre, qui ne s'ouvrent jamais spontanément à leur maturité, et dont le péricarpe est tellement soudé avec la graine, qu'il semble n'y avoir qu'une seule enveloppe. On les appelle souvent Graines nues (Semina nuda Lin.) à cause de leur apparence: tels sont les suivans:

- 1. Le GARIOPSE (Cariopsis Rich.), fruit sec, monosperme, et dont le péricarpe est tellement adhérent, qu'il se confond avec l'enveloppe propre de la graine: par exemple, les Graminées.
- 2. L'ACHÈNE (Achena Neck., Achenium Rich., Akena Fl. Fr. (1), Acenium Link.) fruit monosperme, ordinairement sec, dont le péricarpe adhère plus ou moins intimement, et avec l'enveloppe propre de la graine, et avec le tube du calice, par exemple, dans les Composées. On dit de l'Achène qu'il est
- a. Nu (nudum), quand sa partie supérieure ne se prolonge ni en membrane, ni en poils.

<sup>(1)</sup> Doit s'écrire par cht, car il vient de axnv pauvre.

- b. Aigretté (paposum), quand sa partie supérieure se prolonge en membranes ou en poils. Cet appendice, quelle que soit sa forme, se nomme Aigrette (Pappus), et paraît représenter le limbe du calice avorté. Tournefort nomme l'aigrette Lanugo. On dit de l'aigrette qu'elle est
- a. Bordante (marginatus), lorsqu'elle n'offre qu'un léger bord membraneux.
- β. Membraneuse (membranaceus), lorsqu'elle offre un bord membraneux bien déterminé.
- y Écailleuse (squammosus), lorsqu'elle paraît composée de petites écailles.
- d. Capillaire (pilosus, pilaris Link.), lorsqu'elle est formée de poils simples.
- e. Plumeuse (plumosus), lorsqu'elle est formée de poils divisés dans toute leur longueur en lanières longues et menues.
- ζ. Rameuse (ramosus), lorsque ses poils se ramifient irrégulièrement.
- 3. Le Polachène (Polachena). M. Richard donne ce nom au fruit des Araliacées et des Ombellifères que les auteurs nomment simplement Fruit. Il est composé de plusieurs loges (deux seulement dans les Ombellifères) soudées et renfermées dans le calice, séparables longitudinalement à leur maturité.
- 4. L'UTRICULE (Utriculus Gærtn., Cystidium Link), fruit monosperme, non adhérent avec le calice, dont le péricarpe est peu apparent, mais où le cordon ombilical est cependant distinct: par exemple, les Amaranthes.

- 5. Le SCLERANTHE (Scleranthum). Mœnch nomme ainsi un fruit composé de la graine soudée avec la base du périgone endurci et persistant, comme dans la Belle de nuit.
- 6. La SAMARE (Samara Gærtn.), fruit à un petit nombre de graines, membraneux, très-comprimé, souvent prolongé sur les bords en aile ou en appendice, divisé en une ou deux loges qui ne s'ouvrent point: par exemple, l'Orme.
- 7. Le GLAND (Glans), fruit d'une consistance charnue et féculente, à une loge, à une graine, dont le péricarpe adhère intimement avec la graine, et qui est enchassé et articulé par sa base dans une espèce de coupe coriace qui a reçu le nom de Cupule (Cupula), et qui est formée par les écailles de l'involucre. Plusieurs botanistes placent le gland au nombre des fruits qu'ils nomment noix.
- 8. La Noisette (Nucula DC.), fruit à enveloppe osseuse, à une loge, à une graine, qui ne s'ouvre point à la maturité, dont le péricarpe est peu ou point distinct de la graine, et qui est souvent enchâssé dans un involucre: par exemple le fruit du Noisetier. Plusieurs auteurs donnent à ce fruit le nom de Noix (Nux), qui me paraît devoir être rejeté dans ce sens, à cause des équivoques fréquentes qu'il cause.
- B. Les fruits gynobasiques (gynobasici) sont ceux dont les loges sont tellement écartées les unes des autres qu'elles semblent autant de fruits séparés, mais qui sont toutes articulées sur un gynobase

plus ou moins dilaté, et qui est la base d'un style unique: j'en compte deux espèces.

- 1. Le SARCOBASE (Sarcobasis) où le gynobase est très-grand, très-charnu et porte cinq ou plus de cinq loges très-distinctes à toutes les époques de leur existence, par exemple, les Ochnacées, les Simaroubées, le Castéla.
- 2. Le MICROBASE (Microbasis) où le gynobase est très-petit, peu charnu et porte quatre loges peu distinctes à l'époque de la sleuraison: tels sont les fruits des Labiées et de plusieurs Borraginées, qu'on a mal à propos décrits comme ayant quatre graines nues. (Gymnospermæ Lin., Gymnotetraspermæ Boerh.)
- C. Les fruits charnus (succulenti, carnosi) sont ceux qui ont le sarcocarpe mol ou d'une consistance pulpeuse ou charnue; ils ne renferment qu'un petit nombre de graines et ne s'ouvrent point d'euxmêmes à leur maturité: tels sont,
- i. La Drupe (Drupa), fruit charnu qui renferme à l'intérieur un noyau (Pyrena, Nucleus, Ossiculus Tourn.), c'est-à-dire, une loge à paroi osseuse ou ligneuse, par exemple, la Cerise. La partie osseuse qui entoure la graine, ou la paroi de l'endocarpe, porte dans ce fruit et dans les suivans le nom de Coquille (Putamen); quelques vieux auteurs prennent le mot de Prunus pour synonyme de Drupe. La partie pulpeuse qui entoure le noyau, et qui n'est que le sarcocarpe, porte vulgairement le nom de Chair (Caro), et doit le garder en Botanique.

- 2. La Noix (Nux), fruit qui renferme un noyau comme la Drupe, mais qui en diffère, en ce que le sarcocarpe qui l'entoure est plutôt coriace que charnu; ce sarcocarpe porte le nom de Brou (Naucum); tel est le fruit du Noyer, de l'Amandier. Ce fruit diffère à peine du précédent.
- 3. La NUCULAINE (Nuculanium Rich.), fruit charuu, non couronné par les lobes du calice auquel l'ovaire n'adhérait pas, et qui renferme plusieurs noyaux distincts, lesquels portent plus spécialement le nom d'Osselets (Pyrenæ, Nuculæ Rich.).
- 4. La POMME (Ponum, Melonida Rich.), fruit charau, couronné par les lobes du calice avec lequel l'ovaire était soudé, et qui renferme plusieurs loges revétues chacune d'une tunique propre: on y distingue
- a. La Pomme à pepins, c'est-à-dire, dont les loges sont formées de valves membraneuses cartilagineuses, comme le fruit du Poirier, du Pommier. C'est ce que les auteurs nomment spécialement Pomum; ce que Mœnch nomme Antrum. Tournefort appelait la graine des fruits à pepins Semen callosum.
- b. La Pomme à osselets dont les loges sont osseuses, comme dans le fruit du Néslier et du Grenadier. Ce dernier, qui est connu en Pharmacie sous le nom de Balauste (Balausta), est une sorte à part. Sa graine osseuse était nommée Malicorium par Ruellius.
- 5. La PÉPONIDE ou Pépon (Pepo Lin., Peponida Rich., Peponium Brot.), fruit charnu dont les graines sont écartées de l'axe, placées près de la circonférence qui est beaucoup plus dure que le

centre, lequel est presque vide: par exemple, la Courge.

- 6. L'Orange (Aurantium, Bacca corticata), fruit charnu à enveloppe consistante et munie de glandes vésiculaires, divisé intérieurement en plusieurs loges membraneuses, et qui peuvent se séparer sans aucun déchirement; par exemple, les fruits de l'Oranger, du Citronnier.
- 7. La BAIE (Bacca). On désigne sous ce nom tous les fruits charnus et sans noyau, qui ne rentrent dans aucune des espèces précédentes; par exemple, le Raisin, la Groseille. Mœnch y distingue la vraie Baie (Bacca vera) qui n'a point de loges et dont les graines sont sans ordre, et la fausse Baie (Bacca spuria), qui a des loges et des graines rangées dans un ordre apparent. Gærtner nomme en particulier du nom d'Acinus, une baie très-molle, pleine de sucs, transparente, à une loge et à graines osseuses, comme par exemple, le grain de Raisin, la Groseille, etc.
- D. Les fruits capsulaires (capsulares) ou déhiscens (dehiscentes), c'est-à-dire qui s'ouvrent d'eux-mêmes à leur maturité, sont de consistance sèche, et renferment beaucoup de graines; tels sont
- 1. Le FOLLICULE (Folliculus), fruit membraneux, univalve, allongé et s'ouvrant par une suture longitudinale, par exemple, dans les Cléomé; quelquesuns nomment ce fruit Conceptaculum.
- 2. La Gousse ou le Légume (Legumen), fruit membraneux, à deux valves (rarement trois ou quatre), à cordon pistillaire divisé en deux branches qui mar-

chent parallèles sur la suture supérieure, de sorte que les graines sont toutes attachées à cette suture alternativement à l'une et à l'autre valve. On distingue les Gousses en

- a. Uniloculaires (unilocularia), qui n'ont qu'une seule loge.
- b. Biloculaires (bilocularia), qui sont divisées en deux loges polyspermes par une cloison longitudinale, par exemple, l'Astragale.
- c. Diaphragmatiques (phragmigera) ou multiloculaires, qui sont divisées en deux ou plusieurs loges monospermes par des cloisons transversales.
- d. Lomentacées ou articulées (articulata), ou divisées en deux ou plusieurs loges monospermes par des articulations transversales; par exemple, l'Hippocrepis. M. Wildenow nomme cette espèce de Gousse, Lomentum.
- 3. La Silique (Siliqua), fruit sec, à deux valves, et dont les graines sont attachées aux deux sutures; lorsque la Silique est courte, elle porte le nom de Silicule (Silicula); lorsqu'elle est quatre fois plus longue que large, elle reçoit le nom spécial de Silique. Dans presque toutes, on trouve entre les deux valves une cloison longitudinale toujours en réalité parallèle aux valves; mais quelques auteurs ont encore l'habitude de dire que la cloison est opposée aux valves, quand celles-ci ont la forme d'une carène sensiblement comprimée. Mænch distingue la vraie Silique (Siliqua vera), qui a les graines attachées aux deux bords de la cloison longitudinale; et la fausse Silique

(Siliqua spuria), qui a les graines attachées aux bords mêmes des valves.

- 4. La Boite A Savonnette (Pyxidium, Ehr., Capsula circumscissa, Lin.); fruit sec, globuleux, qui s'ouvre par le milieu au moyen d'une fissure transversale horizontale, et se divise en deux valves hémisphériques; par exemple, le Mouron.
- 5. La CAPSULE (Capsula). Tout fruit sec qui ne rentre dans aucune des espèces précédentes, porte le nom générique de Capsule. On pourrait y distinguer encore plusieurs espèces très-prononcées; mais comme elles n'ont pas reçu de nom propre, elles ne doivent pas nous occuper ici.
  - §. 322. Les fruits multiples ne présentent que des réunions des divers fruits simples énumérés cidessus, et ont rarement reçu des noms; ainsi
  - r. Plusieurs follicules réunis forment le fruit des Crassulées et de certaines Apocynées.
  - 2. Plusieurs petites utricules bacciformes, réunies sur un polyphore peu apparent, forment le fruit de la Ronce.
  - 3. Plusieurs petites utricules cornées, réunies dans un calice qui devient charnu après la fleuraison, forment le fruit du Rosier qu'on nomme vulgairement Cynarhodon.
  - 4. Plusieurs capsules disposées sur un torus cylindrique forment le fruit des Magnolia, qu'à cause de son apparence, on a souvent confondu avec les concs, etc.
    - §. 323. Les fruits agrégés ne présentent non

plus, pour la plupart, que des réunions de divers fruits simples, mais dont la forme est masquée ou altérée par les bractées qui grandissent souvent après la sleuraison, et se soudent avec certaines parties du fruit. Ainsi on nomme

- 1. SYNCARPE (Syncarpa Rich.), le fruit du Mûrier qui est composé de plusieurs utricules charnues et à demi-soudées.
- 2. FIGUE (Ficus), le fruit du Figuier qui est composé d'un grand nombre de cariopses réunis dans un involucre charnu et succulent.
- 3. Cône (Conus, Strobilus), le fruit du Pin, du Sapin, du Protéa, qui est composé d'un grand nombre d'utricules membraueuses, cachées à l'aisselle de bractées très développées, sèches et disposées en forme de cône.
- 4. On appelle improprement Noix (Nux), dans le Cyprès, une espèce de cône qui ne diffère du précédent, que parce que les bractées sont très-élargies à leur sommet, disposées en forme de sphère, et s'ouvrent à peine à la maturité; c'est le fruit que Gærtner a nommé Galbulus, en le définissant péricarpe subéreux ovale, compose d'écailles peltées, striées en forme de rayons, mucronées au centre, et à l'extrémité desquelles adhèrent quatre ou plusieurs graines.
- 5. On appelle improprement BAIE (Bacca), dans plusieurs Conifères, un fruit qui ne diffère de celui du Cyprès, que parce que les bractées y sont charnues et ne se séparent point à la maturité. M. Mirbel

lui donne, ainsi qu'au précédent, le nom de Pseu-docarpe.

- §. 324. Enfin, les fruits des plantes Cryptogames dissèrent tellement de tous les autres, qu'on leur a donné des noms particuliers, et que même dans chaque famille les mêmes organes ont reçu des noms divers, tant on a trouvé de difficultés à reconnaître l'identité de ces diverses parties avec celle des autres végétaux. Plusieurs auteurs ont proposé de se servir, quant à ces plantes, du mot de Périspore (Perisporium), qui remplacerait celui de Péricarpe. Sous ce même point de vue, Hedwig employait le mot de Sporange (Sporangium).
- 1. La CAPSULE des Fougères n'a pas reçu de nom particulier, mais cette capsule est le plus souvent entourée d'un anneau élastique et circulaire que l'on nomme Anneau élastique ( Gyrus Wild., Gyroma Link, Annulus elasticus).
- 2. L'enveloppe générale et indéhiscente qui entoure les graines des Marsiléacées, a reçu le nom d'Involucre (Involucrum).

Necker donne le nom de Nephrosta, à l'espèce de coque pleine de poussière qu'on trouve dans les Lycopodes, et qu'on ne peut affirmer être capsule ou anthère. Il a donné sans doute par la même raison à la poussière qu'elle renferme, le nom de Pulvisculus.

3. L'URNE (Theca, Pyxidium Ehr., Capsula Brid., Sporangium Hedw., Anthera, Lin.), fruit propre à la famille des Mousses, qui est sec, oblong ou

arrondi, recouvert par un couvercle, lequel à la maturité s'en sépare par une fente transversale. Necker nomme Calpa, l'urne des Fontinales, et Aggedula, l'urne des autres Mousses.

Toutes les parties de ce fruit out reçu des noms particuliers; savoir:

- a. Opercule (Operculum), couvercle qui couvre l'orifice de l'urne; ce couvercle est très-petit dans l'Andreœa, où Ehrart l'a nommé Conjunctorium.
- b. Soie (Seta), pédicelle qui supporte l'urne; on le nomme aussi Stipes et Pedicellus. Necker donne le nom de Gynocidium, à un petit renslement situé à la base de la soie des Mousses.
- c. Coiffe (Calyptra), débris scarieux ou membraneux du périgone, qui est soulevé par l'urne au moment où son pédicule s'allonge et recouvre l'opercule comme un capuchon.
- d. Apophyse (Apophysis, Stroma), bosse qui se trouve quelquefois à la base de l'urne.
- e. Columelle (Columella, Sporangidium Hedw.), corps filiforme situé au centre de l'urne dans la direction de l'axe et auquel les graines sont attachées.
- f. Peristome (Peristoma), bord de l'ouverture de l'urne, visible après la chute de l'opercule; il est nu (nudum), lorsqu'il ne présente aucune dent, ni aucun cil; denté (dentatum), lorsqu'il est bordé de dents ou de cils visibles. Ces cils portent le nom de Dents du péristome (Dentes, et dans les composés grecs Pogon); M. Link les nomme Blepharæ. Le péristome est simple (simplex), quand il n'offre

qu'une rangée de dents; double (duplex), quand il en offre deux distinctes, l'une externe et l'autre interne. Necker nommait Barbula, le petit corps barbu formé des cils du péristome soudés ensemble dans les Tortules nommées Syntrichies par Bridel; et Membranula, la petite Membrane qui porte les cils du péristome.

- g. Épiphragme (Epiphragma), membrane transversale qui, dans les Polytrics, part du péristome et ferme l'urné.
- h. Frange (Annulus Hedw., Fimbria Wild.), membrane élastique et dentée, située sous l'opercule.
- i. Vaginule (Vaginula), petite gaîne membraneuse qui entoure la base du pédicelle de l'urne.
- k. Prosphyses. Link donne ce nom à des fils mêlés avec les graines dans les capsules des Mousses et des Hépatiques.
- 4. Dans les Hépatiques, l'organe qui reçoit leurs praines a reçu indifféremment les noms de Capsule, d'Involuçre ou de Réceptacle. Dans quelques-unes, les graines sont adhérentes à des filets élastiques, membraneux, tordus, qui les fixent au placenta, et les dispersent à la maturité; on nomme ces filets Élatères (Elateres).

Necker donne le nom de Raphide (Raphida), à l'espèce de péricarpe bivalve qui entoure les graines des Anthoceros et du Targionia; celui de Globule (Globulus), à la capsule globuleuse des Jongermannes, et celui de Colesula, à une petite bourse membraneuse, de laquelle sortent les spores des Hépatiques;

cette bourse, dans les Jongermannes, est en forme de gaîne à la base du pédicule, et dans les Marchanties, entre les rayons du disque fructifère; mais ces deux organes paraissent différens.

- 5. Dans les Lichens et les Hypoxylons, on nomme RÉCEPTACLE (APOTHECIUM Ach. THALAMUS Wild.), un corps de forme variable dans lequel les organes reproducteurs et les graines sont nichés: on en distingue plusieurs espèces.
- a. Bouclier (Pelta), est un réceptacle un peu coriace adhérent au bord du thallus, sans bordure ou entouré d'une bordure accessoire très-étroite, couvert, avant son entier développement, par une membrane mince et gélatineuse, par exemple, les Peltigères.
- b. Scutelle (Scutella), réceptacle orbiculaire sessile, entouré d'un rebord qui est un prolongement
  du thallus: par exemple, dans les Parmelies. M. Acharius désigne sous le nom d'Orbilla, la scutelle des Usnées, qui ne diffère presque pas des précédentes.
  - c. Patellule (Patellula), réceptacle orbiculaire sessile, entouré d'un rebord qui lui est propre, et qui n'est pas une production du thallus, par exemple, les Lecidea.
  - d. Céphalode (Cephalodium), ne diffère de la patellule, que parce que le rebord y manque presque toujours, et que la forme est plus convexe.
  - e. Tubercule (Tuberculum), réceptacle sphérique qui renferme à l'intérieur des spores globuleuses agglomérées, par exemple, les Verrucaires.

- f. Gyrome (Trica), réceptacle orbiculaire sessile, marqué de rides élevées, ordinairement disposées en spirale, qui se fendent longitudinalement et émettent des capsules à huit spores.
- g. Lirelle (Lirella), réceptacle sessile, linéaire, flexueux, s'ouvrant par une fente longitudinale, par exemple, les Opegraphes.
- h. Globule (Globulus), réceptacle globuleux, caduque, formé par le thallus et laissant une fossette après sa chute, par exemple, dans l'Isidium.
- i. Pilidium, réceptacle orbiculaire hémisphérique, dont la croûte extérieure se résout en poudre : Calycium.
- k. Cistule (Cistula), réceptacle d'abord clos et globuleux, rempli de spores adhérentes à des filamens et disposées en forme de noyau, puis se vidant irrégulièrement, par exemple, les Sphærophores.
  - l. Orbicule (Orbiculus), réceptacle orbiculaire plane, placé dans le peridium des Nidulaires.
  - m. Stroma, réceptacle irrégulier, dans lequel les spherules sont immergées, par exemple, dans les Sphæria.
  - n. Sphérule (Sphœrula Wild.), réceptacle globuleux, muni d'une ouverture centrale, et émettant par là des graines ou capsules entremêlées d'une pulpe gélatineuse.
  - 6. Dans les Champignons, M. Persoon nomme, en général, HYMENIUM ou *Membrane fructifère*, la surface étendue, membraneuse, qui porte les parties de la fructification et les spores, et qui n'est visible

que dans les Champignons gymnocarpes, où elle prend diverses formes, telles que

- a. Le Feuillet (Lamella), membrane disposée comme les feuillets d'un livre, et qui dans les Agarics porte les spores. Lorsque les feuillets vont du pédicule à la circonférence, on les nomme Feuillets entiers, et quand ils n'occupent qu'une partie du rayon, on les nomme Demi-feuillets.
- b. La Ride (Ruga), bosselures sinueuses qui, dans les Merules, remplacent les feuillets.
- c. Le Pore (Porus), cavité allongée qui, dans les. Bolets, renferme les spores.
- d. La Pointe (Echinus), protubérance allongée qui, dans les Hydnes, porte les spores.
- e. La Papille (Papilla), protubérance mousse, qui porte les spores dans les Téléphores.

Dans plusieurs Champignons gymnocarpes, on nomme, engénéral, Chapeau (Pileus) un renslement quelconque de la tige qui soutient l'Hymenium ou la membrane fructifère.

Dans les Champignons angiocarpes, on nomme, en général, PERIDIUM, un évasement particulier de la tige qui renferme la totalité des organes fructificateurs, et s'ouvre seulement à l'époque de la maturité. Les graines ou capsules de ces Champignons, adhèrent à des poils ou filamens simples ou rameux, très-menus, dont l'ensemble a reçu le nom de Perruque (Capillitium Pers., Trichidium Wild.)

#### Art. 16. De la Graine.

§.325. GRAINE, Semence ou OEuf végétal (SEMEN, et dans les composés grecs Spermum), partie du fruit incluse dans le péricarpe, et qui, ayant été fécondée, renferme le rudiment d'une nouvelle plante.

SPORE (SPORA Hedw., Sporula Rich., Gongylus Gærtn., Besimen Neck.). Les auteurs proposent de substituer ce terme à celui de graine, pour désigner les corpuscules reproducteurs des Cryptogames.

- §. 326. SPERMODERME (Spermodermis). Je donne ce nom à ce qu'on nomme vulgairement Peau de la graine, ou à l'enveloppe qui entoure l'amande, et que M. Richard a nommée Périsperme dans son anályse du fruit, et Épisperme dans ses mémoires subséquens: elle est composée de trois parties,
- a. Le Test (Testa), pellicule ordinairement lisse et écailleuse, qui fait la surface externe de la graine.
- b. Sarcoderme (Sarcodermis), parenchyme quelquesois à peine visible, quelquesois très-apparent (comme dans l'Iris settidissima), qui se trouve sous le test, et dans lequel passent les vaisseaux qui de tous les points de la superficie viennent se rendre sous la cicatricule. Les graines où le sarcoderme est très-pulpeux, ont reçu jusqu'ici le nom de Semina buccata.
- c. L'Endoplèvre ou Tunique interne, ou Hilofère (Endoplevra DC., Tunica interior Gærtn., Hiloferus Mirb.), pellicule peu séparablé du sarcoderme, qui revêt la surface interne du spermoderme, et qui malgré son apparence n'est point perméable à l'humidité.

- §. 327 OMBILIC, Cicatricule, Hyle (Cicatricula, Hylus, Hylum, Umbilicus, Fenestra), point marqué sur le spermoderme, par lequel la graine était attachée au cordon ombilical. On peut y distinguer deux points plus ou moins visibles.
- a. L'Omphalode (Omphalodium Turp.), point protubérant, situé ordinairement au milieu de la cicatricule, et auquel venaient aboutir les vaisseaux nourriciers.
- b. Le Micropyle (Micropyla Turp. Foramen Grew), point situé au côté de l'ombilic, et qui est la marque du lieu où les vaisseaux conducteurs de la fécondation venaient aboutir.

Spile (Spilus). M. Richard donne ce nom à une petite tache située sous la première pellicule du fruit des Graminées à la base interne de ce fruit, et qui paraît être leur véritable ombilic, c'est-à-dire, le point où les vaisseaux du péricarpé atteignent le spermoderme soudé avec lui dans toute la surface.

CHALAZA ( Chalaza Gærtn.), ou Ombilic interne, point marqué sur la tunique interne, et qui est l'indication du lieu où le cordon ombilical vient le percer: ce point est ordinairement sous la cicatricule, quelquefois assez éloigné, et dans ce dernier cas on donne le nom de

Raphé (Raphe Gærtn.) à la nervure proéminente qui va de la cicatrice au chalaza.

§. 328. Pterygium, aîle ou appendice membraneux des graines.

Strophiolæ (Gærtn.), bosses fongueuses ou cal-

leuses qu'on trouve sur le ventre de certaines graines. M. Salisbury donne ce nom à des appendices calleux situés autour de l'ombilic de certaines graines, telles que les Glycinés et les Acacia de la Nouvelle-Hollande.

AMANDE ( Nucleus ), ensemble des organes contenus dans le spermoderme.

ALBUMEN, PERISPERME ou Endosperme (Albumen Gærtn., Perispermum Juss., Endospermum Rich.), partie de l'amaude qui n'est pas l'embryon, n'adhère presque jamais avec lui, ne présente pas d'organisation vasculaire, manque dans plusieurs graines et offre une consistance ou cornée, ou ligneuse, ou charnue, ou féculente, ou grenue, etc.; de là albuminosus dans Gærtner; perispermicus dans Jussieu; endospermicus, dans Richard, signifient qui a un périsperme; exalbuminosus dans Gærtner, epispermicus dans Jussieu, et perispermicus dans Richard, signifient, qui n'a point de périsperme.

Chorion (Malp.), liqueur pulpeuse qui, avant la fécondation, paraît former toute l'amande et qui disparaît avant la maturité.

Amnios (Malp.), liqueur vitrée gélatineuse ou émulsive, qui n'est visible qu'après la fécondation, dans laquelle nage l'embryon, qui paraît servir à sa nourriture, et dont le résidu concrété forme le périsperme. Le lait du Cocotier est la liqueur de l'amnios; cette liqueur est quelquefois nue, quelquefois enfermée dans une membrane qui porte le nom de Sac de l'amnios.

§. 329. Embryon ( Embryo , Corculum ) , partie de l'amande qui existe dans toutes les graines fécondes , qui est destinée à reproduire la nouvelle plante , et peut être considérée comme une petite plante en miniature ; c'est ce que Grew nommait Proper seed et d'autres Cor seminis.

RADICULE ( Radicula Gærtn, Rostellum Lin.), partie de l'embryon destinée à devenir racine ou à pousser des racines, et qui, dans la graine, est toujours dirigée du côté extérieur vis-à-vis du chalaza. M. Richard appelle en particulier Radicelle ( Radicella), un rudiment de racine formé par le prolongement de la radicule ou du bas de la tigelle. M. Mirbel donne le nom de Coleorhize, à un petit appendice qui entoure, comme un étui, l'origine de certaines radicelles, comme dans les Graminées.

PLUMULE ( Plumula ), partie de l'embryon qui est destinée à devenir tige, et porte les cotylédons. Selon Grew, on nomme Acrospire, la plumule de l'orge développée par la germination; on lui donne aussi quelquefois le nom de Plantule. M. Richard distingue deux parties dans la plumule; savoir:

- a. La Tigelle (Cauliculus), qu'il définit la partie qui unit la radicule aux cotylédons, mais qu'il emploie quelquesois pour synonyme de plumule.
- b. La Gemmule (Gemmula), qui est la partie de la plumule située au - dessus des cotylédons ou le premier bourgeon de la plante; souvent dans la pratique on donne à la gemmule le nom de Plumule, parce qu'on part de l'idée fausse que les cotylédons

sont situés au collet, tandis qu'ils sont tonjours et nécessairement au - dessus du collet, quoique quelquefois à une distance très-petite.

COTYLÉDONS (Cotyledones, Lobi Grew), organes adhérens à la plumule, qui représentent les premières feuilles de la plante, servent à lui fournir un aliment tout préparé lorsqu'ils sont charnus, ou à le lui préparer dès l'instant de la naissance lorsqu'ils sont foliacés. Dans ce dernier cas, les cotylédons développés en feuilles par la germination, portent le nom de Feuilles séminales (Folia seminalia); les petites feuilles qui, outre les cotylédons, sont déjà visibles dans l'embryon, sont les Feuilles primordiales (Folia primordialia); lorsque les cotylédons sont rapprochés ou soudés de manière à former une seule masse, elle prend le nom de Corps cotylédonaire (Corpus cotyledoneum). Grew la nommait Main body. Lorsque les cotylédons sont opposés, le point de leur jonction a été nommé Synzygie (Synzygia), par M. Richard. Dans les plantes à cotylédous alternes, improprement nommées monocotylédones, le second cotylédon, placé un peu au-dessus de l'autre, a été nommé Lobule par M. Mirbel. Le même auteur nomme Coléophylle, la petite gaine que forment certains cotylédons pour entourer la base de la plumule, comme dans les Graminées.

§. 330. VITELLUS. Gærtner a désigné par ce mot toute partie adhérente à l'embryon, qui n'est ni cotyledon, ni plumule, ni radicule, ne s'étend jamais hors de la graine et se fane durant la germination: Mais il paraît que, d'après cette définition, le Vitellus serait un être de raison, et qu'on a donné ce nom tantôt à des radicules très - développées, tantôt à des cotylédons de forme singulière. On a tenté de remédier à cette difficulté par les termes suivans, qui ne sont encore ni suffisamment clairs, ni généralement admis; savoir:

- a. Bacillus. M. Link donne ce nom à une partie charnue, qui, dit il, est proférée par la graine de Jacinthe à la place du cotylédon, et qui me paraît le cotylédon lui-même.
- b. Blaste (Blastus). M. Richard désigne par ce mot la partie d'un embryon à grosse radicule, qui est susceptible de se développer par la germination.
- c. Blastophore (Blastophorus Rich.), partie de l'embryon à grosse racine qui soutient le blaste; c'est ce que Gærtner nomme ordinairement Vitellus.
- d. Épiblaste (Epiblastus, Rich.), appendice antérieur du blaste de certaines Graminées.
- e. Rhiziophise (Rhiziophysis). M. Mirbel donne ce nom aux appendices qui se prolongent de l'extrémité de certaines radicules, par exemple, dans le Nénuphar.

PLANTULE (*Plantula*), proprement petite plante; ce mot sert à désigner l'embryon déjà développé par la germination.

- S. 331. L'embryon a reçu quelques épithètes qui lui sont propres; ainsi M. Richard dit qu'il est
- a. Macropode (macropodius), lorsque sa radicule est très-grosse et renslée en tête.

- b. Macrocéphale (macrocephalus), lorsque les cotyédons sont renslés en un corps plus gros que le reste.
- c. Endorhize (endorhizus), lorsque les radicelles naissent de la base de l'embryon en en perçant l'épiderme.
- d. Exorhize (exorhizus), lorsque les radicelles sont toutes développées dans l'embryon, et ne font que s'allonger à la germination.
- e. Synorhize (synorhizus), lorsque la radicule est un peu soudée avec le périsperme.

#### CHAPITRE III.

## Termes physiologiques.

- §. 332. Sous le nom de termes physiologiques, je comprends ceux qui ne sont pas relatifs à la forme des organes, mais à leur mode d'action; savoir, à leur accroissement, à leur durée et aux résultats de leur végétation. Ces termes sont moins nombreux et moins embrouillés que les, précédens; mais leur explication abrégée est d'autant plus nécessaire à exposer ici, qu'elle ne se trouve encore dans aucun ouvrage. Il est inutile d'avertir, dans cet article, non plus que dans tout autre, que je n'expliquerai que les termes, ou propres à la Botanique, ou qui y sont pris dans un sens particulier.
- Art. 1. Propriétés générales des végétaux, considérés dans leur état de vie.
- §. 333. IRRITABILITÉ ( Irritabilitas ), force par laquelle le tissu vivant des végétaux est contracté

par l'effet de certains stimulans qui n'agissent que peu ou point sur ce même tissu après la mort de l'individu. Pour ne pas assimiler exactement cette force à l'irritabilité animale, quelques physiologistes se servent du mot de Contractilité (Contractilitas); d'autres, au contraire, réservent ce dernier terme pour désigner l'action par laquelle l'orifice de certains tubes ou de certains pores, tend à se rétrécir par l'action des stimulans.

HIGROSCOPICITÉ (Higroscopicitas), force par laquelle le tissu végétal vivant ou mort, tend à absorber ou à lâcher son humidité, de manière à se trouver, avec le milieu ambiant, dans un équilibre dont la proportion est donnée par la nature même de chaque tissu.

ÉLASTICITÉ (Elasticitas); en Physiologie végétale, ce mot signifie la force par laquelle une partie du tissu végétal vivant ou mort, tend à prendre avec vitesse, en certaines circonstances, une direction déterminée; comme, par exemple, la force par laquelle les fruits de Balsamine éclatent, ou les étamines de la Pariétaire se débandent. Ces phénomènes dus à l'élasticité ne se répètent jamais, tandis que ceux rangés sous les effets de l'irritabilité, sont susceptibles de répétition.

#### Art. 2. Fonctions nutritives.

§. 334. Végétation (Vegetatio), action de végéter ou, dans un autre sens, ensemble des fonctions qui constituent la vie d'une plante.

Nutrition (Nutritio), ensemble des fonctions par lesquelles un être se nourrit et conserve sa vie.

Assimilation (Assimilatio), acte par lequel un être organisé s'approprie et transforme en sa propre substance des molécules inertes.

Intus-susception (Intus-susceptio), acte par lequel les matières qui doivent être assimilées sont introduites dans l'intérieur du corps pour y être absorbées.

Absorption (Absorptio), acte par lequel un végétal pompe les sucs nourriciers.

Sécrétion (Secretio), acte par lequel un organe sépare d'un liquide une partie choisie de ce liquide.

Accroissement ( Auctus, Accrescentia), acte par lequel une partie ou un végétal grandit.

Allongement (Elongatio), action de s'allonger ou de croître en longueur.

Évolution (Evolutio) signifie en général développement, action de se développer; mais se dit spécialement du développement des bourgeons et des feuilles.

Feuillaison (Foliatio), action de se feuiller ou ensemble des feuilles; et de là Defoliatio, acte de perdre ses feuilles; Effoliatio, acte d'ôter les feuilles.

Bourgeonnement (Gemmatio), épanouissement des bourgeons ou ensemble des bourgeons.

Excrétion (Excretio), sortie naturelle d'un suc élaboré ou sécrété par la plante.

Extravasation (Extravasatio), sortie maladive d'un suc quelconque.

Greffe (Inosculatio, Insertio), acte par lequel

un bourgeon placé sur un autre individu, reprend vie et se soude avec lui.

### Art. 3. Fonctions reproductives.

- §. 335. Reproduction, Multiplication (Reproductio, Multiplicatio), action de produire de nouveaux individus en général.
- §. 336. Fructification (Fructificatio), reproduction des végétaux par le moyen des sexes et des fruits; signifie, pour le règne végétal, ce que l'on nomme génération dans les animaux.

Fleuraison (Florescentia, Anthesis), action de sleurir; Efflorescentia, l'action de commencer à sleurir; Apertio, épanouissement, ouverture de la corolle.

Inflorescence (Inflorescentia), ensemble ou disposition des organes et des opérations qui préparent ou effectuent la fleuraison.

Fécondation (Fæcundatio), acte par lequel l'organe mâle donne la vie au germe; c'est ce que Linné appelait quelquefois poétiquement Sponsalia plantarum, Noces des plantes.

Hybridité (Hybriditas), Croisement, acte par lequel l'organe mâle d'une plante féconde le germe d'une autre. La plante qui résulte de ce croisement porte le nom d'Hybride (Hybrida) ou mulet végétal.

Maturation (Maturatio), état d'une chose qui mûrit; intervalle depuis la fécondation à la maturité. Dans ce dernier sens, Linné l'appelait Grossesse (Grossificatio).

Maturité (Maturitas), époque ou état d'un fruit

ou graine qui a acquis tout le développement qu'il doit acquérir sur la plante-mère; cette époque se reconnaît, quant à la graine, parce qu'elle ne renferme plus d'eau liquide, et est plus pesante que l'eau.

Semaison, Semination (Seminatio), action de disperser ou de semer les graines.

Germination (Germinatio, Plantulatio Rich.), acte par lequel une graine mûre se réveille et donne naissance à une nouvelle plante; l'époque de la germination dure jusqu'à la mort des cotylédons.

- Art. 4. Principaux Phénomènes vitaux communs aux deux classes de fonctions, ou qui ne sont essentiels ni à l'une, ni à l'autre.
- §. 337. Direction (Directio), tendance d'une plante ou d'un organe vers un point déterminé.

Perpendicularité (Perpendicularitas), propriété commune à presque toutes les plantes d'être plus ou moins verticales ou perpendiculaires à l'horizon.

Déhiscence (Dehiscentia), action par laquelle les valves distinctes, qui ferment un tout ou un organe clos quelconque, et qui étaient réunies par une suture, se séparent sans déchirement et le long de cette suture.

§. 338. Maladies des plantes (Morbi plantarum), dérangemens dans l'économie végétale, qui n'altèrent pas sensiblement la forme des organes, mais plutôt leurs autres qualités, et par suite leurs liquides. Je ne les énumère pas ici, parce que cette étude est absolument relative à la Physique végétale, et non à la Botanique descriptive.

Monstruosité (Monstruositas), dérangement dans l'économie végétale qui altère sensiblement la forme des organes, qui semble originel et qui n'est presque jamais dù à une cause accidentelle visible.

Déformation (Deformatio), altération dans la forme des organes, due à une cause accidentelle et visible.

Adhérence, Soudure, Greffe naturelle (Adhærentia, Coalitio), état de parties qui, quoique originairement distinctes, se soudent ensemble. Voy. partie 1. rc, pag. 111.

Avortement (Abortus), état dans lequel un organe n'a pas pris l'accroissement qui lui est ordinaire, sans qu'on puisse toujours y reconnaître une cause immédiate. Voy. partie 1. re, pag. 94.

- §. 339. SOMMEIL (Somnus), disposition particulière que certains organes prennent pendant la nuit. On distingue:
- 1.º Le Sommeil des feuilles (Somnus foliorum), ou la position que prennent certaines feuilles pendant la nuit. On a classé ce phénomène en plusieurs sortes; ainsi,
  - A. Parmi les feuilles simples, elles sont dites:
- a. Conniventes ou face à face (conniventia), quand, étant opposées, elles s'appliquent pendant la nuit par leur face supérieure; l'Arroche.
- b. Enveloppantes (includentia), quand, étant algernes, elles s'approchent de la tige comme pour

envelopper le bouton situé à leur aisselle, par ex., le Sida.

- c. Entourantes on en entonnoir (circumsepientia), quand elles s'élèvent en forme d'entonnoir et entourent la tige comme pour protéger les jeunes pousses, par exemple, la Mauve du Pérou.
- d. Protectrices (munientia), quand elles se déjettent en bas, de manière à former un abri aux sleurs inférieures, par exemple, l'Impatiente n'y touchez pas.
  - B. Parmi les feuilles composées, elles sont
- a. Dressées (conduplicantia), quand les folioles opposées des feuilles pennées s'appliquent au-dessus du pétiole commun par leurs faces supérieures, par example, le Baguenaudier.
- 6. En berceau (involventia), quand, étant trifoliolées, les trois folioles se redressent, se réunissent vers le sommet, et s'écartent par leur milieu, de manière à former un pavillon qui abrite les sleurs, par exemple, le Trèsse incarnat.
- c. Divergentes (divergentia), quand, étant trifoliolées, les trois folioles se redressent, divergent par leur sommet, et se rapprochent par leur base, par exemple, le Mélilot.
- d. Pendantes (dependentia), quand, étant palmées ou peltées, les folioles pendent vers la terre, par exemple, les Lupins, les Oxalis.
- e. Rabattues (invertentia), quand, étant pennées, leur pétiole s'élève, et que les folioles s'abaissent en tournant sur elles-mêmes, de manière que, quoique

pendantes, elles s'appliquent par leur surface supérieure, par exemple, les Casses.

- f. Embriquantes (imbricantia), quand les folioles s'appliquent le long du'pétiole, le cachent en entier en se recouvrant comme les tuiles d'un toit, et en se dirigeant vers le sommet du pétiole, par exemple, la Sensitive.
- g. Rebroussées (retrorsa), quandles folioles s'embriquent en sens inverse, c'est-à-dire, en se dirigeant vers la base du pétiole, par exemple, le Galega caribœa.
- §. 340. 2.º Le Sommeil des fleurs n'est qu'une manière métaphorique et abrégée d'exprimer à la fois, et d'une manière générale, l'époque diurne et la durée de la sleuraison. On distingue:
- A. Les sleurs éphémères (ephemeri), qui s'ouvrent à une heure déterminée, tombent ou se ferment pour toujours à une autre heure également fixe; on les ditéphémères
- a. Diurnes (diurni), par exemple, les sleurs de Cistes qui s'ouvrent et se ferment le même jour.
- » β. Nocturnes (nocturni), par exemple, l'Onagre à grande sleur, qui s'ouvre et se ferme en une nuit.
- 3. Lucinoctes (lucinoctes), qui s'ouvrent le jour et se ferment la nuit.
- 3. Noctiluces (noctiluces), qui s'ouvrent la nuit et se ferment le jour, comme le Convolvulus purpureus.
- B. Les sleurs équinoxiales (æquinoxiales), qui s'ouvrent à une heure déterminée, se referment à une heure fixe, et se rouvrent de nouveau une ou plusieurs fois, en suivant les mêmes lois, par exemple,

l'Ornithogale en ombelle, le Ficoïde noctiflore, etc.; on y peut distinguer les quatre mêmes variétés que ci-dessus.

Linné désigne sous le nom spécial de sleurs tropiques (tropici), celles qui s'ouvrent le matin et se ferment le soir plusieurs jours de suite; ce sont les Équinoxiales diurnes.

C. Les sleurs météoriques (meteorici) sont celles dont l'épanouissement et la clôture sont liés avec l'état de l'atmosphère, comme la plupart des Chicoracées, le Calendula pluvialis, etc.

### Art. 5. Des Sucs des Végétaux, etc.

§. 341. SÈVE ou LYMPHE (Alimonia, Humor, Lympha), suc absorbé par les végétaux, et destiné à être élaboré par leurs organes nutritifs, puis transformé, en tout ou en partie, en matière nutritive.

CAMBIUM (Cambium), suc déjà élaboré par les organes du végétal, et qui paraît immédiatement destiné à la nutrition des parties; tel est, par exemple, celui qu'on trouve entre l'écorce et le bois des Dicotylédones.

Suc (Succus) est, en général, la partie liquide quelconque, qui peut s'exprimer par compression d'un végétal ou d'un organe.

SUCS PROPRES (Succi proprii), sucs sécrétés par les membranes végétales, renfermés dans des réservoirs particuliers ou infiltrés dans le tissu, et qui diffèrent, dans divers végétaux, par leur consistance, leur couleur, etc.

S. 342. NECTAR ( Nectar ), suc excrété par les glandes ou surfaces glanduleuses, qui sont placées sur les organes de la fructification.

Poussière GLAUQUE (Pollen glaucum), matière blanchâtre de nature analogue à la cire, excrétée par les surfaces de certaines feuilles et de certains fruits, et qui servent à leur former un enduit propre à les garantir del'humidité. Guettard a quelquefois nommé très-mal à propos, Glandes globulaires, les grains de cette poussière, lorsque, comme dans les Arroches, ils sont plus gros que de coutume; d'autres l'appellent Pruina.

LAIT (Lac), sorte de suc propre en émulsion, qui est liquide, opaque, le plus souvent blanc comme du lait, ou qui, lorsqu'il est coloré, lui ressemble au moins par sa consistance.

### Art. 6. Des Principes chimiques des végétaux.

- §. 343. PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES (Principia elementaria); matières indécomposables dont l'analyse chimique démontre l'existence dans les végétaux, et dout les matériaux immédiats sont composés, savoir, le Carbone, l'Oxygène, l'Hydrogène dans toutes les plantes, et l'Azote dans plusieurs. On trouve encore dans les végétaux des alcalis fixes, des terres, des métaux, des matières inflammables, mais qui ne paraissent pas essentielles à leur composition.
- §. 344. MATÉRIAUX, Principes immédiats, Matières constituantes (Principia immediata), matières composées, à peu près constantes, qu'on obtient par

une simple analyse immédiate, telles qu'elles sont contenues dans les végétaux. Persuadé que la connaissance exacte de ces principes peut devenir utile dans les descriptions des végétaux, je vais les énumérer en suivant un ordre indiqué naturellement par les belles expériences de MM. Thenard et Gay-Lussac.

A. Matériaux dans lesquels l'oxygène est à l'hydrogène, dans un rapport plus grand que dans l'eau.

ACIDE VÉGÉTAL ( Acidum vegetabile ). Un acide est une matière qui a une saveur aigre , rougit les teintures bleues végétales, et fait des sels avec les bases salifiables ; un acide végétal se distingue parcé que sa base est un composé triple, et qu'il est entièrement détruit par l'action du calorique. Les acides végétaux , rangés à peu près d'après l'ordre de leur oxigénation , sont :

- a. Ac. oxalique (oxalicum), le plus oxigéné de tous, cristallisable en prismes quadrilatères, décompose tous les sels à base de chaux, et forme avec cette terre un précipité insoluble, se trouve à l'état de suroxalate de potasse dans l'oxalis acetosella, et libre mêlé avec l'acide malique, dans le suc exsudé par le Cicer arietinum.
- b. Ac. tartarique (tartaricum), cristallisable; uni à la potasse dissoute dans l'eau, se précipite sous forme de sur-tartrate ou crême de tartre; se trouve à cet état dans le jus de raisin, et à l'état libre dans la pulpe de tamarin, etc.

- c. Ac. citrique (citricum), cristallise, ne forme pas de crême de tartre; uni à la chaux, produit un sel insoluble à l'eau, et que décomposent les acides sulfurique, nitrique et muriatique; se trouve à l'état de mélange dans plusieurs fruits, les Citrons, les Raisins non mûrs, etc.
- d. Ac. malique (malicum), incristallisable, décompose les sels à base de plomb, en formant un précipité insoluble dans l'eau; avec la chaux, forme un sel soluble qui cristallise difficilement; se trouve dans les Pommes, Prunes, Framboises, Épines-vinette, etc.
- e. Ac. benzoïque (benzoïcum), concret, aromatique, volatilisable à une douce chaleur; se trouve dans le Benjoin, le Storax, la Vanille.
- f. Ac. prussique (prussicum), forme du bleu de Prusse avec les sels oxigénés de fer; a l'odeur des amandes amères, des fleurs de pêcher, des feuilles de laurier-cerise, et se trouve dans ces plantes.
- g. Ac. kinique (kinicum), cristallise en lames divergentes; brun, très-acide, un peu amer; forme avec les alcalis des sels incristallisables; ne précipite pas les nitrates métalliques; trouvé par M. Vauquelin dans le quinquina, où il est combiné avec la chaux.
- h. Ac. gallique (gallicum), produit une couleur noire avec l'oxide rouge de fer; se trouve dans la noix de galle et la plupart des écorces d'arbres.
- i. Ac. acétique (aceticum), vulgairement nommé Vinaigre; combiné avec le cuivre oxidé forme le vert-de-gris; est fourni principalement par la fermentation des matières vineuses et la distillation du bois; se

trouve tout formé dans quelques sèves; est le moins oxigéné de tous.

B. Matériaux dans lesquels l'oxigène et l'hydrogène sont dans le même rapport que dans l'eau.

Sucre (Saccharum), Matière sucrée, corps muqueux sucré; matière de saveur douce, soluble dans l'eau et l'alcool, et qui, avec l'acide nitrique, forme de l'acide oxalique et malique; on en distingue plusieurs variétés:

- a. Véritable (verum), cristallise en prismes quadrilatères à base rhomboïdale; dur, phosphorescent par frottement; se trouve dans la Canne, l'Érable, la Betterave.
- β. Hydruré (hydruratum), cristallise facilement, mais confusément et avec beaucoup d'eau; se trouve dans le suc des raisins mûrs.
- 7. Syrupeux (syruposum), cristallise très difficilement; se trouve dans le Maïs, etc.
- S. Sétiforme (setiforme), cristallise en aiguilles sétiformes; peu de saveur, odeur àcre quand on le brûle; se dissout et rougit dans l'acide sulfurique; se trouve dans l'Agaricus edulis et autres Champignons.
- s. Infermentescible (infermentescibile), diffère du précédent, parce qu'il ne peut pas passer à la fermentation alcoolique.
- z. Manne (Manna), très-gommeux; coloré par un extrait nauséabond; purgatif; facilement dissoluble dans l'eau; cristallise en aiguilles; suinte du Frêne à feuilles rondes, etc.

SARCOCOLLINE, Sarcocolle Thomps. (Sarco-collina), incristallisable; soluble dans l'eau, l'alcool, l'acide nitrique; forme avec ce dernier de l'acide oxalique; sa saveur est sucrée et amère, et il n'est, selon Cerioli, qu'une combinaison d'amarine et de sucre; provient de la Sarcocolle des boutiques.

GOMME (Gummi), incristallisable; insipide; soluble dans l'eau où elle forme un mucilage; insoluble dans l'alcool; précipitée par la potasse silicée; traitée par l'acide nitrique, produit des acides muqueux et oxalique; il y en a plusieurs variétés, la G. arabique, adragant, etc.

ASPARAGINE Thomps. (Asparagina), cristallise en primes rhomboïdaux; insoluble dans l'alcool; soluble dans l'eau chaude; convertie par l'acide nitrique en amer ou tannin artificiel; saveur fraiche, un peu nauséabonde, trouvée dans le suc de l'asperge par Robiquet.

GELÉE Thomps. (Gelu), saveur agréable; consistance tremblante, à peine dissoluble dans l'eau froide, très - dissoluble dans l'eau chaude; se forme en gelée par le refroidissement; avec l'acide nitrique, se convertit en acide oxalique sans dégagement d'azote; se trouve dans les fruits acides; est peut-être une gomme combinée avec un acide.

ULMINE Thomps. (Ulmina), cristallisable; insipide; soluble dans l'eau sans former de mucilage; précipitée à l'état de résine par les acides nitrique et oximuriatique; insoluble dans l'alcool; se trouve, selon Klaproth, en Sicile, dans le suc excrété par l'Orme noir. Extractif Fource. (Extractivum), soluble dans l'eau et l'alcool; insoluble dans l'éther; précipité par l'acide muriatique, les muriates d'étain et d'alumine, et non par la gélatine; teint en fauve; présente beaucoup de variétés, et est très - répandu dans les végétaux. Mais plusieurs chimistes pensent, et probablement avec raison, que nous confondons sous ce nom divers mélanges des autres matériaux immédiats.

AMARINE, Principe amer Thomps. (Amarina), jaune ou brun; amer; également soluble dans l'eau et l'alcool; soluble dans l'acide nitrique; précipité par le nitrate d'argent; se trouve dans le Quassia, la Coloquinte, etc. Le Café paraît en renfermer une variété.

TANNIN Fourcr. (*Tanninum*), astringent; soluble dans l'eau et l'alcool de 0,810; précipité par la gélatine, les muriates d'alumine et d'étain; se trouve dans la Noix de galle, l'écorce de Chêne, et presque pur dans le Cachou et l'écorce de Ratanhia.

Suber Fourc. (Suber), brûle avec slammes et se boursoussle; traité par l'acide nitrique, se convertit en acide subérique et en cire; soluble en partie dans l'eau et l'alcool; se trouve dans le Liége et plusieurs écorces.

NARCOTINE, Principe narcotique Derosne (Narcotina), cristallise en prismes rectangulaires à base rhomboïdale; difficilement soluble dans l'eau chaude et l'alcool; se trouve dans l'Opium.

HEMATINE Chevr. (Hamatina), cristallisable;

d'un blanc rosé; dissolution aqueuse d'un rouge orangé; forme avec les acides minéraux des couleurs jaunes ou rouges, avec les alcalis des combinaisons bleues ou violettes qu'un excès d'alkali décompose; se trouve dans le bois de Campêche.

POLYCHROITE, Vogel et Bouill. (Polychroïta), colore l'eau à un haut degré, et donne diverses nuances bleues et vertes, quand on ajoute à sa dissolution un peu d'acide sulfurique ou nitrique; se trouve dans le périgone du Safran.

Indigo Thomps. (Indigo), poudre bleue; insipide; insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther; soluble dans les acides sulfurique et nitrique; forme, avec ce dernier, un principe amer ou tannin artificiel; se trouve dans l'Indigotier, le Pastel.

AMIDON Thomps. FÉCULE Fourc., Fécule amy-lacée (Amylum, Fecula), poudre blanche, insipide, insoluble à l'eau froide, formant avec l'eau chaude une dissolution glutineuse; précipitée par l'infusion de noix de galles, se redissolvant à 49.0 centigr.; insoluble dans l'alcool; traité par l'acide nitrique, produit de l'acide oxalique et une espèce de cire; se trouve dans toutes les Farines.

INULINE Thomps. (Inulina), poudre blanche; insoluble dans l'eau froide; soluble dans l'eau bouillante, se précipite sans altération par le refroidissement; insoluble dans l'alcool; traitée par l'acide nitrique, fait de l'acide oxalique; trouvée par Rose dans les racines de l'Inula helenium.

GLU Vauq. (Viscum), visqueuse, insipide, inso-

luble dans l'eau, et en partie dans l'alcool, trèssoluble dans l'éther; dissolution verte; transsude de l'écorce du Robinia visqueux, s'extrait du liber du Houx.

GOSSYPINE, Coton Thomps. (Gossypina), fibreuse, insipide, très - combustible, insoluble dans l'eau , l'alcool, l'éther; soluble dans les alcalis; traitée par l'acide nitrique, donne de l'oxide oxalique; s'obtient du Coton ordinaire.

LIGNINE, Ligneux Fourcroy, Bois Thomps. (Lignina), fibreuse, insipide, insoluble dans l'eau et l'alcool; soluble dans les lessives alcalines faibles; précipitée par les acides; distillée à feu nu, laisse beaucoup de charbon; traitée par l'acide nitrique, laisse beaucoup de charbon; est la base de tous les corps ligneux.

C. Matériaux dans lesquels l'oxygène est à l'hydrogène dans un rapport moindre que dans l'eau.

HUILE, HUILE FIXE (Oleum, Oleum pingue), inodore, insoluble dans l'eau et l'alcool, formant des savons avec les alcalis; coagulée par les sels terreux et métalliques; se trouve dans les graines du Noyer, des Crucifères, des Pavots, dans le péricarpe des seuls Oliviers.

CIRE Thomps., Cire végétale Fourc. (Cera), insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool chaud, l'éther, et surtout dans les huiles; formant savon avec les alcalis; fusible; analogue à la cire des abeilles; se trouve, sous forme de poussière glauque, sur les.

feuilles et sur certains fruits, surtout sur cenx de Myrica cerifera; se nomme Beurre, et est probablement distincte quand elle est demi-mucilagineuse, comme dans le Cacao.

HUILE VOLATILE (Oleum volatile), odeur forte; insoluble dans l'eau; soluble dans l'alcool; liquide, oléagineuse, volatile, s'enslammant par l'acide nitrique qui la convertit en résine et en tannin; trèsrépandue dans les feuilles et les écorces odorantes.

CAMPHRE (Camphora), odeur forte; cristallise en lames hexagonales ou en pyramide; insoluble dans l'eau et les alcalis; soluble dans l'alcool, les huiles, les acides; brûle avec flamme claire, et se volatilise avant de fondre; transsude du Camphrier, se dépose dans les huiles volatiles des Labiées.

RÉSINE ( Resina ), solide; se fond par la chaleur; insoluble dans l'eau; soluble en partie dans l'alcool, l'éther, les alcalis; soluble dans l'acide acétique; convertie par l'acide nitrique en tannin artificiel: il y en a une foule de variétés, la Poix-résine, la Térébenthine, le Mastic, etc. Il est probable que plusieurs substances, considérées aujourd'hui comme des résines, en seront distinguées, telles sont la résine verte, la matière âcre du Daphné, etc.

GAYACINE, Gaïac Thomps. (Gayacina), caractères des résines, mais traitée par l'acide nitrique, donne de l'acide oxalique et non du tannin; se retire du Gaïac et se nomme vulgairement Résine de gaïac.

GOMME - RÉSINE ( Gummi - resina ), cassante, opaque, infusible; formant avec l'eau des disso-

lutions laiteuses, et avec l'alcool, transparentes; soluble dans les alcalis; convertie en tannin par l'acide nitrique; transsude de l'écorce des Ombellifères, l'Ammoniaque, l'Assa-fétida.

CAOUTCHOUC Fourcr., Résine ou gomme élastique (Caoutchouc), très-élastique; insoluble dans l'eau et l'alcool; se réduit dans l'éther en pulpe visqueuse; fusible et restant liquide; très - combustible; se trouve dans le suc laiteux de l'Hevea, de l'Urceola, etc.

BAUME Bucquet (Balsamum), tous les caractères des résines, mais a une odeur propre, et quand on le chauffe ou qu'on le dissout dans l'acide sulfurique, il se sublime de l'acide benzoïque; tels sont les baumes de Gilead, de Tolu, et le Styrax qui sont liquides, le Benjoin et le Storax qui sont solides.

Picrotoxine Boullay (Picrotoxina), vénéneuse; très-amère; cristallise en prisme quadrangulaire; parfaitement blanche; trouvée dans la graine de Coque du Levant.

SCILLITINE Vogel (Scillitina), amère; visqueuse; soluble dans l'eau, l'alcool, le vinaigre; se trouve dans la bulbe de la Scille maritime.

D. Matériaux sensiblement azotés, analogues ou identiques avec les matières animales.

GLUTEN Thomps., Glutineux Fourc., Principe végéto - animal (Gluten), forme avec l'eau une masse flexible et élastique; soluble en partie dans l'eau; précipité par l'infusion de Noix de galle et l'acide oximuriatique; soluble dans les acides acéti-

que, muriatique; insoluble dans l'alcool; devient caseux par la fermentation; traité par l'acide nitrique, donne de l'acide oxalique; se trouve dans la farine de Froment.

FIBRINE, Fibrine végétale (Fibrina), insipide; insoluble dans l'eau et l'alcool; soluble dans les alcalis étendus d'eau et dans l'acide nitrique; se putréfie facilement, surtout dans les Champignons, où on l'a nommée Fungine (Brac.); analogue à la fibrine du sang; trouvée par Vauquelin dans le suc de Papayer.

ALBUMINE Th., Albumine végétale Fourc. (Albumina, Albumen), soluble dans l'eau froide; coagulée par la chaleur, et devenant alors insoluble à l'eau comme le blanc d'œuf; insoluble dans l'alcool; précipitée par l'infusion de Noix de galle; trouvée par Vauqueliu dans le suc de Papayer, le fruit d'Hibiscus Esculentus, les Champignons.

GÉLATINE Th., Principe végéto-animal (Gelatina), insipide; soluble dans l'eau; ne se coagule pas par la chaleur; précipitée par l'infusion de Noix de galle; analogue à la gélatine animale; trouvée dans le pollen du Dattier.

ADIPOCIRE (Adipocera), matière grasse, onctueuse, solide, blanche; mise sur des charbons, se fond incomplettement en répandant des fumées blanches à odeur de graisse; dissoluble dans l'alcool chaud, et cristallise par le refroidissement, comme le blanc de baleine; trouvée dans les Champignons par Humboltd, Bracounot et Vauquelin. Osmazome (Osmazoma), couleur rouge brune; saveur et odeur de bouillon de viande; desséchée, devient friable et attire l'humidité de l'air; mise sur les charbons, s'y fond avec une fumée d'odeur animale; dissoluble dans l'alcool et dans l'eau, d'où elle est précipitée par l'infusion de Noix de galle; contient de l'ammoniaque, et paraît identique avec l'osmazome animale; trouvée par Vauquelin dans les Champignons.

# Art. 6. \* Époques.

L'époque des Phénomènes physiologiques peut être considérée, ou,

§. 345. 1.º Relativement à la journée, et alors on dit que le phénomène est nocturne (nocturnus), diurne (diurnus), matinal (matutinus), de l'heure de midi (meridianus), de l'après-midi (pomeridianus), ou du soir (vespertinus), selon qu'il a lieu la nuit, le jour, le matin, à midi, après-midi ou le soir; les diverses fleuraisons rangées sous le rapport de l'heure où elles s'exécutent, forment ce que Linné a nommé poétiquement Horloge de Flore (Horologium Floræ).

§. 346. 2.º Relativement à la saison de l'année, et alors on dit que le phénomène dont on parle est printannier (vernalis, vernus), estival (æstivalis), automnal (autumnalis), hibernal (hibernalis, hibernus), ou en général précoce (præcox, precius), ou tardif (scrotinus), selon qu'il a lieu au printemps, en été, en automne, en hiver, ou an général

de bonne heure ou tard. Lorsque ces mots se trouvent isolés et pris dans un sens absolu, ils s'entendent toujours de la sleuraison.

\$. 347. 3.º Relativement à la succession de divers phénomènes et principalement de la feuillaison et de la sleuraison. Lorsqu'on ne s'explique pas à cet égard, on sous-entend toujours que les feuilles naissent avant les sleurs; quand on veut s'exprimer exactement, on peut dire, avec M. Viviani, que les plantes sont:

Hystéranthées (hysterantheæ), quand les feuilles naissent après les fleurs; c'est ce que les anciens nommaient filius ante patrem, par exemple, l'Amandier, le Tussilage.

Synanthées (Synantheæ), quand les sleurs et les feuilles naissent ensemble.

Protéranthées (Proterantheæ), quand les feuilles naissent avant les fleurs.

- §. 348. 4.º Quant à la répétition de certains phénomènes considérés quant à la vie des plantes, les végétaux peuvent se diviser en
- a. Monocarpiens (monocarpea), ou qui ne peuvent porter du fruit qu'une seule fois, et meurent après leur fructification, par exemple, le Blé.
- b. Polycarpiens (polycarpea), ou qui peuvent porter fruit plusieurs fois; et ici on distingue encore les
- a. Caulocarpiens (caulocarpea), ou dont la tige persiste et porte fruit plusieurs fois, par exemple, le Poirier.
  - β. Rhizocarpiens (rhizocarpea), ou dont la tige est

monocarpienne, mais dont la racine reproduit de nouvelles tiges fructifères, par exemple, le Bananier.

\$. 349. 5.º Sous le rapport de la répétition des mêmes phénomènes dans l'année, on dit d'un végétal qu'il est

Biferus, lorsqu'il porte sleur deux fols l'an.

Multifer, lorsqu'il sleurit plusieurs fois, ou qu'il est, comme on dit en français, de tous les mois.

# Art. 7. Stations.

§. 350. STATION (Statio), lieu dans lequel un végétal croît naturellement, considéré, quant à sa nature physique, et non quant à sa position géographique, qu'on nomme son HABITATION ou sa PATRIE (Habitatio, Patria). Ainsi, l'habitation du Riz est dans l'Inde, sa station dans les Marais. A ce dernier égard, on dit des plantes qu'elles sont:

§. 351. Quant à l'eau qui les arrose,

Marines (marinæ), qui croisseut dans la mer couvertes d'eau, comme les Varecs.

Salines (salinæ, salsæ, salsuginosæ), qui eroissent dans les terrains saumâtres ou salés.

Maritimes (maritimæ), qui croissent au bord de la mer.

Littorales (littorales, ripariæ), qui croissent sur les rivages de la mer, et surtout des lacs et dès sleuves.

Aquatiques (aquaticæ, aquatiles), qui vivent dans l'eau douce, ou sur le bord de l'eau: et on les distingue en latin par les termes, lacustris, dans les lacs ou au bord des lacs; fontanus, fontinalis, dans ou

près les fontaines; fluvialis, fluviatilis, dans ou près les sleuves. Quant à la manière dont elles sont dans l'eau, on distingue celles qui sont submergées (demersæ, submersæ), vivant couvertes d'eau; inondées (inundatæ), tantôt couvertes, tantôt découvertes; slottantes (fluitantes), soutenues entre deux eaux; nageantes (natantes), soutenues à la surface de l'eau.

Marécageuses (palustres, paludosæ), qui croissent en général dans les marais. On désigne en particulier, par les noms de uliginosæ, uliginariæ, celles qui croissent dans les prairies humides, tourbeuses (torfaceæ), celles des tourbières ou lieux analogues.

Amphibies (amphibiæ), qui vivent également dans l'eau et hors de l'eau.

Terrestres (terrestres, terraneæ), qui vivent sur la terre.

Souterraines (subterraneæ), qui vivent sous terre, comme la Truffe.

\$. 352. Parmi les stations terrestres, considérées quant à la nature du terrain, on dit en latin que les plantes sont :

Arenariæ, sabulosæ, ammodytes, lorsqu'elles croissent dans le sable.

Ruderales, lorsqu'elles croissent dans les décombres et les gravats, le long des murs.

Glareosæ, dans les graviers.

. Petrosæ, lapidosæ, dans les terrains pierreux ou sur les cailloux épars.

Saxatiles, saxosæ, saxicolæ, sur les rochers isolés-Rupestres, rupicolæ sur les roches en masse. Calcareæ, sur les roches ou terres calcaires.

Argillosæ, dans les terres argilleuses.

Cretaceæ, dans les terrains crayeux.

Graniticæ, dans les sols granitiques, etc.

§. 353. Considérées quant aux autres végétaux qui croissent spontanément, ou par suite de la culture sur le même terrain, on dit encore que les plantes sont:

Ericetinæ, lorsqu'elles vivent dans les landes ou les bruyères.

Arvenses, dans les champs cultivés.

Campestres, dans les campagnes incultes.

Pratenses, dans les prairies.

Pascuæ, dans les pâturages.

Agrestes, dans les lieux agrestes en général.

Sylvestres, dans les lieux sauvages: ces deux derniers s'opposent souvent au terme de

Oleraceæ, qui sont cultivées ou croissent spontanées dans des lieux cultivés.

Hortenses, cultivées dans les jardins.

Vineales, spontanées dans les vignes.

Nemorosæ, sylvatice, spontanées dans les bois ou les forêts.

\$. 354. Considérées quant au degré de l'exposition à la lumière ou à la chaleur, on dit des plantes qu'elles sont:

Umbrosæ, lorsqu'elles croissent dans des lieux ombragés.

Apricæ, quand elles vivent exposées au soleil ardent. Hyperboreæ, frigidæ, glaciales, qui croissent dans des lieux très-froids. \$. 355. Quant à l'élévation du terrain au-dessus de sa base ou du niveau de la mer, on dit des plantes, qu'elles sont:

Campestres, des plaines.

Collinæ, des collines.

Montanæ, montagnardes, des montagnes, où la neige n'est pas éternelle: on leur substitue quelquesois le nom d'alpestres, qui signisse proprement des Basses-Alpes.

Nivales, glaciales, des montagnes où la neige dure toute l'année: on leur substitue vulgairement, mais très-mal à propos, l'épithète d'alpinæ, qui signifie alpines, croissant sur les Hautes-Alpes.

§. 356. Enfin, les plantes qui ne croissent dans aucune des stations précédentes, mais qui naissent spontanément sur d'autres végétaux morts ou vivans, reçoivent, en général, le nom de

Parasites (parasiticæ), parmi lesquelles il faut distinguer celles qui sont:

- a. Parasites vraies (P. veræ), c'est-à-dire, qui croissent sur des végétaux vivans, tirent leur nour-riture des sucs même de ces végétaux; par exemple, le Guy, la Cuscute.
- b. Parasites superficielles (P. superficiales), qui, croissant sur des végétaux vivans, ne tirent rien de leur iutérieur, mais se nourrissent de l'humidité superficielle; par exemple, la Vanille.
- c. Parasites intestines (P. intestinæ), qui se développent dans l'intérieur d'un végétal vivant, se nourrissent des sucs qu'il élabore, et ne peuvent

paraître au dehors, qu'en perçant l'épiderme; par exemple, les Æcidium.

- d. Fausses-parasites internes (pseudo-parasiticæ internæ), qui se développent dans l'intérieur du végétal, au moment de sa mort, ou après sa mort, et percent l'épiderme pour paraître au dehors; par exemple, les Nemaspores, les Xyloma, etc.
- e. Fausses-parasites externes (pseudo-parasiticæ externæ), qui vivent à la superficie des végétaux morts ou des parties mortes des végétaux, et ne sortent pas de dessous l'épiderme; par exemple, l'Agaric de chêne, etc.

Lorsqu'en parlant des plantes parasites, on veut spécialement désigner l'organe sur lequel elles croissent, on se sert des termes qui seront indiqués à l'occasion des positions absolues des organes: epirhyzus, corticulis, epixylon, epiphyllus, hypophyllus; on y ajoute celui de bifrons, pour dire qui croît sur les deux surfaces de la feuille.

# CHAPITRE IV.

# Termes caractéristiques.

S. 357. Tous les termes de la langue peuvent être employés, au besoin, pour exprimer certaines particularités de la structure des plantes; tant qu'on ne change nullement leur sens habituel, il est inutile de les expliquer, mais il en est un certain nombre, dont les Botanistes se servent habituellement en en précisant ou en en détournant un peu le sens ordi-

naire: ce sont ceux qu'il est nécessaire d'expliquer-Nous allons les passer en revue d'après l'ordre indiqué au §. 241.

# Art. 1. De l'Absence ou Présence des organes (1).

§. 358. Les termes par lesquels on désigne que tel organe manque ou existe dans telle plante, ne sont que 'des dérivés fort simples des mots organographiques ou des abréviations plus ou moins commodes. En général, l'absence d'un organe s'exprime par un mot composé du nom de cet organe adjectivé, et précédé, s'il est d'origine latine, de la préposition e ou ex; s'il est d'origine grecque, a ou an; ainsi, ebracteatus, exaristatus, sans bractée, sans arête, arhizus, ananthus, sans racine, sans fleur.

§. 359. La présence d'un organe se désigne presque toujours par un adjectif dérivé du nom même de l'organe, et en latin terminé en atus; ainsi, radicatus, foliatus, qui a une racine, qui a des feuilles.

Lorsqu'on veut éviter toute amphibologie et indiquer clairement que telle plante est munie de tel organe, on compose des mots formés du nom de l'organe et des mots fer ou ferus en latin, et phorus en grec, qui signifient porteur; ainsi, florifer, anthophorus, veulent dire qui porte des sleurs.

Quand l'existence d'un organe est bien visible, on dit que cet organe est visible ou manifeste (mani-

<sup>(1)</sup> Quanta l'importance de ces caractères, voyez Taxonomie, §. 90.

festus, ou dans les composés grecs Phanes, Phaneros); dans le cas contraire, on dit qu'il est caché (reconditus, et dans les composés grecs Cryptos), ce qui par abus signifie souvent qu'il n'existe pas.

5.360. La présence ou l'absence de certains organes, s'exprime pour les sleurs d'une manière particulière; ainsi une sleur est dite nue (nudus, et en grec Gymnos), quand elle n'a point d'involucre, ni de spathe.

Incomplette (incompletus), lorsqu'elle n'a qu'un seul tégument au lieu de deux; et par opposition complette, lorsqu'elle a calice et corolle, quels que soient d'ailleurs les organes qui lui manquent.

Imparfaite (imperfectus), lorsque, dans un sens général, elle ne paraît pas avoir la structure ordinaire, ce qui équivaut à irrégulier ou anomale (anomalus, et dans les composés grecs Etheos); parfaite (perfectus), lorsqu'elle est sensiblement composée comme toutes les sleurs.

Quant aux autres termes, voyez.sexe, §. 299, et corolle, §. 307.

#### Art. 2. Situation ou Insertion (1)

§. 361. La Position ou Situation (Situs) des organes ou de leurs parties, est un terme vague, et qu'on n'emploie jamais d'une manière précise; elle peut en effet se rapporter à plusieurs classes de caractères.

§. 362. 4.º On peut considérer la position d'un

<sup>(1)</sup> Voyez Taxonomie, § 91-95,

organe ou d'un végétal, relativement aux milieux ambians, comme lorsqu'on dit qu'il est souterrain, submergé, nageant, etc. Cette considération rentre dans ce que nous avons exposé à l'article des Stations.

S. 363. 2.º On peut considérer la position d'un organe relativement à son point d'attache, c'est-àdire relativement à l'organe qui lui sert de support immédiat; c'est ce qu'on a nommé Situation absolue ou Insertion (Insertio), mot qui suppose que les parties sont comme insérées ou enchâssées sur leur base; tandis qu'il eût été plus convenable de dire Exsertion (Exsertio), pour désigner qu'il s'agit toujours d'organes qui se séparent ou qui saillent d'une base commune; de là insertus, inséré, fiché à, exsertus, saillant, sortant de: ce dernier se dit par métaphore, des parties qui sont saillantes hors d'une cavité; ainsi, dans étamines saillantes, on sous-entend hors de la fleur.

L'insertion est dite immédiate, lorsque l'organe n'adhère à aucun autre depuis le point où il commence à être visible; médiate, quand il adhère près de sa base à un autre organe qui semble le supporter en partie.

Lorsqu'on veut simplement indiquer que tel organe est inséré sur tel autre, on se sert de termes qui dérivent du nom de celui qui sert de support; ainsi, comme nous l'avons vu en parlant des organes, radicalis, caulinus, ramealis, petiolaris, etc., signifient qui croît sur ou près la racine, la tige, les branches, le pétiole, etc. On peut encore exprimer

la même idée par des mots composés du nom de l'organe qui sert de support, et de celui qui est placé sur lui, comme

Rhizanthus, dont la sleur naît sur la racine.

Caulocarpus, dont le fruit naît sur la tige.

Calicostemon, dont l'étamine naît sur le calice.

Gynander, dont l'étamine naît sur le pistil.

Calycistorus, dont la sleur, c'est-à-dire la corolle,
naît sur le calice, etc.

Thalamislorus, dont la sleur, c'est - à - dire la corolle, naît sur le réceptacle.

Lorsqu'on veut exprimer la même idée d'une manière inverse, c'est-à-dire, indiquer qu'un organe en supporte un autre, on ajoute au nom de ce dernier, s'il est grec, l'épithète phorus, s'il est latin, fer ou ferus, qui tous signifient qui porte, et on a des mots de cette forme: carpophorus, qui porte le fruit, florifer, qui porte la fleur, etc.

Lorsqu'on veut indiquer, non-seulement l'organe, mais eucore la surface de cet organe qui sert de support, on se sert de mots composés des particules grecques epi, dessus, et hypo, dessous; ainsi, epiphyllus, qui nait sur la feuille, hypophyllus, sons la feuille; mais il faut remarquer que les mots composés de epi, significant souvent qui naît de tel ou tel organe en général; ainsi epirhizus, signific simplement qui naît de la racine, epipetalus, qui naît du pétale, etc.

C'est encore sous le même rapport qu'on dit d'un organe qu'il est dorsal (dorsalis), latéral (lateralis),

basilaire (basilaris) où terminal (terminalis), selon qu'il naît sur le dos, le côté, la base ou le sommet d'un autre organe.

5. 364. 3.º On peut considérer l'insertion ou la position d'un organe, par rapport aux organes hétérogènes dont il est entouré: c'est ce qu'on nomme la position relative. Ainsi,

Inférieur ou infère (inferus, ypomenus Neck.), signifie proprement qui est au-dessous d'un autre; ce mot s'applique ordinairement au calice, pour dire qu'il est sous l'ovaire, c'est-à-dire libre; ou à l'ovaire, pour dire qu'il est sous le limbe du calice, c'est-à-dire adhérent au tube du calice.

Supérieur on supère (superus, epimenus Neck.), signifie au-dessus d'un autre, et s'applique de même au calice pour dire qu'il est sur l'ovaire, c'est-à-dire adhérent à l'ovaire; ou à l'ovaire, pour dire qu'il est sur le calice, c'est-à-dire libre.

Epigyne (epigynus), se dit des sleurs où les étamines semblent placées sur le pistil à cause de leur adhérence avec lui.

Hypogyne (hypogynus), de celles où les étamines naissent sous le pistil, et n'adhèrent ni avec lui, ni avec le calice.

Périgyne (perigynus), de celles où les étamines semblent placées autour de l'ovaire ou sur le calice, à cause de leur adhérence avec lui.

On se sett de même des prépositions supra, ou en grec épi, dessus; infra, ou en grec hypo, dessous; intra, ou en grec endos, dedans; extra, ou en grec

cx ou exo dehors; inter entre; circa, et en grec peri autour; ainsi, suprafoliaceus au-dessus des feuilles, infrafoliaceus au-dessous, intrafoliaceus en dedans des feuilles, extrafoliaceus en dehors des feuilles, interfoliaceus entre les feuilles, et ainsi des autres.

On dit de même externus, externe, placé en dehors, et internus, interne, placé en dedans: mais extrarius se dit seulement de l'embryon situé en dehors du périsperme, et intrarius de celui qui est en dedans.

On exprime quelquesois des idées analogues à celles-ci par de simples métaphores, comme lors-qu'on dit d'un organe qu'il est couronné (coronatus), c'est-à-dire terminé par une rangée d'appendices qui ceignent son sommet; ou comosus, c'est-à-dire, terminé par une tousse de feuilles, ou de bractées, ou de poils.

Enfin, en comparant deux organes, on dit qu'ils sont parallèles (parallela), lorsque leurs surfaces sont à peu près dans la même direction, et contraires ou opposés (opposita, contraria), lorsqu'ils se coupent à peu près à angle droit.

§. 365. 4.º On peut considérer la position respective des organes homogènes; c'est ce qu'on nomme proprement disposition (Dispositio), et c'est une des classes de caractères les plus importantes à étudier; ainsi,

Verticillé (verticillatus) se dit des parties qui naissent plus de deux ensemble autour d'un axe commun sur un même plan horizontal ou en anneau; l'ensemble de ces parties est un Verticille (Verticillus). Opposé (oppositus), se dit des parties qui naissent, ou l'une vis-à-vis de l'autre, comme lorsqu'on dit feuilles opposées; ou placées l'une devant l'autre, comme lorsqu'on dit étamines opposées aux pétales, pour dire devant les pétales. Dans le premier cas, qui est le plus fréquent, l'ensemble des deux parties opposées porte le nom de Paire (Jugum). On dit que les parties sont à paires croisées (decussatæ), lorsque les paires qui se suivent, se croisent à angles droits. Cruciatus ou cruciformis signifie, au contraire, qui, étant sur le même plan horizontal, est disposé en croix à quatre rayons.

Geminé (geminatus), se dit des parties qui naissent l'une à côté de l'autre.

Alterne (alternus), se dit proprement des parties qui sont disposées d'un et d'autre côté d'un axe, mais sur le même plan; on l'emploie rarement dans ce sens, mais il se dit, en général, des parties qui ne sont ni opposées ni verticillées. Lorsqu'on l'applique aux parties de la sleur, il veut dire le contraire d'opposées, c'est-à-dire, qu'elles sont placées alternativement, et non l'une devant l'autre. Dans ce dernier sens, Mænch l'exprime en grec par Allagos, et a dit Allagostemon, des étamines alternativement attachées aux pétales et au réceptacle.

Distiche (distichus), se dit des parties situées exactement d'un et d'autre côté d'un axe, dans un même plan, mais à des hauteurs telles, qu'il y en a alternativement une d'un côté et une de l'autre.

Sur deux rangs (bifarius), se dit des parties qui

naissent ou se disposent, en général, sur deux files ou rangées opposées.

En série (serialis), se dit des parties qui naissent en se suivant dans un ordre déterminé, quel qu'il soit, ou en formant des rangées distinctes; dans ces deux sens, on dit bi, tri serialis, des objets qui sont sur deux, trois séries.

En quinconce (quincuncis), se dit des parties disposées autour d'un axe en spirale simple, de telle manière que la cinquième recouvre la première, comme on le voit dans les feuilles de Poirier, etc.

En spirale (spiralis), se dit des parties disposées autour d'un axe en spirale, mais de telle sorte qu'on en compte plus de cinq à chaque tour. Les rangées spirales peuvent être simples, doubles, triples, etc.

Épars (sparsus), se dit des parties qui naissent sans ordre; on le dit quelquefois à la place d'alterne.

Unilatéral (unilateralis), se dit des organes qui naissent tous sur un seul côté de leur support, tandis qu'en latin secundus s'applique à ceux qui naissent en tout sens et se déjettent d'un seul côté.

On exprime encore la disposition générale des parties homogènes par des métaphores plus ou moins exactes; ainsi,

Étoilé (stellatus, stelliformis, stellulatus), signifie qui est en forme d'étoiles ou irrégulièrement verticilles; on le prend quelquefois pour ce dernier mot.

En rosette (rosaceus, et par corruption roseus), se dit, en général, des parties disposées comme les pétales des Roses doubles. Rayonnant (radiatus), qui est disposé comme les rayons d'une roue.

§. 366. 5.º La position dès parties, les unes relativement aux autres, est souvent modifiée (quant à son apparence et aux termes qui servent à l'exprimer) par leur distance; et à cet égard, comme à tant d'autres, la langue botanique est encore très-riche. Les épithètes de rare (rarus), distant (distans), écarté (remotus), indiquent, en général, une distance des parties plus grande qu'à l'ordinaire; celles de rapproché (approximatus), approché (confertus), ou ramassé (glomeratus, conglomeratus), indiquent en général un rapprochement des parties. On dit encore touffu (cæspitosus), des rameaux rapprochés; coarctatus, des ramifications dressées, resserrées; et par opposition laxus (lache), de celles qui sont étalées et écartées; conglobatus, des parties quelconques rapprochées en boule; fasciculatus, de celles qui sont rapprochées en faisceau; et enfin-, contigu (contiguus), de celles qui sont tellement voisines, qu'elles semblent se toucher; continu (continuus), indique qu'elles sont soudées; incumbens veut dire qui se couche sur une partie sans y adhérer.

§. 367. 6.º Lorsqu'on veut exprimer la position relative de certains organes d'une manière plus vague et en la combinant avec leur direction, on se sert des termes suivans.

Appliqué, serré (adpressus), se dit des parties qui sont appliquées l'une sur l'autre, mais sans adhérence. Par opposition on dit, étalé (patulus),

de celles qui sont comme épanouies et ouvertes.

Tegens, couvrant, tectus, couvert, se dit des parties qui en recouvrent entièrement une autre sans y adhérer: c'est dans ce sens qu'on dit que le fruit est couvert par le calice persistant, dans la Scabieuse par exemple; si le fruit n'était recouvert qu'en partie par le calice, on dirait qu'il est voilé (velatus); enfin, dans certains cas, on désigne l'organe même qui sert d'enveloppe, comme dans les mots tunicatus, vaginatus, etc. Dans tous les composés grecs, on désigne la circonstance d'être enveloppé, par l'épithète Angios; par opposition à ces deux termes, on dit qu'un organe est nu (nudus, et dans les composé Gymnos), c'est - à - dire non recouvert, ou denudatus dénudé, c'est-à-dire, qu'après avoir été couvert, il est nu.

Embriqué (imbricatus), se dit des parties qui se recouvrent les unes les autres comme les tuiles d'un toit, par exemple, les écailles de certains involucres, comme dans l'Artichaut.

Incumbens, qui se couche dessus un autre organe.
Nidulans, situé comme les œufs dans le nid, se
dit proprement des graines éparses dans la pulpe.

§. 368. 7.º La manière dont un organe est attaché à celui qui lui sert de support, a donné naissance à quelques termes, savoir:

Articulé (articulatus), qui est attaché par une articulation.

Cohérent (cohærens), qui est attaché sans articulation, mais qui est continu avec sa base. Stipité (stipitatus), qui est muni d'un support, en général, et selon le support on dit

Pétiolé (petiolatus), des feuilles qui ont un pétiole.

Pétiolulé (petiolulatus), des folioles qui ont un pétiolule.

Pédonculé ou pédiculé ( pedunculatus, pediculatus), des sleurs ou fruits qui ont un pédicule.

Pédicellé (pedicellatus), des sleurs ou fruits qui ont un pédicelle.

Sessile (sessilis), s'oppose à tous les termes précédens, et signise qui n'a point de support.

Embrassant (amplectans), se dit d'une partie qui entoure son support par sa base. Lorsqu'il s'agit des feuilles, on dit amplexicaulis, qui embrasse la tige; lorsque le support n'est pas entièrement entouré, on dit semiamplectans, semiamplexicaulis; on dit encore vaginans ou vaginatus, qui embrasse ou est embrassé par une gaîne.

Oscillant (versatilis, oscillatorius), ne se dit que des anthères, et signifie qu'elles ne tiennent au filament que par un point très-petit, situé vers le milieu de leur longueur, de manière qu'elles peuvent y être soutenues comme en équilibre. Par opposition, on dit qu'elles sont adnées (adnatæ), lorsqu'elles sont soudées avec le filet dans leur longueur.

Pelté (peltatus), se dit, dans un seus général, de tout organe qui adhère à son support par le centre et non par le bord de sa surface. Par opposition on dit, palaceus, de celui qui adhère à son support par le bord, comme la plupart des feuilles; et palaris, de la racine qui est continue avec le tronc.

# Art. 3. Direction.

S. 369. Quoique les termes qui servent à indiquer la direction des parties s'entendent presque tous d'eux-mêmes, je crois nécessaire, cependant, de no pas les passer tous sous silence, afin d'indiquer les nuances de ceux qui se ressemblent.

Droit (rectus) s'applique à la forme générale, et veut dire qui est en ligne droite.

Dressé (erectus) s'applique à la direction, et veut dire dirigé de bas en haut.

Arrectus, droit et roide.

Strictus, droit, grêle, roide et pen rameux.

Descendens, qui se dirige vers la terre.

Dependens, qui est comme suspendu et tombant vers la terre.

Montant, ascendant, redressé (adscendens), qui, étant horizontal à sa base, se courbe pour gagner la ligne verticale; on le dit surtout des tiges; et quant aux autres organes, on se sert des mots assurgens, adsurgens.

Vertical (verticalis), perpendiculaire à l'horizon.
Oblique (obliquus), qui forme un angle avec la
ligne horizontale et la ligne verticale.

Horizontal (horizontalis), parallèle à l'horizon.

Renversé (inversus), qui est disposé, la base vers le zénith, et le sommet en bas; ne se dit guère que des grainés. Renversé (reclinatus), dont l'extrémité se déjette en bas.

Résupiné (resupinatus), qui naît dans une direction telle, que ce qui est en haut dans les organes analogues, se trouve ici en bas, et vice versa. Ainsi, une sleur papillonnacée est résupinée, quand l'étendard est en bas et la carène en haut.

Incliné (inclinatus), qui n'est pas droit en général.

Pendant (pendulus), qui est attaché, la base en haut et le sommet en bas, se dit principalement des fleurs; pendulinus, qui a l'habitude de pendre.

Cernuus, intermédiaire entre pendant et penché.

Penché (nutans), qui est intermédiaire entre la direction droite et la direction pendante.

Déjeté d'un seul côté (secundus), se dit des parties qui, naissant tout autour d'un axe, se déjettent d'un seul côté.

Fléchi, courbé (flexus ou curvus), qui est détourné de la ligne droite et forme une courbe.

Inflexus, incurvus, introflexus, introcurvus, fléchi ou courbé en dedans.

Recurvus, recurvatus, reflexus, résléchi, courbé ou sléchi en dehors.

Retroflexus, retrocurvus, fléchi ou courbé en arrière.

Deflexus, declinatus, qui retombe en formant l'arc.

Flexueux (flexuosus), qui est plusieurs fois arqué. Falcatus, qui est courbé en forme de fer de faucille.

Genouillé (geniculatus), sléchi ou courbé par un angle ou un Genou (Geniculum).

Infractus, qui change brusquement de direction.

Tortus, intortus, contortus, tordu, qui se tortille
sur lui-même; tortilis, qui est susceptible de se
tordre.

Spiral (spiralis), tordu en spirale. Chaque tour se nomme Spire, Anfractuosité (Spira ou Anfractus).

Circinalis, roulé transversalement, et du sommet à la base, sur lui-même, comme une boucle de cheveux sur un compas.

Entortillé, volubile (volubilis), qui se roule en spirale autour d'un axe réel ou imaginaire.

Dextrorsus, qui se dirige à droite, et de là

Dextrorsum volubilis, qui se roule de gauche à droite; dans ce sens, on se suppose au centre de la spire tourné du côté du midi.

Sinistrorsus, qui se dirige à gauche, et de là Sinistrorsum volubilis, qui se roule de droite à gauche.

Retrorsus, qui se dirige en arrière, ou lorsqu'on l'applique aux feuilles dormantes, qui dort dirigé en arrière.

Grimpant (scandens), qui s'élève sur les arbres en se tordant ou se roulant.

Couché (procumbens, humifusus), se dit des tiges étalées sur la terre à laquelle elles n'adhèrent pas par des racines; si elles poussaient des racines, on les dirait rampantes (repentes), ou radicantes (radicantes). Decumbens, qui retombe; incumbens, qui se conche dessus.

Étalé (patulus, patens), qui est ouvert sans ordre régulier.

Diffusus, qui a plusieurs branches étalées des

Resserré (contractus), qui diverge peu.

Divergent (divergens), dont les branches s'écartent l'une de l'autre, ou qui s'écarte de la chose à laquelle il est uni.

Divaricatus, dont les branches s'écartent dès leur origine.

Brachiatus, qui est à la fois fourchu et divergent. Connivens, dont les sommités se rapprochent.

Longitudinal (longitudinalis), qui est dans le sens de la longueur.

Transverse (transversus), qui est dans le sens de la largeur.

Adversus, qui tourne sa face du côté du midi; les anciens botanistes l'employaient pour synonyme d'opposé.

Introrsus, dirigé en dedans, on le dit des anthères qui sont tournées du côté du pistil.

Extrorsus, dirigé en dehors, comme les anthères des Iris.

Peritropus, dirigé à la circonférence; M. Richard le dit des graines dirigées de l'axe du fruit aux côtés du péricarpe.

Orthotropus. M. Richard appelle ainsi les embryons droits et situés dans la même direction que la graine;

il nomme antitropus, ceux qui sont dans une direction contraire.

§. 370. Quant aux termes qui indiquent plus spécialement la direction des surfaces, on se sert des suivans:

Plicatus, plié en général.

Complicatus, plié sur lui-même.

Conduplicatus, plié en double dans le sens longitudinal.

Volutus, roulé en général.

Involutus, roulé en dedans.

Revolutus, roulé en dehors.

Convolutus, roulé en cornet spiral sur lui-même.

Obvolutus se dit des parties qui s'enroulent l'une sur l'autre.

Ces termes un peu modifiés servent en particulier à exprimer la manière dont les feuilles sont disposées dans le bourgeon. Voyez §. 286.

Undulatus, ondulé, qui présente des inégalités dans sa surface.

Bullatus, boursoufflé, dont la surface est çà et là relevée en bosselure.

Crispus, crépu, dont les lanières fines et courtes se dirigent en divers sens.

Planus, plane, dont la direction est celle d'un plan géométrique.

Repandus, recourbé peu régulièrement.

§. 371. Outre ces termes généraux, on en a encore adopté quelques - uns de très - importans pour ex-

primer la direction ou la disposition des nervures qui traversent une surface plane.

Les Nervures sont dites confluentes (confluentes), lorsqu'étant simples ou peu rameuses, elles tendent à se réunir vers le sommet.

Divergentes (divergentes), lorsqu'elles se ramifient de manière à se diriger vers tous les points de la circonférence; et parmi ces dernières, on distingue celles qui sont

Pennées (pennati), c'est-à-dire, disposées d'un et d'autre côté d'une nervure longitudinale, comme les barbes des plumes des oiseaux, par exemple, dans la feuille de Poirier.

Pédalées (pedati), quand la base du limbe émet deux nervures principales très - divergentes, qui portent chacune sur leur côté intérieur des nervures secondaires, parallèles entr'elles, et perpendiculaires sur les principales, par exemple, l'Hellébore.

Palmées (palmati), quand la base du limbe émet plusieurs nervures principales divergentes, et disposées comme les doigts de la main ouverts, par ex., la Vigne.

Peltées (peltati), quand du sommet du pétiole partent, en tous sens, des nervures qui divergent sur un seul plan comme les rayons d'une roue, par exemple, la Capucine.

Triplées (tripli), quand la nervure longitudinale émet de chaque côté deux nervures principales, l'une de la base, et l'autre très-peu au-dessus.

Voyez, pour les applications de ces termes à la

structure des diverses sortes de feuilles ci-dessus, §.283.

# Art. 4. Formes générales (1).

§. 372. Rien n'est si varié et si difficile à exprimer que les formes des végétaux qui n'ont jamais la précision des formes géométriques, et qui offrent cependant une certaine symétrie générale qu'il faut exprimer par des termes convenables. Expliquons d'abord quelques-uns de ceux dont l'emploi est le plus général, et auxquels tous les autres se rapportent.

La Base (Basis) d'un organe, quelles que soient sa situation et sa forme, est toujours le point par lequel il tient à son support, ou par lequel les vaisseaux de son support se distribuent à lui.

Le Sommet (Apex, Cacumen, Terminus) est le point opposé à la base, et qui termine l'organe.

L'Axe (Axis, Columen Tourn.) est la ligne réelle ou idéale qui va de la base au sommet.

Les Côtés (Latera) sont les parties disposées d'un et d'autre côté de l'axe.

Le Centre (Centrum) s'entend toujours du centre de figure, mais dans un sens général, et ne s'applique qu'aux corps solides.

Surface (Superficies) se dit, en général, de toute espèce de surface ou de superficie.

Face (Pagina) se dit, en particulier, des surfaces planes, où l'on distingue la face supérieure (supera), et inférieure (infera, prona), comme dans les feuilles.

<sup>(1)</sup> Voyez Taxonomie, S. 108.

Bord (Margo), lisière qui joint les deux faces des parties planes.

Circonférence (Ambitus, Radius), bord des surfaces, exprimé d'une manière générale.

Disque (Discus), partie centrale des surfaces, exprimée d'une manière génerale.

Limbe (Limbus, Lamina), partie plane et étalée d'un organe, exprimée en général par opposition à la base.

Arête (Acies), intersection de deux plans. La tige, comme l'observe très-bien M. Link, a des arêtes et non des angles.

Carène (Carina), arête placée sur le côté inférieur d'une partie horizontale.

Angle (Angulus), intersection de deux lignes; on le prend souvent pour intersection de deux plans, ou pour la lanière saillante du bord d'une surface plane.

Sinus (Sinus) se prend en Botanique pour désigner l'angle rentrant formé entre deux lobes proéminens.

Mamelon (Umbo), protubérance au centre d'une surface.

Ombilic (Umbilicus), dépression souvent bordés d'appendices au centre d'une surface.

Bosse, Apophyse (Apophysis), élévation quelconque qui paraît peu régulière.

Gottre (Stroma), bosse latérale.

§. 373. Au moyen de ces termes, on peut prendre une idée de ceux par lesquels on désigne les formes générales; celles-ci se prennent toujours en supposant une ligne qui passerait par tous les points les plus proéminens d'une surface ou d'un solide, en négligeant les angles rentrans; cette ligne, qu'on appelle la Circonscription (Circumscriptio) d'une surface, forme nécessairement une courbe ou un polygone, qu'on cherche à rapporter à celle des formes géométriques dont elle s'éloigne le moins. Distinguons d'abord, à cet égard, avec les Géomètres, les simples surfaces, c'est-à-dire, les corps assez minces pour que leur épaisseur puisse être négligée, comme la plupart des feuilles et les corps solides, c'est-à-dire, où l'on prend à la fois en considération, la longueur, la largeur et la profondeur.

§. 374. Une surface plane est dite en Botanique linéaire (linearis), lorsqu'elle approche le plus possible d'une ligne géométrique, c'est-à-dire, qu'elle est étroite et à bords parallèles.

Oblongue (oblonga), lorsqu'étant étroite, ses bords sont un peu courbés de manière à former une ellipse très-allongée, obtuse aux deux extrémités.

Lancéolée (lanceolata), lorsqu'étant oblongue, les deux extrémités se rétrécissent en pointe.

Ligulée (ligulata), en forme de bandelette ou oblongue à bords presque parallèles.

Elliptique (elliptica) ou ovale (ovalis), qui représente une ellipse régulière, c'est-à-dire, qui a le diamètre longitudinal plus grand que le transversal, et dont lesdeux extrémités vont en se rétrécissant également.

Ovée (ovata), en forme d'œuf, c'est - à - dire, elliptique, mais dont le plus grand diamètre trans-

versal n'est pas au milieu, mais au-dessous du milieu.

Orbiculaire (orbicularis, circinnata, disciformis),

dont la forme est sensiblement circulaire.

Arrondie (subrotunda, rotundata), lorsqu'elle approche de la forme d'un cercle.

Parabolique (parabolica), dont le diamètre longitudinal surpasse le transversal, dont la largeur se rétrécit insensiblement de la base au sommet, de manière à imiter la moitié d'une surface ovée.

Spatulée (spatulata), ou en spatule, c'est-à-dire, arrondi par le haut et brusquement rétréci par le bas.

Cunciforme (cunciformis), ou en coin, qui est élargi et obtus par le sommet, et qui se rétrécit insensiblement jusqu'à sa base.

Rhomboïde (rhomboïdalis), lorsqu'elle approche de la forme d'un rhombe, c'est-à-dire, que le diamètre transversal se raccourcit brusquement aux extrémités depuis le milieu de la longueur.

Trigone, tétragone, etc. (trigonus, etc.), se disent d'une surface, pour exprimer le nombre des lignes ou côtés droits qui déterminent son contour sans former d'angles rentrans.

Triangulaire, quadrangulaire, etc. (triangularis, etc.), se disent pour exprimer le nombre des angles saillans d'une surface plane.

Cordiformes (cordata, cordiformia), ou en cœar, qui ont la forme du cœur des cartes à jouer, avec l'échancrure à la base. Quelques Botanistes les ont nommées en français du mot ridicule de surfaces cordées.

Réniformes ou en rein (reniformes), qui diffèrent des cordiformes, parce qu'elles sont plus larges et trèsobtuses au sommet.

Lunulée (lunulata), ou en croissant; c'est un degré extrême de la forme de rein.

Sagittée (sagittata), ou en fer de slèche, lorsque étant munie à sa base d'une échancrure aiguë, ses deux côtés se prolongent en arrière, en oreillettes aiguës, parallèles au pétiole.

Hastée (hastata), ou en fer de lance, lorsque étant peu échancrée à sa base, ses deux côtés se prolongent en oreillettes aiguës, perpendiculaires sur le pétiole.

Panduriforme ou en violon (pandurata, panduriformis), lorsqu'étant oblongue, elle est munie sur le milieu de ses deux côtés, d'une large échancrure ou sinus arrondi, ce qui lui donne la forme d'un violon.

Quant aux autres termes qui se composent des découpures, voyez p. 455, et de la disposition des nervures, voyez p. 444.

§. 375. Les formes solides des végétaux, c'est-àdire, celles où l'on examine les trois dimensions, sont désignées par les termes suivans:

Cylindrique (cylindricus, teres), qui a la forme d'un cylindre, c'est-à-dire, dont la coupe transversale offre par-tout un cercle; cylindracé (cylindraceus), à peu près cylindrique; lorsqu'il s'ægit d'un corps cylindrique très-menu, on se sert des mots de capillaire (capillaris) ou filiforme (filiformis), qui signifient cylindrique, et fin comme un cheveu ou un fil.

Comprimé (compressus), se dit des solides dont la coupe transversale présente la forme d'une ellipse, comme s'ils avaient été serrés par les côtés. On a donné aux tiges, tellement comprimées qu'elles semblent des membranes, l'épithète de membranaceus.

Déprimé (depressus), se dit des solides dont la coupe transversale est plus grande que la coupe longitudinale, comme s'ils avaient été serrés dans le sens vertical.

Prismatique (prismaticus), qui approche de la forme du prisme géométrique.

Tribatéral, quadrilatéral, ou trièdre, tétraèdre (trilateralis, quadrilateralis, triëder, tetraëder, etc.), se dit d'un corps prismatique à trois, quatre, etc., côtés, ou à trois ou quatre angles-plans sans angles rentrans.

Triquetre, tétraquetre, pentaquetre, etc. (triqueter, tetraqueter, etc.), à trois arêtes, à quatre arêtes, etc., se dit d'un prisme à trois, quatre arêtes saillantes, séparées par autant d'angles rentrans. Dans la pratique, on confond très-souvent les termes de triqueter, trilateralis, triangularis et trigonus, et les autres composés comme eux. Lorsqu'il n'y a que deux arêtes saillantes, on se sert en latin des mots anceps, qui signific comprimé avec les deux côtés les plus étroits aigus; gladiatus, ensatus, qui se disent lorsque le corps est très-comprimé, et ses arêtes tellement saillantes, qu'elles semblent la tranche d'un glaive.

Subulé (subulatus, subu liformis), en alène, corps

mince, cylindracé dans le bas, et se terminant en prisme aigu.

Acicularis, en forme d'aiguille, c'est-à-dire, très-aigu, peu ou point anguleux; on dit en particulier folia acerosa, des feuilles qui sont dures, toujours vertes, étroites et aiguës.

Deltoïde (deltoïdeus), corps à trois faces, aminci aux deux extrémités, et imitant, dans la coupe transversale, la forme du Delta des Grecs.

Sphérique ou globuleux (sphericus, globosus, globulosus), qui a la forme d'une sphère, ou, lorsqu'il est petit, d'un globule; hemisphericus en demi-sphère.

Sphéroïde (spheroïdeus), sphérique, un peu aplati aux deux extrémités.

Ellipsoïde (ellipsoïdeus), solide dont la coupe longitudinale est elliptique.

Ovoïde (ovoïdeus), corps semblable à un œuf, ou dont la coupe longitudinale est ovée.

Conique (conicus), corps en forme de cône ou de pain de sucre, le côté le plus large en bas; obconicus, en cône renversé, conique avec la pointe en bas; turbinatus, en toupie, diffère à peine de ce defnier.

Pyriforme, en poire (pyriformis), indique que le cone renversé va brusquement en s'élargissant vers le milieu comme une Poire.

Pyramidal (pyramidalis, pyramidatus), qui a la forme d'une pyramide, c'est-à-dire, qui a plusieurs faces planes toutes terminées régulièrement en pointe.

5.376. Outre ces termes, qui, tirés de la géométrie,

participent à son exactitude, on emploie des métaphores nombreuses et arbitraires pour peindre, par la parole, toutes les formes très-diversifiées des corps solides; la simple énumération des plus fréquentes, suffira pour les faire entendre.

Linguiformis, en forme de langue.

Tœnianus, en forme de tœnia, long, aplati et étrangle d'espace en espace.

Lenticularis, en forme de lentille.

Medioliformis (Salisb.), en forme de moyeu de roue.

Meniscoideus (Gærtn.), dont la coupe est en forme de croissant.

Nephroideus, en forme de rein, ou dont la coupe est réniforme.

Muscariiformis (Rich.), en forme de balai.

Penicillatus, en pinceau.

Trochlearis (Salisb.), en forme de poulie.

Clypeatus, en forme de bouclier.

Napiformis, en forme de navet.

Fusiformis, en forme de fuseau, c'est - à - dire, épais, insensiblement aminci comme la racine de carotte.

Fusinus, cylindrique, aminci aux deux bouts.

Gongylodes, capitiformis, en forme de tête arrondie.

Dolabriformis, en forme de doloire, c'est-à-dire, comprimé, arrondi, obtus, bossu sur le dos vers le sommet.

Acinaciformis, en forme de sabre, c'est-à-dire,

comprimé, triquètre, à carène tranchante, un peu redressé vers le haut.

Cristatus, en forme de crête de coq-

Pileatus, pileiformis, en chapeau ou en chapiteau.

Pulvinatus, en forme de coussin.

Umbraculiformis, en forme de parasol, etc., etc.

§. 377. Quant aux solides creux, et dont on a intérêt à faire connaître la forme, on se sert des termes suivans:

Concave (concavus), qui est creusé ou courbé sans former d'angle, et par opposition, convexe (convexus), qui est relevé sans former d'angle.

Carené (carinatus, navicularis), qui est plié ou soudé de manière à faire une cavité d'un côté, et un angle saillant comme la carène d'un vaisseau.

Campanule (campanaceus, campanulatus, campaniformis), en forme de cloche.

Digitaliformis, en forme de dé à coudre, ou en cloche allongée à bords droits.

En godet (urceolatus), c'est-à-dire ovoïde ou sphérique creux, avec une ouverture étroite.

Poculiformis (Salisb.), en forme de coupe, creux, cylindrique, ayant la base hémisphérique et les bords droits.

En soucoupe (hypocrateriformis), c'est-à-dire muni d'un tube cylindrique et évasé, et d'un limbe plane. Lorsque le tube est si court, qu'on peut le négliger, on dit alors rotatus, rotaceus, en forme de roue.

Cotyliformis (Salisb.), en écuelle, diffère de la forme précédente, parce que les bords sont dressés.



Calathiformis (Salisb.), hémisphérique et concave, à bords droits, comme le vase nommé bowl par les Anglais.

Acetabuliformis (Sal.), en forme de coupe ou de bowl, avec les bords plus ou moins courbés en dedans.

Crateræformis, en cratère, c'est-à-dire concave, hémisphérique, rétréci à sa base.

Infundibuliformis, en entonnoir, c'est-à-dire, dont la base est en tube, et dont le limbe se redresse en cone renversé.

Cyathiformis, en gobelet, ou de la forme d'un verre à pied, c'est-à-dire concave, en forme de cone renversé.

Tubuleux (tubulosus, tubulatus, tubatus), en forme de tube cylindrique creux, droit.

Tubæformis, en forme de trompette, c'est-à-dire de tube évasé à une de ses extrémités.

Proboscideus, en forme de trompe, c'est-à-dire, en tube creux et courbé.

Vascularis, en forme de vase ou de pot à sleurs.

Cucullatus, en forme de capuchon, etc.

Canaliculatus, creusé ou courbé en canal ou en gouttière, etc.

- Art. 5. De la simplicité des parties et de leurs découpures, divisions, ramifications ou compositions.
- §. 378. Un organe quelconque est dit simple (simplex) dans trois sens différens: 1.º lorsque toutes

ses parties sont continues et non séparées par des articulations, comme lorsqu'on dit une feuille, un fruit simple; dans ce sens ce mot signifie continu (continuus), et est opposé à celui de composé (compositus), qui signifie formé de parties articulées; 2.º lorsqu'il ne se divise ni ne se ramifie point en branches, comme lorsqu'on dit une tige, une grappe simple, pour dire indivis (indivisus), par opposition, au mot rameux (ramosus), qui signifie divisé en branches; 3.º lorsque cet organe est composé de parties disposées sur un seul rang circulaire et non sur plusieurs rangées concentriques, comme l'on dit un involucre simple, une fleur simple (uniserialis), par opposition avec le mot de multiple (multiplex).

- §. 379. A. Un organe continu, ou simple dans le premier sens, peut être
- a. Entier (integrum), lorsque ses hords ne sont nullement divisés ni incisés.
- b. Denté (dentatum), lorsque ses bords sont munis de petites incisions qui n'atteignent pas au-delà des dernières ramifications des nervures. Ces incisions se nomment Dents (Dentes) en général; lorsqu'on veut les désigner d'une manière plus spéciale, on dit que ce sont des

Dents, et que la partie est dentée, quand les dents sont obtuses, dirigées vers le sommet.

Dentelures ou Dents en scie (Serraturœ), et que la partie est dentée en scie (serrata), quand les dents sont aignës et dirigées au sommet.

Crenelures (Crenæ, Crenaturæ), et la partie crene-

lée (crenata), quand les dents sont obtuses, non dirigées vers le sommet ni vers sa base.

Bidentée ou deux fois dentée (bidentata), quand les dents sont elles-mêmes dentées.

- c. Lobé (lobatum), en général, quand les incisions sont plus profondes que les dents, et qu'on ne veut ou ne peut pas indiquer leur profondeur exacte, et chaque incision se nomme alors Lobe (Lobus).
- d. Sinué (sinuatum), quand le bord est muni d'échancrures et de parties saillantes, arrondies, peu profondes, et alors les échancrures se nomment Sinus.
- e. Échancre (emarginatum); quand il y a une incision qui n'atteint pas le milieu et qui est située à la base et surtout au sommet d'une surface plane, cette incision s'appelle Échancrure (Emarginatura); les anciens la nommaient Deliquium.
- f. Partagé (partitum), quand les découpures arrivent près de la base ou près de la côte moyenne sans y atteindre, et alors les lobes se nomment Partitions (Partitiones).
- g. Découpé (sectum), quand les lobes atteignent la base ou la côte moyenne, de manière à ce que le parenchyme soit interrompu, et alors les lobes se nomment Segmens (Segmenta).
- h. Lacéré (laceratum), quand les divisions ou les partitions sont elles-mêmes irrégulièrement lobées.
- i. Décomposé (decompositum), quand les segmens sont eux-mêmes irrégulièrement lobés ou découpés.
  - k. Laciniées (laciniatum), quand les découpures

sont tellement fines et multipliées, qu'on ne peut y apercevoir aucun ordre régulier, et ces découpures découpées prennent en latin le nom de Laciniæ.

S. 380. Outre ces termes, qui suffisent et au-delà pour exprimer toutes les découpures, on a encore admis les suivans, qu'on applique aux feuilles;

Rongé (erosus), qui est irrégulièrement denté ou sinué.

Frangé (fimbriatus), qui est bordé de deuts serrées, pointues et allongées.

En rondache (runcinatus), qui, étant oblong et pinnatifide, a les lobes aigus dirigés vers la base.

En violon (panduratus), qui, étant oblong, a sur chaque côté un sinus très-large et très-profond.

Lacerativus, qui est incisé plus profondément vers la base ou le sommet, que dans le reste de la longueur.

Et ceux-ci, qui ne s'appliquent qu'aux organes qui ne sont pas planes.

Partageable (partibilis), qui, sans être réellement composé, est susceptible d'être partagé sans déchirement bien sensible à la maturité.

Digité (digitatus); lorsqu'on l'applique aux feuilles, il est synonyme de palmati-partite; mais on doit le réserver pour les organes qui, étant à nervures palmées, sont divisés plus ou moins profondément en lobes cylindriques comme les doigts.

§. 381. B. Le mode de composition ou la disposition des pièces articulées des organes composés, s'exprime par des termes tout-à-fait analogues aux précédens, mais que nous avons déjà énumérés en parlant des espèces des feuilles; voyez §. 285.

\$. 382. C. Lorsqu'il s'agit de corps essentiellement cylindriques et généralement continus, comme la tige, le pédoncule, etc., nous avons vu qu'on les appelle simples, pour dire indivis (indivisus). On les dit, en général, rameux (ramosus), quand ils se divisent en rameaux continus. Le mode de cette division ou ramification a reçu divers noms; ainsi, on dit d'une tige, ou en général d'un organe cylindracé, qu'il est

Fourchu (furcatus), lorsqu'il se divise en deux branches opposées, et bi, tri, quadrifurqué, (bi tri, quadrifurcatus), lorsqu'on veut exprimer qu'il se divise en deux, trois ou quatre branches partant d'un même point.

Dichotome (dichotomus), plusieurs fois bifurqué, lorsqu'étant fourchu, ses branches elles-mêmes sont fourchues, et ainsi de suite plusieurs fois. On dit de même trichotomus, quand les ramifications partent trois à trois. Dichotomia se dit de l'aisselle eu angle que laissent entr'eux des rameaux dichotomes.

D'ailleurs, quant à la position respective des branches, voy. p. 433; quant à celles des sleurs, p. 356.

#### Art. 6. Désinence.

§. 383. On entend par Désinence (Desinentia), la manière particulière dont se termine un organe ou un lobe quelconque. Dans un sens très-général, on dit d'une sommité ou extrémité quelconque, qu'elle

est obtuse ou aiguë; mais pour exprimer plus clairement son état, on emploie surtout en latin les termes suivans:

Obtusus, obtus, qui se termine par un bord arrondi.

Rotundatus, très-obtus.

Truncatus, tronqué, dont il semble qu'on a coupé un morceau.

Retusus, écrasé, se dit des corps épais, à sommité élargie et tronquée

Præmorsus, rongé, qui semble avoir été rongé.

Hebetatus, émoussé, qui n'est pas pointu.

Muticus, qui ne se termine ni en pointes particulières ni en piquans.

Acutus, pointu, en général qui se termine par un angle aigu.

Acuminatus, qui se prolonge en un angle aigu. Acumen signifie en général une prolongation aiguë quelconque; acuminosus a été employé, en particulier, pour désigner une sommité qui se prolonge en une pointe plane.

Apiculatus, qui se prolonge en apicule (apiculus), ou en petite pointe aiguë, courte et dont la consistance n'est pas très-roide.

Cuspidatus, qui se prolonge en cuspide (cuspis), ou en petite pointe acérée, allongée et un peu roide.

Mucronatus', qui se prolonge en une petite pointe roide (mucro) et droite.

Rostellatus, qui se prolonge en une petite pointe roide et crochue (rostellum).

Digitized by Google

Hamosus, qui se prolonge ou se courbe en une pointe crochue, un peu épaisse.

Pungens, piquant, qui se prolonge en pointe piquante.

## Art. 7. Aspect de la surface.

S. 384. L'aspect de la surface des végétaux ou de chacun de leurs organes, s'exprime par deux classes de termes; les uns sont généraux et communs à toutes les langues, comme brillant, lisse, etc.; d'autres, propres à la Botanique, servent à désigner à la fois, et l'aspect de la surface, et la cause anatomique de cet aspect. Quoique les premiers s'entendent d'eux-mêmes, et que les seconds soient la plupart des combinaisons des termes organographiques, il me paraît nécessaire de les passer ici rapidement en revue.

Brillant, luisant, lustré (splendens, lucidus, nitidus), expriment tous, avec plus ou moins de force, que la superficie a une espèce de luisant; vernissé (vernicosus), indique que ce luisant semble dû à un vernis; soyeux (sericeus), qu'il est dû à des poils couchés et luisans; par opposition à ces divers termes, on emploie, mais rarement, ceux de recutitus, pellitus, pour dire dont il semble qu'on a enlevé l'épiderme ou la peau.

Lisse, uni (lævis), signifie dont la surface n'est relevée par aucune protubérance, ni déprimée par aucuns sillons ni aucunes cavités.

§. 385. Par opposition à ces termes, on dit:

Ponctué (punctatus), marqué de points un peu déprimés ou de très-petites taches.

Rude, apre (usper, scaber, scabridus), muni de très-petites aspérités sensibles au tact.

Exasperatus, relevé en aspérités ou en bosselures.

Muricatus, garni de pointes courtes et grosses, comme les coquilles des murex.

Squarrosus ou scarrosus, relevé de saillies ou d'écailles qui ressemblent à celles des poissons, dits scarrus en latin.

Echinatus, hérissé de pointes roides, comme le hérisson ou l'involucre de la châtaigne.

Strié (striatus), marqué de stries, c'est-à-dire, de très-petits sillons parallèles et longitudinaux; la partie déprimée se nomme proprement Strie (Stria); la partie relevée porte le nom de Dos ou Côte, (Pulvinus).

Sillonné (sulcatus), cannelé, marqué de sillons, (sulci), un peu profonds, comme ceux que fait la charrue.

En damier (tesselatus), disposé par petits carreaux.

Réticulé (reticulatus, retiformis), disposé en réseau comme la dentelle.

Bosselé (torosus, torulosus), se dit des corps cylindriques, relevés ou renslés çà et là en bosselures.

Aciculatus, se dit des graines dont la surface est marquée de raies fines et sans ordre, qui sembleut faites avec la pointe d'une aiguille.

Ruminatus, se dit des périspermes ridés ou rayés par le prolongement du spermoderme dans les plis même du périsperme. Dædaleus, labyrinthiformis, se dit des corps sillonnés par des sillons tortueux.

Ridé (rugosus), marqué de rides relevées, comme celles du visage des vieillards.

Crevassé (rimosus), fendu, marqué de crevasses ou fentes.

Scrobiculatus, foveolatus, marqué de fossettes ou de petites dépressions.

Favosus, faveolatus, alveolatus, marqué de cavités qui ressemblent aux alvéoles des abeilles.

Poreux (porosus, foraminulosus), marqué de pores ou de petits trous.

§. 386. Glabre (glaber); ce mot signifie qu'une surface quelconque est absolument dépourvne de poils, ce qui peut arriver quoiqu'elle ne soit pas lisse; de là Glabrities, l'état d'une surface sans poils; glabratus, qui est devenu glabre. Par opposition à ce terme, on emploie tous les adjectifs dérivés des termes expliqués au §. 291. tels que pilosus, villosus, pubescens, etc.

§. 387. Uni (æquatus), qui n'a ni bosse, ni cavité à sa surface, s'oppose aux termes suivans:

Bullatus, relevé en bulles ou petites bosses.

Bossu (gibbus), relevé en bosse.

. Plissé (plicatus), marqué de plis.

Ondulé (undulatus, undatus), plan et relevé en bosses, qui, sur l'autre surface, sont des creux.

Recourbé ( repandus ).

Crépu (crispus), frisé.

S. 388. Nu (nudus), se prend en général, on pour

exprimer une surface dépourvue de toute espèce d'appendices ou de défenses, ou pour exprimer en particulier l'absence de tel organe accessoire donc ou parle; ainsi nu opposé à velu, signifie glabre; opposé à écailleux, signifie sans écailles; opposé à épineux, signifie sans épines; opposé, enfin, à un mot qui signifie la présence d'un tégument quelconque, il en indique l'absence; ainsi les fleurs sont nues, quand elles n'ont point d'involucre; les fruits, quand le calice ne les couvre pas, etc.

§. 389. Sec (siccus), se dit des surfaces qui n'ont pas d'humidité, et par opposition

Roridus, couvert d'une humidité qui ressemble à la rosée.

Onctueux (unctuosus), gras au toucher.

Visqueux (viscosus, viscidus, glutinosus), collant, recouvert d'une humeur visqueuse.

#### Art. 8. Modifications de nombre (1).

§. 390. Les idées de nombre sont ou absolues, comme lorsqu'on dit d'une sleur qu'elle a quatre pétales, ou relatives, comme lorsqu'on dit qu'elle a deux fois plus d'étamines que de pétales.

§. 391. Le nombre absolu s'exprime en Botanique, comme dans la langue ordinaire, par la série des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; au de-là de 10, il est rare qu'on se donne la peine de compter exactement le nombre des parties, et dans plusieurs

<sup>(1)</sup> Voyez Taxonomie, S. 96-102.

cas, on emploie le nombre 12, pour exprimer d'une manière vague tous les nombres de 11 à 19, celui de 20, pour exprimer une vingtaine environ, et celui de beaucoup ou plusieurs, qui se désigne en abrégé par le signe de l'infini  $\infty$ , pour désigner un nombre sensiblement au-dessus de 20. Indépendamment de l'usage des nombres ou des termes qui les expriment, les Botanistes ont encore adopté, pour rendre leurs phrases plus courtes, certains termes dérivés des précédens; ces termes sont généraux ou spéciaux.

Ainsi, lorsqu'on veut exprimer que certains organes ou certaines parties suivent un ordre fixe, quant à leur nombre, on emploie les termes suivans:

Nul (nullus), qui manque absolument.

Solitaire (solitarius), ou unique (unicus), qui est seul de son espèce; ainsi, on dit une sleur solitaire, une tige unique, etc.

Par opposition à ces termes, on dit

Nombreux (numerosus), qui s'oppose à solitaire, ou multiple (multiplex), qui s'oppose à unique.

Lorsqu'on veut exprimer les nombres d'une manière plus précise, on se sert de termes, qui, bien qu'en apparence synonymes, offrent des nuances importantes dans leur signification. Un exemple le fera facilement sentir: lorsqu'on dit simplement d'une plante qu'elle est à deux sleurs, on n'exprime rien sur leur position, mais, en Botanique, le sens des mots est plus précis, surtout en latin.

Flores 2, seu duo, veut dire, qui a deux sleurs en général.

Bistorus ou dianthus, signifie la même chose.

Binistorus ou geministorus, qui porte deux seurs rapprochées à côté l'une de l'autre.

Ainsi en suivant la série des termes:

Binus, geminus, qu'on rend en français par géminé, ou deux à deux, se dit des parties rapprochées deux à deux.

Ternus, ternatus, des parties rapprochées trois à trois ou ternées.

Quaternus, quaternatus, quaternarius, des parties rapprochées quatre à quatre ou quaternées, etc.

Par analogie avec les termes précédens, on se sert encore des adverbes binatim, ternatim, quaternatim, pour dire deux à deux, trois à trois, quatre à quatre, etc.

Lorsqu'il s'agit de compter, non des parties agglomérées, mais des rangées concentriques, on emploie la série simplex, duplex, triplex, etc., multiplex, simple, double, triple, etc., multiple.

§. 392. Dans les termes composés qui sont trèsmultipliés à l'égard du nombre des parties, on se sert des abréviations suivantes, que, pour plus de commodité, je réunirai en un scul tableau.

| Dérivés du latin. |    |    |   |  |   |  | Dérivés du grec. |            |    |
|-------------------|----|----|---|--|---|--|------------------|------------|----|
| uni.              | •  | •  | • |  | • |  |                  | mono. :    | 1. |
| bi                |    |    |   |  |   |  |                  | di         | 2. |
| tri               |    | •  |   |  |   |  | •                | <i>tri</i> | 3. |
| quad              | ri |    |   |  |   |  |                  | tetra      | 4. |
| quin              | gu | e. | • |  |   |  |                  | penta      | 5. |
| sex.              | •  |    | • |  |   |  |                  | hexa       | 6. |

З0

| 466                 | GLOSSOLOGIE-                          |
|---------------------|---------------------------------------|
| Dérivés du latin.   | Dérivés du grec.                      |
| şeptem              | . hepta 7.                            |
| octo                | . octo 8.                             |
| novem               | . ennea g.                            |
| decem               | . deca 10.                            |
| undecim †           | . endeca†. 11.                        |
| duodecim            | . dodeca. 12 ou de 11 à 19-           |
| viginti             | · ico 20 ·                            |
| •                   | . oligo en petit nombre.              |
| pluri ‡             | en nombre médiocre.                   |
| multi               | · poly· · · en grand nombre.          |
| bini, gemini        | · · · · · · 2 rapprochés.             |
| terni , ternati.    | 3 rapprochés.                         |
| quaterni, quater    | nati 4 rapprochés.                    |
| quini , quinati.    | 5 rapprochés.                         |
| şeni                | 6 rapprochés.                         |
| septeni             | · · · · · 7 rapprochés                |
| octoni              | 8 rapprochés.                         |
| noni, noveni        | g rapprochés.                         |
| deni, denarii †     | 10 rapprochés.                        |
| duodeni             | · · · · · 12 environ, rapprochés.     |
| viceni †· · · ·     | · · · · · · 20 rapprochés.            |
| simplici            | · · · · . simple, solitaire.          |
| duplici             | double.                               |
| triplici            | triple.                               |
| <b>q</b> uadruplici | quadruple.                            |
| quintuplici         | quintuple.                            |
| sextuplici          | sextuple.                             |
| multiplici          | multiple.                             |
| tripli              | · · · · · triplé se dit des nervures. |

\$. 393. Les termes qui servent à exprimer les nombres relatifs des parties, sont d'un emploi beaucoup plus rare que les précédens, et sont aussi beaucoup moins nombreux; dans le plus grand nombre des cas, on se sert de périphrases pour exprimer l'idée, et il n'a été créé qu'un petit nombre de mots relatifs à cette classe de caractères, dont Haller presque seul à fait un usage fréquent; ils se composent comme les précédens.

Isos, qui veut dire égal en grec, mis devant un nom d'organe, signifie qu'il est en nombre égal à celui d'un autre sous-entendu; ainsi, isostemones se dit des plantes qui ont un nombre d'étamines égal à celui des pétales.

Anisos, veut dire inégal, et en suivant le même exemple, anisostemones youdrait dire dont le nombre des étamines est différent de celui des pétales.

Meios, signifie moins, et de même, meiostemones a été appliqué aux sleurs où les étamines sont en nombre moins grand que les pétales.

Duplo, double, et par conséquent, diplostemones où les étamines sont en nombre double des pétales.

Triplo, triple, et ainsi de suite.

Poly, plusieurs, et polystemones, signifie dans ce sens, qui a un nombre d'étamines beaucoup plus grand que les pétales, mais il se prend plus ordinairement dans le sens absolu, pour dire qui a beaucoup d'étamines.

§. 394. Les termes de peu ou beaucoup, pauci, pluri ou multi, oligo ou poly, que j'ai mis pour la

commodité à la suite du tableau des termes de nombre absolu, sont plutôt des termes de comparaison ou de relations: ainsi, on dit d'un organe qu'il est en petit ou en graud nombre, comparativement, ou au nombre ordinaire de cet organe dans les plantes, ou à celui des espèces voisines; et le nombre est par conséquent, selon les circonstances, grand ou petit. On confoud presque toujours dans l'usage, les mots composés de pluri, plusieurs, et de multi, beaucoup-

S. 395. Le terme de multiplicatus, multiplié, signifie qui a beaucoup plus de parties qu'il ne devrait en avoir; c'est dans ce sens qu'on dit des sleurs, considérées quant au nombre naturel ou accidentel de leurs pétales, qu'elles sont

Simples (simplices), lorsqu'elles ont le nombre qu'elles doivent avoir, et par opposition

Multiplicati, lorsqu'elles en out davantage, parmi lesquelles on distingue celles qui sont

Pleines (pleni), c'est-à-dire, où les pétales sont innombrables.

Doubles (duplices), où le nombre des pétales est double, triple ou quadruple du naturel.

Semi-double, ou à peine double, c'est-à-dire, qui a conservé une partie des organes de la fructification.

Art. 9. Modifications de dimensions (1).

§. 396. Les dimensions des plantes peuvent s'exprimer, ou d'une manière absolue, lorsqu'on com-

<sup>(1)</sup> Voyez Taxonomie, S. 105 - 107.

pare la grandeur d'un organe à une mesure fixe, ou d'une manière relative, lorsqu'on la compare avec quelque partie de la même plante ou des plantes analogues.

§. 397. Les dimensions absolues des plantes, ou de leurs parties, sont rarement assez fixes pour qu'on doive mettre beaucoup de rigueur dans leur exposition; on emploie sous ce rapport les mesures linéaires et les comparaisons. Quant aux premières, les Botanistes emploient souvent celles de leurs pays respectifs; en général, cependant, on se sert, même dans l'étranger, des anciennes mesures françaises.

La Ligne (Linea).

Le Pouce (Pollex ou Uncia), qui vaut douze lignes, ou la largeur du pouce.

Le Pied (Pes), qui vaut douze pouces, ou la longueur d'un pied très-long.

On y joint les suivantes, qui sont approximatives.

Le Cheveu (Capillus), qui équivant environ à la moitié d'une ligne.

L'Ongle (Unguis), qui équivant à la moitié d'un pouce, et qui est la longueur de l'ongle du petit doigt.

Digitus, la longueur du doigt index.

Le Palme (Palmus), qui vaut trois pouces, et qui est la largeur des quatre doigts de la main.

L'Empan (Dodrans), qui est de neuf pouces, c'est-à-dire, l'espace compris entre le pouce et le petit doigt ouverts le plus possible.

Le petit Empan (Spithama), qui est de sept pouces,

et qui représente l'espace compris entre le pouce et l'index ouverts le plus possible.

La Coudée (Cubitus), qui est de dix-sept pouces, et comprend la longueur depuis le coude au sommet des doigts.

La Brasse (Ulna, Brachium), la longueur du bras, ou vingt-quatre pouces.

La Toise (Orgya), qui est de six pieds, ou la longueur d'un homme (proportionnée à celle du pied).

A ces mesures, déduites des dimensions du corps humain, les Botanistes français ont dernièrement substitué quelquefois celles de leur propre pays:

Le Millimètre =  $\frac{44}{1000}$  de ligne.

Le Centimètre = 4 lignes et  $\frac{43.2}{1000}$ .

Le Décimètre = 3 pouces 8 lignes 1000.

Le Mètre = 3 pieds 11 lignes  $\frac{96}{1000}$ .

De ces divers termes, on a tiré des adjectifs qui s'entendent d'eux-mêmes.

Uncialis, qui est de la longueur d'un pouce.

Digitalis, de la longueur du doigt, deux pouces.

Palmaris, qui est de la longueur d'un palme, trois pouces.

Dodrantalis, qui est de la longueur d'un empan, neuf pouces.

Spithameus, qui est de la longueur de sept pouces Pedalis, qui a un pied de long.

Cubitalis, qui a dix-sept pouces de long.

Ulnaris ou Brachialis, qui a vingt-quatre pouces. Orgyalis, qui a une toise, ou six pieds de long.

Semi, qui signifie demi, placé devant les termes d'origine latine, et *Hemi* devant ceux d'origine grecque, en indique la moitié.

Ainsi, semiuncialis veut dire qui a un demi-pouced de longueur, semiruber, qui est à moitié rouge, hemisphæricus, à moitié sphérique, hemitrichus, à moitié velu, etc.

Sesqui en indique la moitié en sus, ou une fois et demie la longueur.

5. 398. Les dimensions relatives des végétaux s'expriment, ou d'une manière précise, comme lorsqu'on dit que tel organe est égal (æqualis), plus grand (major), plus petit (minor), de moitié plus grand ou plus petit, double (duplò major), ou sous-double (dimidio minor), triple (triplo major) ou sous-triple (triplo minor), etc., d'un autre organe, ou bien, ces dimensions ne s'expriment que d'une manière vague, comme lorsqu'on dit que cet organe est grand ou petit; les premières expressions s'entendent d'elles-mêmes; les secondes exigent quelques détails.

Ces termes vagues et généraux s'entendent toujours d'une comparaison avec un objet analogue; ainsi, lorsqu'on dit d'une plante en particulier, qu'elle est petite, on sous-entend par comparaison avec les espèces du genre ou de la famille: ainsi, par exemple, le Lapsana minima ou l'Ornithopus perpusillus seraient des géans dans la famille des Mousses; lorsqu'on dit d'un organe en particulier, qu'il est petit, on sous-entend par comparaison avec l'organe analogue des espèces voisines: ainsi, le Solanum grandiflarum

serait dit à très-petite seur, s'il appartenait au genre Datura.

- 3. 399. Les termes de dimensions sont naturellement relatifs aux trois dimensions, linéaire, carrée et cubique; mais dans chaque classe, on les a multipliés pour exprimér leurs nuances et leurs combinaisons.
- 5. 400. Les dimensions linéaires et carrées s'expriment par les suivantes;

Long (longus, et dans les composés grecs macros), qui est plus long que les plantes ou les organes analogues; ou, lorsqu'on l'oppose à large, qui est plus long que sa largeur ne pourrait le faire supposer. Dans une plante ou dans un organe, le sens de la longueur (longitudo), ou le sens longitudinal, est toujours celui de la direction principale des vaisseaux, ou celui de l'accroissement.

Court (brevis, et dans les composés grecs trachys), qui est plus court que les plantes ou organes analogues.

Allongé (elongatus), qui semble comme tiré ou allongé par une force supérieure.

Raccourci (abbreviatus), qui semble arrêté dans sa croissance par une force supérieure.

Large (latus, et dans les composés grecs platys), qui a une dimension transversale, ou une largeur (latitudo) plus grande, relativement à la longueur, que dans les plantes ou les organes analogues.

Étroit (angustus), opposé de large, et de là Rétréci (angustatus).

Élargi (extensus), qui semble accru en travers par une force supérieure.

Grand (magnus, grandis, et dans les composés grecs megalos), s'emploie d'une manière vague pour exprimer les dimensions carrées ou cubiques plus grandes qu'à l'ordinaire.

Ample (amplus), ajoute un peu à l'idée de la grandeur; ampliatus, élargi.

Petit (parvus, minutus, et dans les composés grecs micros), s'oppose aux deux précédens pour désigner la petitesse des dimensions carrées ou cubiques.

Médiocre (mediocris), qui est intermédiaire entre le grand ou gros et le petit.

Gros (grossus), s'entend toujours des objets qui ont les trois dimensions assez grandes, mais assez proportionnées.

Épais (crassus, et dans les composés grecs pycnos), désigne que l'épaisseur est, proportionnellement aux objets analogues, plus grande dans son rapport avec la superficie; incrassatus, épaissi.

Mince (tenuis, et dans les composés grecs psilos), veut dire, au contraire, qu'elle est plus petite.

§. 401. Outre ces termes, qui sont les plus usuels, on en a d'autres qui expriment des idées de dimensions un peu modifiées par celles de la forme, tels sont:

Nain (nanus, pygmœus, pumilio, pumilus), qui se disent des plantes petites, mais bien prises dans la proportion de leurs parties.

Pusillus, perpusillus, se dit des plantes fort petites et fort grêles.

Déprimé (depressus), se dit des plantes ou des organes fort courts, un peu élargis, et qu'on dirait avoir été comprimés dans le sens vertical.

Humble (humilis), qui s'élève peu.

Exigu (exiguus), se dit des plantes ou des organes qui tiennent peu de volume; il s'oppose à ample.

Minor et Major, quoique termes comparatifs, s'emploient quelquesois d'une manière absolue pour désigner une plante plus petite ou plus grande que ses congénères.

Minimus, très-petit, ne se dit que des plantes qui sont de très-petite dimension, comparées au reste de la famille.

Capillaire (capillaris, capillaceus, et dans les composés grecs trichos), se dit des objets très-longs et très-grêles, et qui ont la forme des cheveux.

Gréle (gracilis, exilis, tenuis, et dans les composés grecs leptos), se dit des objets longs et étroits.

Aminci, effilé (attenuatus, virgatus), se disent des corps longs, étroits et grêles.

Élevé (elatus, procerus), se dit des plantes plus iongues que leurs autres dimensions ne semblent l'anuoncer.

Élancé (exaltatus), signifie la même chose, mais avec plus d'intensité.

Gigantesque (giganteus), désigne aussi une plante fort élevée, mais un peu grosse dans toutes ses dimensions.

§. 402. Les dimensions relatives des organes homogènes ou des parties d'un même organe, déterminent un ordre de caractères très - importans, savoir, la régularité ou l'irrégularité; on dit d'un organe quelconque qu'il est

Régulier (regularis), quand ses parties sont égales entr'elles quant aux dimensions et même quant à l'insertion et à la forme; et, au contraire, qu'il est irrégulier (irregularis), quand les parties ne sont pas toutes semblables, à moins cependant que leur dissemblance ne suive un ordre symétrique; ainsi dix étamines alternativement grandes et petites, sont régulières quoiqu'inégales; dix étamines, dont cinq d'un côté grandes et cinq petites, sont irrégulières. Quelques auteurs appellent deregularis, les organes qui tiennent le milieu entre la forme régulière et irrégulière.

Lorsqu'on veut exprimer en général cette classe de caractères, on dit des organes qu'ils sont

Égaux (æquales, et dans les composés grecs isos), ou inégaux (inæqualis et anisos), ce qui est surtout relatif à leur grandeur; semblables (conformis, similis, et dans les composés grecs homos, homoios), ou dissemblables (dissimilis et heteros), ce qui est surtout relatif à la forme; lorsqu'on veut exprimer qu'un organe est susceptible de changer de forme, on le nomme variable (varius, variabilis, mutabilis, diversus, et dans les composés grecs heteros).

Certaines classes d'irrégularités ont reçu des noms particuliers; ainsi, par exemple, on a coutume, depuis Linné, de donner le nom de Puissance (Dynamis) aux étamines plus grandes que les autres, do

sorte que Didynamus, veut dire qui a deux étamines plus grandes, etc.

Art. 10. De l'Adhérence ou soudure (1).

§. 403. L'Adhérence (Adhærentia, Coalitio) naturelle ou accidentelle des organes, s'exprime d'une manière générale par les termes suivans:

Adhérent (adhærens, et dans les composés grecs gamos ou syn), collé avec.

Accretus, collé avec une autre partie et croissant avec elle.

Adnatus, adnexus, collé ou soudé latéralement par sa superficie entière à un autre organe.

Coadnatus, coadunatus, coalitus, connatus, cohærens, se dit, en général, de parties homogènes soudées ensemble.

Confluens, réuni par la base ou par l'extrémité.

Libre, distinct (liber, distinctus, en grec eleutheros), se dit par opposition à tous les termes précédens.

- §. 404. Outre ces termes généraux, on en a encore créé quelques - uns pour exprimer certaines adhérences en particulier; et ici il faut distinguer s'il s'agit d'organes homogènes soudés entr'eux, ou d'organes hétérogènes adhérens ensemble.
- §. 405. Quant à la soudure des organes homogènes, les termes qui en résultent sont très - simples; lorsque cette soudure est purement accidentelle, on les dit soudés ou greffés par approche (coaliti).

<sup>(1)</sup> Voyez Taxonomie, S. 75-84.

Lorsque deux ou plusieurs jeunes branches viennent par accident à se souder sur un même plan horizontal des leur naissance, il en résulte une tige qu'on nomme fasciée ou en bandelette (fasciatus).

Lorsque deux feuilles opposées se soudent par la base, on les dit soudées ou connées (connata); et si la soudure va au point qu'elles semblent ne faire qu'un tout, on les dit perfoliées (perfoliata).

Lorsque les phylles des folioles du calice sont plus ou moins intimement soudées ensemble, on a coutume de dire que le calice est monophylle (monophyllus); mais on exprime mieux cette idée en le nommant gamophylle (gamophyllus), qui signifie phylles soudées. Les calices de ce genre se décrivent avec les termes employés pour les découpures des feuilles; ainsi on dit qu'ils sont divisés jusqu'au milieu, tandis qu'on devrait dire soudés jusqu'au milieu; ces expressions sont inexactes, mais sans grands inconvéniens.

Lorsque les pétales sont soudés plus ou moins intimement ensemble, la corolle est dite vulgairement monopétale (monopetala), terme erroné qu'on peut remplacer par celui de gamopétale (gamopetala); dans ce cas, on la décrit comme le calice gamophylle.

Lorsque les étamines sont soudées ensemble, Mœnch se sert du mot de symphyostemon, et Wachendorf, de celui de cylindrobasiostemon, qui sont hors d'usage; si la soudure a lieu par leurs filets, toutes ensemble on les dit monadelphes (monadel-

pha); en deux faisceaux, diadelphes (diadelpha); en plus de deux faisceaux (polyadelpha); lorsque cette soudure a lieu par les anthères, les étamines se nomment syngénèses (syngenesæ Lin., symphyantheræ Mænch., cylindrantheræ Wach., synantheræ Rich.; par opposition à ces divers termes, on dit eleutherantheræ (Wach.), à anthères non soudées.

Lorsque les loges des péricarpes, les branches du style, ou du cordon pistillaire sont soudées, on les décrit comme si c'étaient des organes simples; quand les cloisons du péricarpe ne se séparent bien ni de l'axe, ni des parois, on les a nommées copulatives (copulativa).

5. 406. Quant à l'adhérence des organes hétérogènes, quoiqu'elle soit d'une grande importance, elle n'a donné naissance qu'à un petit nombre de termes.

Lorsque les appendices ou lanières inférieures des feuilles sont soudés avec leur tige, ou les appendices inférieurs des lobes avec le pétiole, on dit que les feuilles ou les lobes sont décurrentes (decurrentia); lorsque les stipules sont soudées avec les pétioles, on les dit pétiolaires (petiolares); lorsque les feuilles florales sont soudées avec le pédicule, on les dit adnées (adnata), et ce mot se dit aussi, en général, de toute adhérence latérale. Lorsque la nervure seule d'une feuille est décurrente, on la dit décursive (decursivus).

§. 407. Lorsque le calice est soudé avec l'ovaire, on les dit spécialement l'un et l'autre adhérens

(adherentes); dans le cas contraire, on les dit libres (liberi).

Lorsque le calice est, dans toute sa longueur, soudé avec les pétales, l'ensemble prend le nom de périgone (perigonium).

Lorsque le calice est, par sa base seulement, soudé avec les pétales ou les étamines, ceux-ci sont dits périgynes ou insérés au calice (perigyna, calyci inserta).

Lorsque les étamines sont soudées avec le pistil, de manière à paraître posées dessus, on les nomme épigynes ou gynandres (epigyna Juss., gynandra L., stylostemon Mænch.); quand elles ne sont ni épigynes ni périgynes, on les dit hypogynes ou attachées au réceptacle (hypogyna, receptaculo inserta).

Lorsque les anthères sont collées avec le stigmate, Mœnch dit que l'étamine est stigmatostemon.

Quand l'anthère est, dans toute sa lougueur, soudée avec le filet, on exprime cette adhérence par la périphrase filamento adnata ou filamento incumbens.

Lorsque le péricarpe est tellement adhérent avec la graine, que leurs enveloppes propres se confondent, on dit qu'ils sont *incrustés* (*incrustata*).

#### Art. 11. Modifications de durée.

§. 408. Les végétaux ou les organes considérés, en général, quant à leur durée absolue (duratio), sont désignés par les termes suivans:

Horarius, qui ne dure qu'une heure.

Éphémère (ephemerus), qui ne dure qu'un jour on vingt-quatre heures.

Diurnus, qui dure un jour ou se passe de jour; et de là biduus, triduus, etc., qui dure deux, trois jours.

Nocturnus, qui dure une nuit ou se passe de nuit.

Menstrualis ou bi, tri, mestris, qui dure un, deux, trois, etc., mois.

Menstruus, qui se renouvelle tous les mois.

Annuel (annuus), qui dure pendant la végétation d'une année; il se désigne par le signe .

Annotinus, qui se renouvelle toutes les années. Hornus, qui est de l'année.

Bisannuel, trisannuel (biennis, triennis ou bimus, trimus dans les anciens), qui dure deux ou trois ans; les plantes bisannuelles se désignent par le signe  $\sigma$ .

Vivace (perennis ou perennans), qui vit en général plus de deux ans; les plantes vivaces, par leur racine seule, se désignent par le signe \*, et celles qui ont la tige même vivace, par 5.

§. 409. Les organes en particulier reçoivent quelques épithètes, spécialement réservées pour désigner leur durée et le mode de leur mort; ainsi on dit d'un organe qu'il est caduc (caducus), lorsque, en général, il est sujet à tomber par une désarticulation de sa base, comme on dit des feuilles caduques; dans un sens plus borné, on dit du calice qu'il est caduc, lorsqu'il se désarticule au moment de l'épanouissement des pétales, et on le dit tombant (deciduus), lorsqu'il ne tombe qu'au moment de la chute

des pétales, persistant, (persistens, restans Lin.), lorsqu'en général il dure au-delà de l'époque qui semblait fixée pour sa chute; ainsi, les feuilles qui durent plus d'un an, sont dites persistantes (persistentia, perennantia); le calice qui dure après la fleuraison est dit persistant; dans ce cas, combinant les idées de durée et de consistance, on dit du calice ou des autres enveloppes florales, qu'il est

Accrescens, auctus, lorsqu'il prend de l'accroissement après la sleuraison.

Marcescens, lorsqu'il se dessèche sans tomber après la fleuraison.

Baccatus, lorsqu'il devient charnu.

Sempervirens, toujours vert, se dit des feuilles qui persistent vivantes jusqu'après la naissance des feuilles de l'année suivante.

# Art. 12. Modifications de consistance.

S. 410. Toutes les manières d'exprimer la consistance des parties, s'entendent si bien d'elles-mêmes, qu'il est presqu'inutile de les expliquer. Ce sont ou des termes de la laugue ordinaire, comme dur, mol, solide, liquide, etc., ou des métaphores habituellement employées, comme pulpeux, charnu, aqueux, visqueux, pâteux, pierreux, osseux, féculent ou farineux, corné, etc., ou des comparaisons établies avec la consistance habituelle de certains organes, comme lorsqu'on dit ligneux, herbacé, foliacé, capsulaire, etc. Tous ces termes ont déjà été expliqués à l'occasion des organes ou des

matériaux du nom desquels ils dérivent, et je me contenterai d'indiquer ici quelques expressions prises en Botanique dans un sens particulier.

Membrane (Membrana, et dans les composés grecs Hymen), signifie un organe plane, mince, flexible, quelle que soit d'ailleurs sa nature; membraneux (membranaceus, membranosus), qui a la consistance d'une membrane; on emploie souvent le mot Hymenodes et ses composés, pour dire qui a la consistance de membrane, ou qui porte une membrane; c'est dans ce dernier que M. Palissot Beauvois le dit des Mousses qui ont un épiphragme Le mot de scarieux (scariosus) s'applique aux membranes roides et qui ne sont pas vertes. Hyalinus se dit des membranes fines et transparentes.

Étoupe (Stupa), matière filamenteuse et compacte qu'on trouve soit au collet, soit dans le fruit de certaines plantes. Stuposus, qui a la consistance d'étoupe.

Gluten (Gluten), qui signifie proprement un des matériaux immédiats des végétaux; se dit en général de toute matière qui a une consistance analogue à la glu ou au gluten. Glutinosus, glutineux.

Cal (Callus), matière endurcie et ferme comme les cals de la main des ouvriers; de là, calleux (callosus), se dit des parties dont la consistance est plus tenace, plus compacte que les autres.

Les divers degrés de division des corps grenus ou pulvérulens, s'expriment par les mots suivans.

Grumosus, grumelé, divisé en petites masses arrondies.

Granulatus, grenu, granulé, divisé en petits grains.

Pulverulentus, pulverulent, qui a la consistance de la poussière, ou qui est couvert de poussière (Pulvis).

Pollinarius, qui est couvert de poussière trèsfine (Pollen).

§. 411. L'une des circonstances qui inslue le plus sur la consistance, c'est d'avoir des cavités intérieures, et sous ce rapport, on a introduit plusieurs mots dans la langue Botanique.

Plein (plenus, farctus), ou plus rarement solide (solidus), se dit, en général, de toute partie qui n'offre aucune cavité interne.

Inanis, se prend quelquefois pour synonyme de vacuus, vide, quelquefois pour désigner une partie pleine d'une moelle spongieuse.

Cellulosus, cellularis, utricularis, utriculosus, se dit, en général, de toutes parties qui ont de trèspetites cavités analogues à celles du tissu cellulaire.

Lacunosus, lacuneux, ou qui a des lacunes, ou auquel il semble manquer une partie.

Vesiculosus, vesicularis, inflatus, emphysematosus, qui est renslé comme une vessie et plein d'air.

Fistulosus, fistuleux, qui est creux et cylindrique comme une slûte.

Tabulatus, étagé, qui est composé de plusieurs couches de cavités placées l'une sur l'autre.

Loculatus et ses composés, qui est divisé en plusieurs loges à l'intérieur. Cavus, creux, qui est muni d'une seule cavité interne.

### Art. 13. Modifications de couleurs.

- S. 412. Les couleurs s'expriment en Botanique par tous les mêmes termes dont on se sert en général; la seule exception qui se présente à nous est le sens qu'on donne au mot coloré (coloratus), qui, dans l'usage ordinaire, se dit des objets qui ne sont ni blancs ni noirs, et qui, en Botanique, se dit des parties qui ne sont pas vertes; tandis qu'eu égard à la grande prédominance de la couleur verte dans le règne végétal, on dit souvent des parties vertes qu'elles sont sans couleur.
- 5. 413. Quant aux couleurs elles-mêmes, on les trouve toutes dans le règne végétal; comme elles sont très-variées, on a employé une multitude d'épithètes diverses pour désigner les moindres nuances de chaque couleur simple. Je vais chercher à en donner l'idée la moins inexacte qu'il me sera possible. Mais on doit se rappeler qu'il est presque impossible de les définir autrement que par leurs noms ou des comparaisons.

A. La couleur blanche (Albedo) s'exprime, en général, par l'épithète de blanc, en latin, albus, et dans les composés grecs leucos; mais on emploie plusieurs autres termes: ainsi,

Candidus, qui n'a pas d'équivalent en français, et qu'on rend dans les composés grecs par argos, désigne un blanc très-pur. Niveus, blanc de neige, un blanc plus pur encore.

Argenteus, argentatus, argente, qui a l'éclat de l'argent, se rend dans les composés grecs par argyros.

Eburneus, blanc d'ivoire, un blanc un peu lisse. Lacteus ou galactites, blanc de lait, c'est-à-dire, mat et un peu transparent: se rend dans les composés grecs par gala.

Calceus ou gypseus, blanc de chaux, désigne un blanc mat et opaque.

Albidus, blanchatre, sert à exprimer un blanc un peu sale.

Albescens, blanchissant, se dit d'une surface qui semble avoir eu originairement une autre couleur et qui tire sur le blanc.

Canus, incanus, signifie blanc, mais se dit des surfaces qui ne paraissent blanches, que parce qu'elles sont recouvertes de duvet ou de poils.

Canescens, incanescens, se dit des surfaces qui tendent à devenir blanches par la superposition de poils peu nombreux.

B. La couleur grise, qui est un mélange à proportions diverses du blanc et du noir, s'exprime par un petit nombre de termes.

Cinerascens, blanc cendré, se dit d'un blanc trèslégèrement grisâtre et approchant de la couleur des cendres.

Cinereus, gris cendré, est un gris un peu plus foncé que le précédent et semblable à la couleur des cendres. Griseus, gris, est un gris décidé, plus foncé que la couleur des cendres.

Fumosus, enfumé, gris plus foncé encore et approchant de la couleur de la fumée.

Nigrescens, noiratre, gris presque noir.

Plumbeus, plombé, de la couleur du plomb.

- C. La couleur noire (Nigredo) s'exprime d'une manière simple par les deux mots de niger et ater, dont le dernier désigne le noir le plus foncé possible; on les rend l'un et l'autre dans les composés grecs par melas ou melanos; on emploie aussi quelquefois celui de piceus, goudronné, qui est noir et lisse, comme s'il était enduit de poix; d'atramentarius, qui signifie noir d'encre; atratus, nigritus, noirci; nigrescens, noircissant.
- D. Les diverses nuances de brun et de roux, qui en français n'ont que peu de termes connus, en reçoivent plusieurs en latin.

Brunneus, brun, se dit d'un brun foncé et qui approche du noir.

Tristis, triste, qui est en général de couleur sombre ou livide.

Pullus, qui est d'un brun terne.

Fuscus, se dit d'un brun assez foncé tirant un peu sur le vert, se rend dans les composés grecs par le mot phaios.

Ferrugineus, ferrugineux, d'un brun qui tire un peu sur le jaunâtre, et ressemble à la vieille rouille de fer-

Hepaticus, se dit d'un brun foncé tirant un peu sur le rouge.

Spadiceus, d'un brun un peu luisant.

Badius, d'un brun peu foncé et tirant un peu sur le rouge.

Rufus, roux, qui n'est réellement qu'un brun pâle.

Tabacinus, couleur du tabac rapé ordinaire.

Fulvus, fauve, de la couleur des bêtes fauves, telles que le loup.

Vaccinus; de la couleur des vaches fauves.

E. Les diverses nuances de violet, c'est-à-dire les combinaisons intimes du rouge et du bleu, plus ou moins altérées par le mélange du blanc ou du noir, se désignent par des termes assez simples.

Violaceus, violet, se dit proprement du mélange pur de rouge et de bleu, comme on le voit dans la couleur du spectre solaire le plus réfrangible, à peu près comme dans la Violette ordinaire.

Lilacinus, lilas, désigne un violet pâle ou un peu blanchâtre comme le Lilas.

Atropurpureus, pourpre noir, se dit d'un pourpre violet, tirant presque sur le noir, comme dans la Scabieuse des jardins.

F. La couleur rouge (Rubo, Rubedo) présente des nuances très-variées dans les plantes, et pour les désigner on emploie divers termes.

Ruber, rouge, signifie rouge en général, et plus particulièrement un rouge pur et vif comme celui des Fraises: il se rend dans les composés grecs par erythros.

Sanguineus ou purpureus, rouge sanguin ou rouge pourpré; c'est la couleur du sang artériel: se rend dans les composés grecs par aimatos. Puniceus, qui en réalité devrait signifier la même chose que purpureus, s'emploie pour désigner le rouge couleur de carmin.

Miniatus, couleur de minium.

Cinnabarinus, couleur de cinabre.

Chermesinus, couleur de kermès.

Coccineus, coquelicot, désigne un rouge très-vif comme celui du coquelicot.

Phœniceus, qui devrait signifier la même chose que puniceus, s'emploie plus ordinairement pour un rouge vermillon. Les auteurs s'en servent dans un tout autre sens pour dire qui ressemble au dattier.

Rubescens, rougeatre, qui tire sur le rouge net. Rubellus, qui tire sur le rouge vif.

Incarnatus, incarnat, plus foncé que la couleur de chair et moins vif que le rouge.

Roseus, rose, se dit d'un rouge pale analogue à celui de la rose commune; se rend, dans les composés grecs, par rhodos.

Carneus, carné, couleur de chair, se dit d'une rose plus pâle encore.

G. Les mélanges du rouge et du jaune donnent lieu aux termes suivans:

Croceus, crocatus, safrané, couleur de safran, c'est-à-dire, d'un rouge jaune très-foncé et très-intense; se rend, dans les composés grecs, par crocos.

Aurantius ou aurantiacus, couleur d'orange, en faisant allusion à la peau des oranges les plus colorées.

Flammeus, igneus, de la couleur de la slamme se rend, dans les composés grecs, par pyrros. Vitellinus, jaune d'œuf, d'un jaune très-légèrement teint de rouge.

H. Le jaune (Flavedo) étant extrêmement commun dans les plantes, a été désigué sous une multitude de dénominations diverses.

Luteus, jaune, désigne, soit le jaune en général, soit le jaune pur, tel que le présente la gomme-gutte parmi les couleurs; se rend, dans les composés grecs, par xanthos.

Aureus, auratus, doré, se dit du jaune pur, luisant et foncé, analogue à la couleur de l'or; se reud, dans les composés grecs, par chrysos.

Flavus, qui n'a point d'équivalent en français, et qu'on exprime en grec par ochros, exprime un jaune un peu plus pâle et un peu moins décidé que luteus, analogue, par exemple, au jaune de Naples.

Sulfureus, jaune-soufre, est un jaune plus pàle encore que le précédent, et analogue à la couleur du soufre.

Ochroleucus, jaunatre, est le jaune un peu sale, et très-voisin du blanc.

Luteolus, d'un jaune clair.

ú

Lutescens, tirant sur le jaune.

Helvolus, jaune-paille, est le jaune le plus pâle, comme celui de la paille.

Flavens, flavidus, jaunatre, se disent des surfaces qui tendent à devenir jaunatres.

Ochraceus, jaune d'ocre, est un jaune un peu mêlé de brun.

Armeniaceus, jaune d'abricot, tandis que armemeniacus signifie qui est d'Arménie.

I. Le vert (Viror, Viredo), qui est la couleur générale de toutes les fouilles, ne présente cependant qu'un petit nombre de nuances désignées par des termes distincts.

Viridis, vert, signifie la couleur verte ordinaire, celle de l'herbe des prés; s'exprime, dans les composés grecs, par chloros.

Viridulus, d'un vert clair et gai.

Virescens, viridescens, qui tire sur le vert.

Atroviridis désigne le vert noirâtre de la plupart des feuilles dures et persistantes comme celles du Cyprès.

Flavo-virens se dit des feuilles d'un vert jaunâtre.

Glaucus, glaucinus, et dans les composés grecs glaucos, glauque, de celles d'un vert grisâtre qui approche du vert de mer.

Cœsius, qui est d'un vert pâle, blanchâtre ou grisâtre.

Prasinus, vert de Poireau.

' Smaragdinus, vert d'Émeraude.

Æruginosus est un vert foncé tirant un peu sur le bleu, comme on le voit dans les sels de cuivre.

K. Les couleurs bleues ont aussi donné lieu à plusieurs termes; savoir:

Cœruleus, bleu, et dans les composés grecs cyanos, est le bleu en général, ou plus exactement le bleu pur, tel que le donne le rayon bleu du spectre, ou la fleur du Veronica chamædrys.

Cyanœus, cyalinus, bleu de Prusse, est le bleu foncé, presque analogue au rayon indigo du spectre solaire.

Azureus, azuré, bleu de ciel, est le bleu vif, mais un peu clair, tel que le présente le Ciel dans son état de pureté.

Cœsius, bleuatre, désigne un bleu pâle tendant

au gris-

Cœrulescens, bleuissant, qui tend à devenir bleu.

L. Quant aux couleurs ternes et mal décidées, on les désigne par les termes de

Lividus, livide, en grec, pelios.

Plumbeus, plombé, en grec, molybdos.

Sordidus, sale.

Luridus, qui est couleur de cuir selon les uns, qui est d'un jaune sale et brunâtre selon les autres.

Gilvus, qui signifie cendré selon les uns, jaune de rouille selon d'autres.

Pallidus, pale, peu coloré; dans les composés grecs, achroos.

§. 414. Tous ces termes combinés avec le nom des organes, expriment en un seul mot l'organe et sa couleur, comme chrysanthus, à fleur couleur d'or, etc.; mais il ne suffisait point encore au Botaniste de pouvoir exprimer, et les nuances des couleurs, et les organes auxquels ils faisaient allusion, il fallait encore exprimer la manière dont les couleurs peuvent se trouver réparties sur chaque organe; et quoique ces détails soient difficiles à atteindre par le langage, on a admis plusieurs termes destinés à ce but.

Si l'on veut exprimer le nombre des couleurs diverses que présente une partie quelconque, on se sert des termes unicolor, bicolor, tricolor, quadricolor, pour exprimer qu'il y a une, deux, trois ou quatre couleurs. On n'est pas dans l'usage de pousser cette énumération plus loin. Il faut remarquer que les mots de bicolor et de discolor, qui semblent synonymes, ont deux sens bien distincts:

Bicolor, bicolore, signifie qui a deux couleurs sur une même surface.

Discolor se dit des organes planes qui ont une de leurs surfaces d'une couleur, et l'autre d'une autre couleur, comme, par exemple, le Tradescentia discolor, qui a le dessus de la feuille vert, et le dessous rouge.

Concolor, qui est de la même couleur que celle à laquelle on la compare.

Les couleurs peuvent être disposées sur une même surface d'après divers types. On nomme

Raie (Linea, en grec Grammè), des marques trèsétroites et longitudinales, analogues à la ligne des géomètres, et par conséquent une surface est dite rayée (lineatus), lorsqu'elle porte de semblables lignes; on emploie quelquefois, dans ce sens, les mots de stries et de strié, qui s'appliquent réellement aux cas où les lignes présentent une dépression ou petite cannelure.

Bandelette (Fascia), s'emploie quelquesois pour désigner une bande colorée, et fasciatus se dit, par conséquent, d'une surface qui présente une bande ou ligne large et colorée.

Tache (Macula), indique un espace arrondi, d'une couleur différente du fond, et taché (maculatus), signifie par conséquent une surface munie de taches.

Point (Punctum), désigne des taches si petites qu'elles semblent des points, et ponctué (punctatus), se dit d'une surface tachée de petits points.

Ocellatus, marqué de petites taches annulaires ou circulaires, et dont le milieu est incolore.

On dit pictus, peint, d'une surface qui a des taches qui ne sont ni très-arrondies, ni très-allongées.

Marginatus, se dit d'une surface qui a une bande colorée sur le bord.

Panaché (variegatus), se dit d'une surface qui a plusieurs couleurs disposées sans aucun ordre. On le confond quelquesois avec le mot de varius, qui s'applique à la forme plutôt qu'à la couleur, mais qui, sous ce dernier rapport, a un autre sens; ainsi, flores varii, par exemple, se dit des sleurs qui sont sujettes à changer de couleur; mais pour éviter toute équivoque, il faut dans ce sens employer le mot de changeant (mutabilis).

Zoné (zonatus), qui a des bandes concentriques ou disposées circulairement.

Diffusus, se dit d'une teinte répandue uniformément sur une couleur.

Raturé (lituratus), se dit, mais rarement, des taches ou raies qui sembleut formées parce qu'on aurait enlevé une couche supérieure pour mettre l'inférieure à jour.

Tous ces termes peuvent se combiner avec les noms des couleurs de la manière suivante :

Albo-lineatus, rayé de blanc ou marqué de raies blanches; nigro-punctatus, ponctué de noir ou marqué de points noirs, etc.

Enfin, plusieurs de ces termes, ou leurs analogues, peuvent se combiner avec les noms d'organes comme dans lineatipes, ou grammopodius, à pédicule rayé; punctiflorus, à fleurs ponctuées; mais ces composés sont, en général, peu usités.

#### Art. 14. Modifications d'odeurs.

§. 415. L'Odeur (Odor) est l'impression qu'un corps produit sur l'organe de l'odorat par ses émanations volatiles. L'Arome (Aroma) est la partie d'un corps odorant, qui, en se volatilisant, produit l'odeur.

Les odeurs sont très - variées; mais comme elles sont au nombre des sensations simples, elles ne peuvent se définir, et s'indiquent seulement par des termes généraux ou par des exemples. Ainsi, on dit d'un végétal ou d'un organe, qu'il est

Odorant (odoratus), lorsqu'il a une odeur quelconque; quoique ce soit là sa vraie signification, on le prend presque toujours en bonne part et comme synonyme de fragrans ou de suaveolens, qui sent bon. Fragrans se dit plus spécialement des odeurs douces, pénétrantes et qui agissent un peu sur les ners, comme les odeurs des sleurs très-odorantes, la Tubéreuse, la Jonquille, etc. Ambrosiacus, qui a une odeur d'ambrosie; se dit des odeurs analogues à l'ambre ou au musc. Pour ces dernières, on se sert plus particulièrement du mot musqué (moschatus).

Aromatique (aromaticus), signifie qui a une odeur d'aromates, comme les Lauriers, et en général les écorces, les résines, les bois, et les feuilles dont l'odeur est agréable.

Les odeurs désagréables se désignent par les épithètes suivantes:

Fétide (fætidus), qui a une mauvaise odeur en général.

Graveolens, qui a une odeur désagréable, parce qu'elle est trop forte.

Teter, qui a une odeur très-fétide.

Vireux (virosus), dont l'odeur désagréable paraît annoncer de mauvaises qualités.

Hircinus, qui a une odeur de bouc.

Nidosus, nidorosus, qui a une odeur de brûlé, selon les uns, ou d'œuf pourri, selon les autres.

Alliacé (alliaceus), qui a l'odeur de l'ail.

Spermaticus, qui a une odeur analogue à celle du sperme animal, comme la sleur mâle du châtai-gnier; on le traduit en français par les mots de spermatique ou de pénétrante.

Piquante (pungens), qui a une odeur analogue à la moutarde.

Muriatique (muriaticus), qui a une odeur marine, comme les plantes et les animaux qu'on vient de sortir de la mer.



Digitized by Google

Par opposition à tous ces termes, inodore (inodorus), signifie qui n'a point d'odeur.

#### Art. 15. Saveurs.

§. 416. La Saveur (Sapor, Gustus Neck.) est l'impression que fait un objet sur les organes du goût en se dissolvant.

Comme les odeurs, les saveurs se sentent et ne se décrivent guère que par la comparaison avec des saveurs connues. Leur seule énumération suffira pour rappeler les principales classes de saveurs.

Doux (dulcis), qui n'est pas âcre.

Sucré (saccaratus), qui a la saveur du sucre.

Miellé (melleus), qui a la saveur du miel.

Acre (acris), qui irrite la bouche.

Brûlant, caustique (urens, causticus), qui semble brûler.

Piquant (pungens), qui pique comme la moutarde.

Poivré (piperitus), qui pique comme le poivre.

Alkalin (alkalinus), qui agace comme l'alkali.

Salé (salinus), qui a la saveur du sel de cuisine.

Acide (acidus), qui a la saveur du vinaigre.

Acerbe (acerbus), âpre au goût comme un fruit mal mûr; c'est un faible degré du suivant.

Styptique ou astringent (stypticus), qui a la saveur du tânnin.

Amer (amarus), qui a la saveur de la gentiane: Felleus, qui a la saveur du fiel.

Pateux, visqueux (viscosus), qui est fade et a la consistance pateuse.

- 'Aqueux (aquosus), qui ressemble à de l'eau.
Insipide (insipidus), sans saveur.
Sec (siccus), sans humidité.
Fade (subinsipidus), qui a peu de saveur.
Sapide (sapidus), qui a une saveur.

### CHAPITRE V.

#### Abréviations et signes convenus:

§. 416. Plusieurs des termes qui reviennent trèsfréquemment dans les descriptions, se désignent par des abréviations ou des signes convenus, que je crois devoir expliquer ici en peu de mots.

Quant à la durée: © annuel, & bisannuel, # vivace par la racine et annuel par la tige, ou rhizocarpien, 5 vivace par la tige, ou caulocarpien.

L'époque de la sleuraison se marque en mettant le numéro du mois en chissres romains; ainsi, IV-VI, signisse qui sleurit depuis le mois d'avril au mois de juin.

Les mots composés du nom d'un organe et d'un nombre absolu s'écrivent souvent avec le chissire de ce nombre; ainsi, 10-sidus ou 10-petalus, doivent se lire decemsidus, decapetalus.

Les noms des auteurs se désignent en abrégé par la première syllabe du mot, plus la première lettre de la seconde. numéro sans astérisque, renvoie à la simple définition du mot.

Tous les termes substantifs expliqués dans l'ouvrage, sont indiqués dans la table. Quant aux adjectifs dont le nombre est indéfini, on n'y a placé que ceux dont l'usage est très-important, ou dont le sens présente quelques difficultés.

Pour les adjectifs dérivés, il faut chercher le substantif dont ils dérivent, et consulter le §. 242 pour connaître le mode de dérivation, s'il ne s'entend pas de lui-même; ainsi, par exemple, si j'ai à chercher bracteutus, je trouve le mot bractea, bractée, et je vois au §. 242 que les dérivés en atus indiquent la présence de l'organe; donc bracteatus signifie muni de bractées. Quant aux adjectifs composés, si on les trouve à la table dans leur intégrité, cela prouve qu'ils présentent quelques difficultés, et alors on doit recourir à la page indiquée; si on ne les trouve pas, il faut chercher le sens de leurs composans, et d'après les règles données aux 55. 243, 244, 245 et 246, en conclure le sens du composé. Ainsi, par exemple, si je veux savoir ce que signifie le mot erythrospermus, je cherche erytrhos, et je trouve qu'il signifie rouge, et spermus qui évidemment vient de spermum, graine; donc erytrospermus est un composé grec, signifiant qui a les graines rouges... Au moyen de ces combinaisons, la table suivante donne l'explication, non-seulement des mots déjà faits, mais de presque tous ceux qu'on peut faire.

FIN.

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES TERMES.

## A.

| <i>A</i> .        | 428                  | adscendens.            | \ 439          | a  |
|-------------------|----------------------|------------------------|----------------|----|
| Abréviation, io.  | 497*                 | A:lscensus.            | 32             |    |
| Abbreviatus.      | 472                  | adversus.              | 44:            | 2  |
| Abortus.          | 406 94*              | æqualis.               | 471 358        |    |
| Absorption, io.   | 403                  | œquatus.               | 46:            |    |
| abrupte pinnatus. | 339                  | æquinoxialis.          | 408            | _  |
| Acantha.          | 344                  | æruginosus.            | 49             |    |
| Acanthon.         | 344                  | Aër-vessels.           | . 31           |    |
| Accrescentia.     | .403                 | æstivalis.             | 42             | E' |
| Acecium.          | <b>3</b> 80          | ætheos.                | 42             |    |
| acerhe, us.       | 496                  | agame, us.             | <b>3</b> 5     |    |
| acerosus.         | 451                  | agenius.               | 35             | T. |
| acetabuliformis.  | 454                  | Aggedula.              | 39             |    |
| acétique, um.     | 412                  | aggrégés fruits.       | 376 38         | 7  |
| Achene, a, ium.   | 38o                  | aggrégé, atus.         |                |    |
| Achroos.          | 491                  | agrestis.              | 42             | 5  |
| acicularis.       | 45 ı                 | aigu.                  | · 45           | 9  |
| aciculatus.       | 461                  | Aiguillon.             | 34             |    |
| Acide, um.        | 411                  | Aile.                  | 34             |    |
| acide, us         | 496                  | Ailes des Papi         | lionacées. 36  |    |
| Acies.            | 446                  | Aile des Stape         | ilia. 37       | 5  |
| acinaciformis.    | 452                  | aima, atos.            | 48             | 7  |
| Acinus.           | 385                  | Akène, a.              | 38             | ó  |
| acotylédones.     | 209*                 | Aisselle.              | 49             | 8  |
| acre, is          | 496                  | Ala.                   | 347 375 364 49 |    |
| accrescens.       | 481                  | Alæ corollæ.           | 36             |    |
| accretus.         | 476                  | Alabastrum.            | 35             | 2  |
| Accroissement.    | 403                  | Albedo.                | 48             | 34 |
| Acrospire.        | 398                  | Albumen.               |                | 20 |
| Aculeus.          | 344                  | Albumen (Gœ            | erto.) 3g      | 97 |
| Acumen.           | 459                  | Albumine, a.           | 4:             | 20 |
| acuminatus, osus. | 459                  | albumino <b>su</b> s ( | Gærin.). 39    | 97 |
| , acutus.         | 459                  | albescens, ica         | ins, idus. 48  | 85 |
| Adductores.       | 374                  | Alburna.               |                | 28 |
| Aden, os.         |                      | Alburnum.              |                | 28 |
| Adelphia.         | 371                  | albus.                 | 4              | 84 |
| Adhérence. 406    | 476* 111*            | Alimonia.              |                | 09 |
| adhérent, ens.    | 476 478              |                        | •              | 34 |
|                   | 38 476  4 <u>7</u> 8 | allagostemon.          |                | 34 |
| Adnatum.          | 331                  |                        |                | 95 |
| Adnascens.        | 331                  | allongé.               |                | 72 |
| adpressus.        | 436 341              | Allongement.           | 4              | 03 |

| -Incotnia          | . 426       | anomale, us.                                   | 429         |
|--------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| alpestris.         | 426         | Anthère, a.                                    | 370         |
| alpin, us.         | 339         | Anthera muscorum (L                            | in.) 389    |
| alterné pinnatus.  | 434         | Anthesis.                                      | 404         |
| alterne, us.       | 462         | Anthodium.                                     | 358         |
| alvéolé, atus.     | 415         | Anthos.                                        | 304 352     |
| Amarine, a.        | 496         | Anthurus.                                      | 356         |
| amarus.            | 446         | Antrum.                                        | 384         |
| Ambitus.           | 495         | Apertio.                                       | 404         |
| ambrosiacus, eus.  |             | Apex.                                          | 445         |
| Amande.            | 397<br>358  | Aper (Ray. Tourn.)                             | 370 299     |
| Amentum.           | 496         | apiculatus.                                    | 459         |
| amer.              | 415         | Apicule, us.                                   | 459 346     |
| Amer.              | 397         | Apophyse, is.                                  | 446 390     |
| Amnios.            |             | Apothecium.                                    | 392         |
| Amidon.            | 416<br>424  | Appendice, ix.                                 | 375 347     |
| ammodytes.         | 356         | Appendiculum.                                  | 347         |
| Amphantium.        | 424         | appliqué, catus.                               | 436 341     |
| amphibie, us.      | 434         | approché.                                      | 436         |
| amplectans.        | 438         |                                                | 436         |
| amplexicaulis, e.  |             | approximatus.                                  | 430<br>425  |
| amplexus.          | 341         | apricus.                                       | 423         |
| ampliatus.         | 473         | aquatilis.                                     | 423<br>423  |
| ample, us.         | 473<br>326  | aquatique , <i>cus.</i><br>Arbre , <i>or</i> . | 324         |
| Ampoule.           | 326         |                                                | 325         |
| Ampulla.           |             | Arbrisseau.                                    | 324         |
| Amylum.            | 416         | Arbuscula.                                     | 324<br>325  |
| on.                | 428         | Arbuste, um.                                   | 425         |
|                    | 8* 49       | argillosus.                                    | 423<br>424  |
| Anabices.          | 322         | arenarius.                                     |             |
| onanthus.          | 428         | Arète, ista.                                   | 345<br>776  |
| Anatomie, e, ia.   | 19          | Arète, acies.                                  | 446<br>485  |
| anceps.            | 450<br>351  | argenté, eus, atus.                            | 484         |
| Ander.             | 351         | argos.                                         |             |
| androgyne, us.     |             | argyros.                                       | 485         |
| Androphore, um.    | 371         | arhizus.                                       | 428         |
| Anfractuosité.     | 441         | Arille, us.                                    | <b>3</b> 79 |
| Anfractus.         | 441         | Arista.                                        | 345<br>277  |
| angios.            | 437         | Armes, a.                                      | 344         |
| Angiospermie, ia.  | 43<br>//C   | armatus.                                       | 344         |
| Angle , ulus.      | 446         | armeniaceus.                                   | 490         |
| anisos.            | 467         | armeniacus.                                    | 490         |
| anisostemones.     | 467         | Arome, a.                                      | 494         |
| angustus, atus.    | 472         | aromatique, cus.                               | 495         |
| Anneau.            | 389         | arrectus.                                      | 439         |
| annotinus.         | 48o         | arrondi.                                       | 448         |
| annulatus.         | 303         | Article, ulus.                                 | 315         |
| Annulus. 389 391   |             | articulé, atus.                                | 437         |
| Annulus elasticus. | <b>38</b> 9 | Articulation, io.                              | 315<br>296  |
| annuel, us.        | 480         | articulées, gousses.                           | 386         |

| artificiel, alis.   | <b>,</b> . | 33*         | basilaire, aris.        |     | 432         |
|---------------------|------------|-------------|-------------------------|-----|-------------|
| arvensis.           |            | 425         | Basigyne, ium.          |     | 372         |
| ascendant, ens.     |            | 439         | Baume.                  |     | 419         |
| Ascidium.           |            | 335         | Bec.                    |     | 375         |
| Asparagus.          |            | 324         | benzoïque, um, acide.   |     | 412         |
| Asparagine, a.      |            | 414         | berceau, feuilles en.   |     | 407         |
| Aspect.             | 93         | 46o         | Besimen.                |     | 395         |
| aspre, er.          |            | 46o         | Beurre.                 |     | 418         |
| Assimilation, io.   |            |             | bi, bis                 |     | 465         |
| ater.               | 1 .        | 486         | biceps.                 |     | 365         |
| Athera.             |            | 345         | bicolor.                |     | 492         |
| atramentarius.      |            | 486         | biennis.                |     | 480         |
| atratus.            |            | 486         | bifarius.               |     | 434         |
| attenuatus.         |            |             | bidenté, atus.          |     | 456         |
| Aubier.             |            | <b>32</b> 8 | biferus.                |     | 423         |
| Auctus              |            | 403         | biflorus.               |     | 465         |
| auctus.             |            | 48 ı        |                         |     | 427         |
| Auleum.             |            | 362         | bifurqué, <i>catus.</i> |     | 458         |
| aurantius, acus.    |            | 488         | biloculaires, gousses.  |     | 386         |
| Aurantium           |            |             | bimus.                  |     | 480         |
| aureus, atus.       |            | 489         | biniflorus.             |     | 465         |
| Auricule, a.        |            | 347         | binus, binatus.         | 465 | 466         |
| Auricula (Wild.)    |            | 335         | bisannuel.              |     | 480         |
| auriculatus.        |            |             | bisexuel, alis.         |     | 35 ı        |
| autumnal, is.       |            | 421         | Bladder.                |     | 309         |
| Avortement.         | 406        | 94*         | blanc.                  |     | 484         |
| azuré, eus.         | -          | 491         |                         |     | 400         |
| Axe, is.            |            | 445         | Blaste, us.             |     | 400         |
| Axilla.             | -          | 498         | Blepharæ.               |     | 390         |
|                     |            | -0          | bleu.                   |     | 490         |
| В.                  |            | -           | Boîte à savonnette.     |     | 387         |
| .L.                 |            |             | Bois.                   |     | 327<br>328  |
| Bacca.              |            | 385         | Bois imparfait.         |     | 328         |
| Bacca corticata.    |            | 385         | Bois (Thomps.)          |     | 417         |
| Bacca spuria.       |            | 385         | hordante, aigrette.     |     | 381         |
| Bacca vera.         |            | 385         | Bosse.                  |     | 446         |
| baccata, semina.    |            | 395         | Bord.                   |     | 446         |
| baccatus, calyx.    |            | 481         | bossu.                  |     | 462         |
| Bacillus.           | 400        | 349         | bosselé.                |     | 461         |
| badius.             |            | 487         | Botanique, ca.          |     | 18          |
| Baie.               |            | 385         | Botanos, è.             |     | 308         |
| Baie des Conifères. |            | 388         | Bouclier.               |     | 39 <b>2</b> |
| Balauste, a.        |            | 384         | Bouquet.                |     | 357         |
| Bâle.               |            | 368         | Bourgeon.               |     | 329         |
| Balsamum.           |            | 419         | Bourgeonnement.         |     | 403         |
| Bandelette,         | 477        | 492         | Bourrelet.              |     | 350         |
| Barbe , a.          | ٠,         | 345         | boursouflé.             |     | 443         |
| Barbula             |            | 391         | Bouton.                 | 352 | 329         |
| Pase, is            |            | 445         | Bouture.                |     | 340         |

| brachialis.                                   | 470             | Cambium.                     | 409          |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| Brachium.                                     | 470             | campanulé, <i>ulatus</i> , a | ceus. 453    |
| brachiatus. vid. divari                       | catus.          | campestris.                  | 425 426      |
| Bractée, ea.                                  | 353 354         | Camphre , <i>ora.</i>        | 418          |
| Bractéole, a.                                 | <b>3</b> 53 354 | canaliculatus.               | 454          |
| Branche.                                      | 323             | Canal médullaire, is.        | 327          |
| Brasse.                                       | 470             | candidus.                    | 484          |
| brevis.                                       | 472             | Caoutchouc.                  | 419          |
| brillant.                                     | 46o             | canus, escens.               | 485          |
| Brindilles.                                   | 324             |                              | 449 474      |
| Brou.                                         | 384             | Capillamentum.               | 371          |
| brun, nneus.                                  | 486             | Capil/itium.                 | 394          |
| Buisson.                                      | 324             |                              | 469          |
| Bulbe, us.                                    | <b>330</b> 349  | Capitule, um.                | 357          |
| Bulbe des Orchis.                             | 326             |                              | 343          |
| Bulbille, us.                                 | 349             |                              | 387          |
| Bulbo-tuber.                                  | 323             |                              | 387          |
| Bulbulus.                                     |                 | Capsula muscorum.            | 389          |
| bullatus.                                     | 443             | Capsula (Malp.)              | 370          |
|                                               | •               | Capsule des Carex.           | 375          |
| ` <b>C</b> .                                  |                 | Capsule des Fougères.        |              |
|                                               |                 | capsulaires, fruits.         | 385          |
| caché.                                        | 429             | Capuchon.                    | 375          |
| Cacumen.                                      | 445             |                              | 357          |
| cadue, cus.                                   |                 | Caput radicis.               | 326          |
| cæspitosus.                                   | 436             |                              | 259* 150     |
| Cal, Callus.                                  | 482             |                              | rs. 427      |
| Calamus.                                      | 321             |                              | 453          |
| calathiformis.                                | 454             |                              | 446 364      |
| Calcar.                                       | 373             |                              | 446 364      |
| calcaratus.                                   | 373             |                              | 453          |
| calcareus.                                    | 425             | Cariopse, is.                | 380          |
| <i>calceus.</i><br>Calendrier de Flore.       | 400<br>361      | cariophyllées, fleurs.       | 364          |
| Calendarium Floræ.                            | 361             |                              | 488          |
|                                               | 361             | Caro.                        | 383          |
| Calice , <i>yx.</i><br>Calicule , <i>us</i> . | 36 <sub>2</sub> | Corpora                      | 376          |
| Calice commun.                                | 354             |                              | 372          |
| Calopodium.                                   | 354<br>354      |                              | 43r<br>266   |
| Calyx.                                        | 361             |                              | 366<br>365   |
| Calyx communis.                               |                 | Catulus.                     | 358          |
| calleux , osus.                               |                 | Cavités aériennes.           | 313          |
| Calpa.                                        |                 | capus.                       | 484          |
| calycinus.                                    |                 | Cauda.                       | 464<br>347   |
| Calyculus.                                    |                 | Caudex.                      | 347<br>323   |
| calycostemon.                                 |                 | Caudex descendens.           | 323<br>323   |
| calyciflorus.                                 |                 | Caudex radicis.              | 32 <b>5</b>  |
| Calyptra.                                     |                 | Cauliculus,                  | 398          |
| Colyptra. (Tourn.)                            | 379             | Caulon,                      | . 390<br>32¥ |
| 24                                            | <b>P/3</b>      |                              | prod         |

|                        |      | 7               | Circomagniption         | 447        |
|------------------------|------|-----------------|-------------------------|------------|
| caulocarpien, eus.     |      | 422             | Circonscription.        | 446        |
| caulocarpus.           |      | 43r             | Circumferentia.         | 349        |
| Caulis.                |      | 320             | Cicumpositio.           | 447        |
| caulinus, aire.        |      | 430             |                         |            |
| caulinæ stipulæ.       | •    | 334             | circumsepientia, folia. | 407        |
| caustique, cus.        | -    | 496             | Cire.                   | 417        |
| Cayeu.                 |      | 33 <sub>1</sub> | Cirrus, Cirrhus.        | 343        |
| Cellule, a.            |      | 309             | Cistule, a.             | 393        |
| cellulaires, végétaux  | • :  | 207*            | Clados.                 | 323        |
| cellulaire, tissu.     |      | 308             | Classe, is. 195*        | 196<br>23* |
| cellulaire, enveloppe. |      | 329             | Classification, io.     |            |
| cellulaires, cloisons. |      | 378             | Clavicula, us.          | 343        |
| celluleux, osus.       |      | 483             | Cloison.                | 378        |
| Centimètre, um.        |      | 470             | Clypeatus.              | 452        |
| Centre, um.            |      | 445             | coadnatus, coadunatus.  | 476        |
| Centhrum.              |      | 373             | Coalitio. 476           | 406        |
| Cephalanthe, ium.      |      | <b>3</b> 58     | coalitus.               | 476        |
| Cepholode, ium.        |      | 392             | Coarcture.              | 323        |
| Cephalum.              |      | 35 <sub>7</sub> | coarctatus.             | 436        |
| Cera.                  |      | 417             | coccineus.              | 488        |
| cernuus.               |      | 440             | Coccum.                 | 377        |
| Chæta.                 |      | 345             | Cœruleus, escens.       | 490        |
| Chair.                 |      | 383             | Cœur du bois.           | 328        |
| Chalaza.               |      | 396             | cæsius. 491             | 490        |
| Chalumeau.             |      | 321             | Coeffe.                 | 390        |
| changeant.             |      | 493             | Cohorte, ors.           | 195        |
| Character.             | 250× | 150             | cohérent, ens. 476      | 437        |
| Chorion.               | ,    | 397             | Coléophylle.            | 399        |
| Chaton.                |      | 358             | Colesula.               | 391        |
| Chaume.                |      | 321             | Coléorbize.             | 398        |
| Cheveu.                |      | 469             | 4                       |            |
| Chemises.              |      | 376             |                         | 484        |
|                        |      | 488             | <b>-</b>                | 334        |
| chermesinus:           |      | 490             | Collet.                 | 323        |
| chloros.               |      | 370             | Collerette.             | 354        |
| Chorda pistillaris.    |      | 491             | collinus.               | 426        |
| chrysanthus.           |      | 303             | Collier.                | 355        |
| Chrysocarpus.          |      | 489             | Collum.                 | 323        |
| Chrysos.               |      | <b>3</b> 35     | Colum                   | 378        |
| Cicatrice, ula.        | •    | 396             | Columelle, a.           | 390        |
| Cicatricule, ula.      |      | 345             |                         | 445        |
| Cil, Cilium.           |      |                 | Columna.                | 37 E       |
| Cils du péristome.     |      | 390<br>345      | Coma. 353               | 379        |
| cilié, atus.           |      |                 | conformis.              | 475        |
| cinereus, ascens.      |      | 485<br>488      | comosus.                | 475<br>433 |
| cinnabarinus.          |      | 488<br>733      | communis, petiolus.     | 332        |
| circa, um.             | 2/6  | 433             | communis, calyx.        | 354        |
| circinalis.            | 342  | 441             | commune, receptaculum.  | 356        |
| circinnatus.           |      | 448             | complet, us, fleur.     | 429        |
| Circonférence.         |      | 446             | combier, as a mour.     | オーブ        |

|                              | 2.0         |                           | 110         |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Complexus membranaceus.      |             | cordatus.                 | 448         |
| Complexus cellularis,        | 308         | Corculum.                 | 398         |
| Complexus tubularis.         | 310         |                           | 448         |
| Complexus vascularis.        | 310         | Cordon ombilical.         | 379         |
| Complexus utricularis.       | 309         | Cordon pistillaire.       | 370         |
| complicatus.                 | 443         | Cormus.                   | 322         |
| composé, itus.               | 455         | Cornes, ua.               | 375         |
| composées, feuilles.         | 332         | cornet, feuilles en       | 342         |
|                              | 366         | Cornu clavatum.           | 375         |
| composées, grappes.          | 359         | Corolle, a.               | 362         |
|                              | <b>450</b>  | corollaire, aris, vrille. | 344         |
| comprimé.                    | 45o         | Corollule, a.             | 362         |
| concave, us.                 | <b>453</b>  | Corona. 363 373           | 375         |
| Conceptaculum. 377           | 38 <b>5</b> | coronatus. 358            | 433         |
| concolor.                    | 492         | Corpus ligneum.           | 327         |
| conduplicantia , folia.      | 407         |                           | 399         |
| conduplicatus.               | 443         | Corps ligneux.            | 327         |
| conduplicatives, a, feuilles |             | Cortex.                   | 328         |
| Cone, us.                    | 388         | corticata bacca.          | 385         |
| confertus.                   | 436         | Cortina.                  | 356         |
| confluens.                   | 476         | Corymbe, us.              | 357         |
| confluentes, nervures.       | 336         | Côte des Stries.          | 46ı         |
| conglobatus.                 | 436         | Côté.                     | 445         |
| conglomeratus                | 436         | Coton.                    | 345         |
| conique, cus.                |             | Coton (Thomps.)           | 41.7        |
| Conide, ium.                 | 350         |                           | 399         |
| conjugué, atus.              | 340         | cotylédonés, végétaux.    | 109*        |
| Conjunctorium.               | 390         | cotyliformis.             | 453         |
|                              | 476         |                           | 328         |
| Connectif, ivum.             | · 371       |                           | 328         |
| connivens.                   | 442         |                           | 441         |
| conniventes, ia, seuilles    |             | Coudée.                   | 470         |
|                              | 481*        | Coulant.                  | 348         |
| contigu, uus.                | 436         | Couleur. 172*             | 484         |
|                              | 436         | Coupe.                    | 350         |
| Contextus cellularis.        | 308         | courbé.                   | 440         |
| Contextus tubularis.         | 310         |                           |             |
| Contextus membranaceus.      | 308         |                           | 358         |
| Contextus vascularis.        |             | couronné.                 | 472         |
| contortus.                   | 310         | court.                    | 335         |
| contractus.                  | 441         | Coussinet.                | 343         |
|                              | 442         | Crampons.                 | • •         |
| contraire, arius.            | 433         | crassus.                  | <b>473</b>  |
| convexe, us.                 | 453         | crateræformis .           | 454         |
| Conus.                       | 388         | Crena, atura.             | 45 <b>5</b> |
| convolutives, a, feuilles.   |             | Crenelure,                | 455         |
| convolutus.                  | 443         | crenelé, atus.            | 455         |
| copulative, us.              | 478         | crèpu. 462                |             |
| Coque.                       | 377         | cretaceus.                | 425         |
| Cor seminis.                 | 398         | otènx.                    | 481         |

| Creux tubulaires.     |     | 313             | decem.                 | 4      | 66  |
|-----------------------|-----|-----------------|------------------------|--------|-----|
| crevassé.             |     | 462             | deciduus.              | 4      | .8o |
| Crin, is.             |     | 346             | Décimètre, um.         | 4      | 70  |
| crispus.              | 443 | 462             |                        |        | 40  |
| cristatus.            | •   | <b>4</b> 53     | décomposé, itus.       | 4      | 56  |
| Crochets.             |     | 379             |                        | - 4    | .56 |
| croceus, atus         |     | 488             | decumbens.             | 4      | 42  |
| crocus, crocos.       |     | 488             | décurrent, ens.        |        | 78  |
| croisées, paires.     |     | 434             | décursive, us.         |        | 78  |
| Croisement de races.  |     | 404             |                        |        | 34  |
| croissant, en.        |     | 449             | Défenses.              |        | 44  |
| Crosse, feuilles en   |     | 342             | deflexus.              |        | 40  |
| Crossette.            |     | 349             |                        |        | о3  |
| cruciatus.            |     | 434             | Déformation, io.       |        | 06  |
| cruciformis.          |     | 434             | Déhiscence, tia.       |        | 05  |
| Cryptogamie, ia.      |     | 42              |                        |        | 85  |
| cryptos.              |     | 429             |                        |        | 56  |
| cubitalis.            |     | 470             | deltoïde, eus.         |        | 51  |
| Cubitus.              |     |                 | demersus.              |        | 24  |
| cucullatus.           |     |                 | demi-embrassées, feuil |        |     |
| Culmus.               |     | 321             |                        |        | 24  |
| cunéiforme, is.       |     | 448             | Dent, dens.            |        | 55  |
| Cupule ; a.           |     | 382             |                        |        | 55  |
| curvatives, feuilles. |     | 343             | Dents du péristome.    |        | 90  |
| curvinerves, feuilles |     | 336             |                        |        | 55  |
|                       |     |                 | denté, atus            |        | 55  |
| Carries               | 150 | 440             | dentelé.               |        | 55  |
| Cuspide, is.          | 459 | 346             | denticulatus.          |        | 37  |
| cuspidatus.           |     | 459             | denudé, atus.          |        | 66  |
| Cuticule, a.          |     | 315             | denus, arius.          |        |     |
| cyanos.               |     |                 | dependens.             |        | .39 |
| cyanœus.              |     | 491             | dependentia, folia.    |        | 07  |
| cyathiformis.         |     | 454             |                        | 45o 4  |     |
| Cyathus.              |     | 35 <sub>0</sub> | deregularis.           |        | 75  |
| cylindrantheræ.       |     | 478             | Derma, is.             |        | 28  |
| cylindrique, cus.     |     | 449             | descendant, ens.       |        | .39 |
| cylindrobasiostemon.  | 250 | 477             | Descensus.             |        | 25  |
| Cyme, a               | 338 | 324             | Description, io.       |        | 7*  |
| Cynarhodon.           |     | 387             | Désinence, tia.        |        | 8*  |
| Cyphelle, a.          |     | 347             | Desmos.                |        | 57  |
| Cyrrhus.              |     | 343             | Dessiccation, io.      |        | 9*  |
| Cystidium.            |     | 38 ı            | dextrorsus.            |        | 4 T |
|                       |     |                 | di.                    |        | 65  |
| <b>D.</b> 1           |     |                 | diadelphe, us.         |        | 78  |
| •                     |     |                 | Diadelphie, ia.        |        | 42  |
| Dædaleus.             |     |                 | Diandrie, ia.          |        | 42  |
| Débris.               |     | 335             |                        |        | 65  |
| deca.                 |     | 466             |                        | sses.3 | 86  |
| Décagynie, ia.        |     | 42              | Dichotomie, ia.        | 4      | 58  |
| Décandrie . ia        |     | 42              | dichotome - us.        |        | 50  |

| dicotylédone, eus.   | 211*         | Drupe, a.                   | 383         |
|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Didynamie, ia.       | 42           | Ductus intercellulares.     | 309         |
| didyname, us.        | 476          | dulcis.                     | 496         |
| diffusus.            | 442          | Dumetum.                    | <b>3</b> 25 |
| diffusus, color.     | 493          | Dumus.                      | 325         |
| digitaliformis.      | 453          | duodecim.                   | 466         |
| digitalis.           | 470          | duodenus.                   | 466         |
| digité, atus.        | 457          | duplex. 465                 | 466         |
| Digitus.             |              | duplex, perigonium.         | 306         |
| Digynie, ia.         | 43           | duplicatus.                 | 465         |
| Dimensions.          | 141* 468     | duplicato-dentatus v. biden |             |
| Diœcie, ia.          | 43 44        |                             | 456         |
| dioique, cus.        |              | duplos•                     | 467         |
| dipetala, carina.    | 365          | dyplostemones.              | 467         |
| diplostemones.       |              | Duratio.                    | 479         |
| Direction , io.      | 405 439*     | Durée.                      | 479         |
| disciformis.         | 448          | Duvet.                      | 345         |
| discolor.            | 492          | Dynamis.                    | 475         |
| Disque, cus. 4       | 46 358 372   |                             | ••          |
| Disposition , io.    | 433*         | $\mathbf{E}_{ullet}$        |             |
| dissemblables.       | 475          | 13.                         |             |
| Dissepimentum.       |              | e, ex.                      | 428         |
| dissimilis.          |              | ebracteatus.                | 428         |
| distant, ans.        |              | eburneus.                   | 485         |
| distiche, us.        | 434          | Écailles. 330               | 374         |
| distinct, us         | 476          | Écailles de l'involucre.    | 354         |
| diurne, us. 4        | 08 421 480   | écailleuses, glaudes.       | 355         |
| divaricatus.         | 442          | écailleuse, aigrette.       | 38t         |
| divergent, ens.      | 442          | écarté.                     | 436         |
| divergentes, nervut  | res. 444 337 | échancré.                   | 456         |
| divergentes, feuille | es. 407      | Échancrure.                 | 456         |
| diversus.            | <b>4</b> 75  | echinatus.                  | 461         |
| divisé, ovaire.      | 369          | 7.                          | 394         |
| Division, io.        | 191*         | Écorce.                     | 328         |
| dodeca.              |              | écrasé.                     | 459         |
| Dodécagynie , ia.    | 43           | estilé.                     | 474         |
| Dodécandrie, ia.     | 42           | Efflorescentia              | 404         |
| dodrans.             |              | Effoliatio.                 | 403         |
| dodrantalis.         |              | égal. 475 47                | ı 358       |
| dolabri formis.      | 452          | élancé.                     | 474         |
| doré.                | 489          |                             | 473         |
| dorsal, is.          | 43 i         |                             | 462         |
| Dos des stries.      | 461          | Élatère, er.                | 391         |
| double.              | 465          | élémentaires, parties.      | 3081        |
| doubles, fleurs.     | 468          | élémentaires, principes.    | 410         |
| double, périgone.    | . 360        | eleutherantheræ.            | 478         |
| Drageon.             | 348          | eleutheros.                 | 476         |
| dressé.              | 439          | elliptique, cus.            | 447         |
| dressées, feuilles.  | 407          | ellipsoide, eus.            | 45          |

| **** ***                                  |                   | T dlame (Comment      | 2           |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Elongatio.                                | 403               | Epidermis (Gærtn.)    | 379         |
| elongatus.                                | 472               | epigyne, us.          | 479 432     |
| Elytriculus.                              | 358               | Epillet.              | 359         |
| Emarginatura                              | 456               | epimenus.             | 432         |
| emarginatus.                              | 456               | Epine.                | 34 <b>4</b> |
| embrassant.                               | 438 <sup>.</sup>  | epipetalus.           | 431         |
| embrassées, feuilles.                     | 34 I              | Epiphragme, a.        | 391         |
| Embryon, yo.                              | 398               | epiphyllus.           | 304         |
| embryonés, végétaux.                      | 208*              | epirhizus             | 431         |
| embriqué.                                 | 437               | Epispersme, um.       | 395         |
| embricatives , feuilles.                  | 342               | épispermique, cus.    | 397         |
|                                           | 408               | équinoxiales, fleurs. | 408         |
| émoussé.                                  | 459               | equitativa folia.     | 341         |
| enfumé.                                   | <b>4</b> 86       | erectus.              | 439         |
| Empan.                                    | 469               | ericetinus.           | . 425       |
| emphysematosus.                           | 483               | erosus.               | 457         |
| endeca.                                   | 466               | erythros.             | 487         |
| Endocarpe, ium.                           | 377               | Espèce.               | 157*        |
| endogènes, végétaux.                      | 210*              | estival.              | 421         |
| Endoplèvre, a.                            | 395               | essentiel, caractère. | 260*        |
|                                           |                   |                       | 483         |
| endorhizes, végétaux. 211 <i>a</i> endos. | 401               | étagé.                |             |
|                                           | 432               | étalé.<br>Étamina     | 442         |
| endospermique, cus.                       | 397               | Etamine.              | 370<br>267  |
| Endosperme, ium.                          | 397               | Etendard.             | 364         |
| enervis.                                  | 337               | etheos.               | <b>429</b>  |
| ennea.                                    | <b>4</b> 66       | étoilé.               | 435         |
| Ennéagynie, ia.                           | <b>4</b> 3        | Etoupe.               | 482         |
| Ennéandrie, ia.                           | 42                | étroit.               | 472         |
| ensatus.                                  | 450               | Etui médullaire.      | 327         |
| entier.                                   | 455               | Evolutio.             | 403         |
| Entopnoir.                                | 353               | Ex , $e$ .            | 428         |
| entonnoir, feuilles en                    | 407               | exalbuminosus.        | 397         |
| entonnoir, fleurs en                      | 365               | ex, exo.              | 433         |
| entortillé.                               | 441               | exaltatus.            | <b>474</b>  |
| entourantes, feuilles.                    | 407               | exaristatus.          | 428         |
| Entre-nœud.                               | 315               | exasperatus.          | 46 ŗ        |
| enveloppantes, feuilles.                  | 406               | Excrétion, io.        | 403         |
| Enveloppes florales.                      | 36o               | exigu, us.            | 474         |
| Euveloppe cellulaire.                     | 329               | exogènes, végétaux.   | 209*        |
| épais.                                    | 473               | exorhizes, végétaux.  | 211* 401    |
| épars.                                    | 435               | Exostose, is.         | 326         |
| Éperon.                                   | 373               | Exsertion, io.        | 120* 430    |
| éphémère, us.                             | 480               | exsertus.             | 430         |
| éphémères, fleurs.                        | 408               | externe, us.          | 433         |
| Epi.                                      | 358               | ertensus.             | <b>4</b> 73 |
| epi. 304 431                              |                   | ertra.                | 432         |
| Epiblaste, us.                            | 400               | 17 .0 .               | 415         |
| Epicarpe, ium.                            | $\frac{400}{377}$ | extrafoliaceus.       |             |
| Epiderme, a, is. 329                      | 315               | extrarius.            | 433<br>433  |
|                                           | 313               | catinions.            | 433         |

| Extravasation, io.     |      | 403         | Fimbria                      |     | 391  |
|------------------------|------|-------------|------------------------------|-----|------|
| extrorsus.             |      | 412         | fimbriatus.                  |     | 457  |
|                        |      | •           | fissus.                      |     | 498  |
| $\mathbf{F}_{ullet}$   |      |             | fissa, vagina.               |     | 333  |
| ₽.•                    |      |             | fistuleux, osus.             |     | 483  |
| Fage.                  |      | 445         | Flagellum.                   |     | 348  |
| Facies.                |      | 93          | flammeus.<br>Flavedo.        |     | 488  |
| falcatus.              |      | 440         | Flavedo.                     |     | 489  |
| falsinerves, feuilles. |      | 337         | flavus, ens, idus.           |     | 489  |
| Famille, lia.          | 192* | 196         | fléchi.                      |     | 440  |
| farctus.               |      | <b>4</b> 83 | Fleur.                       |     | 352  |
| Fascia.                | 477  | 492         | Fleur compo <del>sé</del> e. |     | 358  |
| fasciatus.             | 477  | 492         | Fleuraison.                  |     | 404  |
| fasciculatus. "        |      | 436         | Fleuron.                     | 352 | 358  |
| Fasciculus.            |      | 357         | flexueux, osus.              | •   | 440  |
| Faisceau.              |      | 357         | flexus.                      |     | 440  |
| fausses-baies.         |      | <b>5</b> 85 | flore, a.                    | 2   | 269* |
| cloisous.              |      | 378         | Florescentia.                |     | 404  |
| parasites.             |      |             | Flos.                        |     | 352  |
| trachées.              |      | 311         | Flos compositus.             |     | 357  |
| Faux.                  |      | 363         | flosculeux, osus.            |     | 367  |
| fauve.                 |      | 487         | Flosculus. 352               | 358 | 366  |
| favosus.               |      | 462         | flottant.                    |     | 424  |
| Fécule, a.             |      | 416         | fluitans.                    |     | 434  |
| Fécondation, io.       |      | 404         | fluvialis, atilis.           |     | 424  |
| femelle, ineus.        |      | 351.        | fæmineus.                    |     | 351  |
| Fenestra.              |      | 396         | foliacé, us.                 |     | 302  |
| fendu.                 |      | 498         | foliaire, aris.              |     | 302  |
| fer, ferus.            |      | 428         | foliares cirri.              |     | 343  |
| ferrugineux , eus.     | •    | 486         | foliatus.                    |     | 302  |
| fertile, is.           |      | 331         | Foliatio.                    |     | 403  |
| fétide, us             |      | 495         | foliolatus.                  |     | 340  |
| Feuille.               |      | <b>332</b>  | Foliole, um.                 |     | 332  |
| florale.               |      |             | Foliole du calice.           |     | 361  |
| primordiale.           |      |             | Foliole de l'involucre       | •   | 354  |
| séminale.              |      | 399         | foliosus.                    |     | 302  |
| Feuillaison.           | *    |             | Folium.                      |     | 332  |
| feuillé.               |      | 321         | florale.                     |     | 353  |
| Feuillets.             |      | 394         | primordiale.                 |     | 399  |
| Fibre, a.              |      | 314         | seminale.                    |     | 399  |
| Fibrille, a.           |      | 326         | Follicule, us.               |     | 385  |
| Fibrine, a.            |      | 420         | fontinalis, anus.            |     | 423  |
| Figue, Ficus.          |      | 388         | Foramen.                     |     | 396  |
| fidus, fissus.         |      | 498         | foraminulosus.               |     | 462  |
| Fila adductoria.       |      | <u>პ</u> 74 | Force vitale.                | ,,, | 5    |
| Filament, um.          |      | 371         | Forme, a.                    | 445 | 145  |
| Filet.                 |      | 37 I        | Fossette.                    |     | 347  |
| filiforme, is.         |      |             | fourchu.                     |     | 458  |
| filius antè patrem.    |      | 422         | Forca.                       |     | 347  |

| Frange.                 | 457              | Germen (Lin.)         |      | 369         |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------|-------------|
| fragrans.               | 494              | Germe (Link.)         |      | 369         |
| frigidus.               | 425              | Germination , io.     |      | 405         |
| frondosus.              | 321              | gibbus.               |      | 46 <b>2</b> |
| Frons.                  | 321              | gilvus.               |      | 491         |
| Fruit.                  | 376              | gigantesque, eus.     |      | 474         |
| Fructification, io.     | 404              | glabre, er.           |      | 462         |
| Fructus.                | 376              | glabratus.            |      | 462         |
| frustranée, polygamie   |                  | Glabrities.           |      | 462         |
| Frutex, iculus.         | $3\overline{25}$ |                       | 425  |             |
| Fulcra.                 | 343              | gladiatus.            | •    | 450         |
| fulous.                 | 487              | Glaud, ans.           |      | 382         |
| fumosus.                | 485              | Glande, ula.          |      | 317         |
| Fungina.                | 420              | cellulaire, aris.     |      | 318         |
| Funiculus umbilicalis.  | $\dot{3}_{79}$   | corticale, is         |      | 316         |
| furcatus.               | 458              | écailleuse.           |      | 355         |
| fuscus.                 | 486              | globulaire, is.       |      | 410         |
| fusiforme, is.          | 452              | lenticulaire, aris    |      | 347         |
| fusinus.                | 452              | miliaire, aris.       |      | 316         |
|                         |                  |                       | 318  |             |
| C                       |                  | urcéolaire, aris.     |      | 318         |
| , G                     |                  | utriculaire, aris.    |      | 347         |
| Gaïac.                  | 418              | vasculaire, aris.     |      | 317         |
| Gaiacine, a.            | 418              | vésiculaire, aris.    |      | 312         |
| Gaine.                  | 333              | Glans.                |      | 382         |
| Gala.                   | 485              | Glareosus.            |      | 423         |
| galactites.             | 485              | glauque, cus, cinus.  |      | 490         |
| Galbulus.               | 388              | glauque, poussière.   |      | 410         |
| Galea.                  | 366              | globuleux, osus, ulos | us.  |             |
| gamopétale, us. 477     |                  | Globule, ulus.        |      | 391         |
| gamophylle, us.         | 477 361          | Glochide, is          |      | 346         |
| Gélatine, o.            | 420              | glomeratus.           |      | 436         |
| Gelée, u.               | 414              |                       |      | 35g         |
|                         | 465 434          | Glomus.               | •    | 357         |
| geminifforus.           | 465              |                       | 10   | 293         |
| Gemma                   | 329              | Gla.                  | - 19 | 416         |
| Gemmatio.               | 403              | Glume, a.             | 355  | 367         |
|                         | 398 330          | calycinale, ina.      | 000  | 368         |
| générique, cus, caracte | ere. 260*        | corolline, ina.       |      | 368         |
| générique, nom.         | 228*             | extérieure, or.       |      | 368         |
| Geniculum.              | 441              | intérieure, or.       |      | 368         |
| Genitalia.              | 368              |                       |      | 368         |
| génitaux, organes.      | 368              |                       |      | 368         |
| Genou.                  |                  | Glumellule, a.        |      | 368         |
| genouillé, iculatus.    | 441              |                       | 482  | 419         |
| Genre.                  | 83* 196          | Glutineux.            | 404  |             |
| Genus.                  | 83* 196          | glutineux, osus.      | 480  | 419         |
| Géographie botanique    | 20               | Godet, en             | -    | 453         |
| Germe, en.              | 348              | godet, glandes en     |      | 418         |
| •                       | UT'J             | MANAGE OFF            |      | * 10        |

| Goitre:               |             | 446 | Gyrome, a.           |     | 393         |
|-----------------------|-------------|-----|----------------------|-----|-------------|
| Gomme.                |             | 414 |                      |     | •           |
| Gomme-résine.         |             | 418 | . H.                 |     |             |
| Gomme élastique.      |             | 419 |                      |     |             |
| gongylodes.           |             | 452 | Habitation, io.      |     | 423         |
| Gongyle, us.          | <b>39</b> 5 | 348 | Habitus.             |     | 93          |
| Gonoï.                |             | 369 | Hameçon.             |     | 346         |
| Gonophore, um.        |             | 372 | Hampe.               |     | 353         |
| Gorge.                |             | 363 | hamosus.             |     | 460         |
| Gossypine, $\alpha$ . |             | 417 | Hamus.               |     | 346         |
| goudronné.            |             | 486 | hasté, <i>atus</i> : |     | 449         |
| gourmande, branche.   |             | 324 | Haustorium.          |     | 344         |
| Gousse.               |             | 385 | hebetatus.           |     | <b>4</b> 59 |
| gracilis.             |             | 474 | helvolus.            |     | 489         |
| grammopodius.         |             | 494 | Hématine , ina.      |     | 415         |
| gramme.               |             | 492 | hémisphérique, cus.  |     | 471         |
| grand, is.            |             | 473 | hemi. '              |     | 471         |
| granitique, cus.      |             | 425 | hepaticus.           |     | 486         |
| granulé, atus.        |             | 483 | hepta.               |     | 466         |
| Graine.               |             | 395 | Heptagynie, ia.      |     | 43          |
|                       |             | 359 |                      |     | 42          |
| Grappe.               |             |     | Herbe, a.            |     | 325         |
| graveolens.           | 25.         | 495 | Herbier, arium.      |     | 288*        |
| Greffe.               | 330         | 403 | hermaphrodite, us.   |     | 35 r        |
| gréle.                |             | 474 | heteros.             |     |             |
| Grelot, fleur en.     |             | 366 | hexa.                |     | 475         |
| grenu.                |             | 483 |                      |     | 465         |
| grimpant.             |             | 441 | Hexagynie, ia.       |     | 43          |
| gris , eus.           | 485         | 486 | Hexandrie, ia.       | 9.1 | 42          |
| Grossesse.            |             | 404 | Hilofère, us         | 395 | 296         |
| gros, sus.            |             | 473 | Hile, us, um.        |     | 396         |
| Grassificatio.        |             | 404 | Hibernacle, alum.    |     | 329         |
| Groupe.               |             | 36o | Hibernal, alis, us.  |     | 421         |
| grumelé, osus.        |             | 482 | hircinus.            |     | 435         |
| Gueule, fleur en.     |             | 366 | Hirsuties.           |     | 345         |
| Gummi.                |             | 414 | hirtus.              |     | 498         |
| Gummi-resina.         |             | 418 | hispidus.            |     | 498         |
| gymnos.               |             | 437 | holeraceus.          |     | 425         |
| Gymnospermie, ia.     |             | 43  | homos, homoios.      |     | 475         |
| gymnosperme, us.      |             | 383 | horaire, arius.      |     | 479         |
| gymnotetraspermus.    |             | 383 | horizontal, alis.    |     | 479         |
| Gynandre, er.         | 479         | 431 | horizontal, alis.    |     | 439         |
| Gynandrie, ia.        | 1/3         | 42  | Horloge de Flore.    |     | 421         |
| Gyne, os.             | 35т         | 369 | Horologium Floræ.    |     | 421         |
| Gynobase, is.         | 551         | 369 | hornus.              |     | 480         |
| gynobasiques fruits.  |             | 382 | hortensis.           |     | 425         |
|                       |             | 390 | Hortus.              |     | 274*        |
| Gynocidium.           |             | 485 | Houppe.              | 345 |             |
| gypseus.              |             | 389 | Huile, huile fixe.   |     | 417         |
| gyrata, capsula.      |             | 389 | volatile.            |     | 418         |
| Gyroma, Gyrus.        |             | Jog | VOIRLIAG.            |     | ₩•₩         |

| humble.                   | 474         | indivis, isus.           | <b>7</b> 55         |
|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| humifusus.                | 441         |                          | 355                 |
| humilis.                  | 474         | Induvice.                | 376                 |
| Humor.                    | 409         | inembrioné, atus.        | 208                 |
| hyalinus.                 | 482         | inerme, is.              | 344                 |
| hỳbride, us.              | 404         |                          | 432                 |
| Hybernacle, ulum.         | 329         | inférieur , <i>or</i> .  | 432                 |
| Hybridité, itas.          | 404         | inflatus.                | 483                 |
| hybernalis, us.           | 421         | Inflorescence, tia. 404  | 352                 |
| hyemalis.                 | 42 I        | infra.                   | 432                 |
| Hyle, us.                 | 396         | infiafoliaceus.          | <b>4</b> 3 <b>3</b> |
| Hygroscopicité, as.       | 402         | infractus.               | 44 <b>r</b>         |
| Hymen.                    | 482×        | infundibuliformis. 454   | 36 <b>5</b>         |
| Hymenium.                 | 393         | Innovatio.               | 324                 |
| hymenodes.                | 482         | inodore, us.             | 496                 |
| Hypha:                    | 322         | inondé.                  | 424                 |
| hyperboreus.              | 425         | Inosculatio.             | 403                 |
| hypo. 431                 | 432         | inséré, ertus.           | 43 <del>o</del>     |
| hypocratériforme, is. 453 | 36 <b>5</b> | T                        | 430                 |
|                           | 432         | Insertiones medullares.  | 327                 |
| hypomenus.                | 432         | integer.                 | 455                 |
| Hypophyllium.             | 334         | integerrimus.            | 305                 |
| hystéranthé, eus.         | 422         | integra, vagina.         | 334                 |
| •                         |             | integumenta floralia.    | 36 <b>o</b>         |
| ·T                        |             | inter.                   | 433                 |
| I.e                       |             | interfoliaceus.          | 433                 |
| Icones.                   | 282*        | Internodium.             | 3:5                 |
| icos.                     | 466         | interne, us.             | 433                 |
| Icosandrie, ia:           | 42          | interne, ombilic.        | 396                 |
| igneus.                   | 488         | interne, tunique.        |                     |
| imbricantia, folia.       | 408         | intestines, parasites.   | 39 <b>5</b>         |
| imbricatus.               | 437         | intra.                   | 426                 |
| imbricativa, folia.       | 342.        | intrafoliaceus.          | 432                 |
| immédiate, insertion.     | 43o         | introflexus.             | <b>433</b>          |
| impaire, foliole.         | 339         | introcurpus.             | 440                 |
| impari-pinnatus.          | 339         | intrarius.               | 440                 |
| imparfait, erfectus.      | 429         | intortus.                | 433                 |
| inæqualis.                | 475         | introrse, us.            | 44E                 |
| inégal.                   | 475         | Intus-susception, io.    | 442                 |
| inanis.                   | 483         | Inuline, a.              | 403                 |
| inçanus, escens.          | 485         | inundatus.               | 416                 |
| incarnat, us.             | 488         | inversus.                | 424                 |
| incliné, atus.            | 440         | invertentia, folia.      | 439                 |
| includentia, folia.       | 406         | Involucelle, um.         | 407                 |
| incomplet, us.            | 429         | Involucra lignea.        | 354                 |
| incrusté, atus.           | 479         | Involuere                | 328                 |
| incumbens. 442 436        | 437         | Involucre, um.           | 354                 |
| incurvus, atus.           | 440         | Involucre des Hépatiques | • 39 t              |
| Indigo.                   | 416         | des Marsiléacées.        | 389                 |
|                           | 410         | Involucre partiel, ala.  | <b>3</b> 54         |
| •                         |             | . 33                     |                     |
|                           |             |                          |                     |

|                       | 342            | latus.                             |              | <b>∔</b> 7⊅  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| involutiva folia.     | 443            | laxus.                             | 1            | <b>436</b>   |
| involutus.            | I -            | Lecus.                             |              | 323          |
| involventia folia.    | 407<br>475 429 | Légion, io.                        | . :          | 195          |
| irrégulier, aris.     | 364 365        | Légume, en.                        |              | 3 <b>8</b> 5 |
| irrégulières, fleurs. | 304 300        | lenticulaire, aris.                |              | 45 <b>2</b>  |
| Irritabilité, as.     | 467            | lenticulaires, glandes.            |              | 347          |
| isos.                 | 467<br>467     |                                    |              | 347          |
| isostemones.          | 407            | Lépicène, a.                       |              | <b>368</b>   |
| •                     |                | lepidotus, écailleux.              |              | 346          |
| <b>J.</b>             |                | Lepis.                             |              | 346          |
|                       | 348            | leptos.                            |              | 474          |
| Jet.                  | 36o            | leucos.                            |              | 484          |
| Juba.                 | 332 434        |                                    |              | 46o          |
| Jugum.                | 340            |                                    |              | 366          |
| jugus.                | 358            | libre, er.                         | 479          | 476          |
| Julus.                | 330            | Liber.                             | 7/3          | 329          |
|                       |                | lignea portio.                     |              | 327          |
| <b>L.</b>             | •              |                                    |              | <b>2</b> 96  |
| _                     | 366            | ligneux.<br>Ligneux.               |              | 417          |
| Labellum.             | -              | ligneux, corps.                    |              | 327          |
| labiatiflore, us.     | 367<br>366     | Lignine, a.                        |              | 417          |
| labié, atus, fleur.   | 366            |                                    |              | 327          |
| labié, fleuron.       | 366            | 0 , 4                              |              | 334          |
| Labium.               |                | Tigula forum.                      |              | 367          |
| Lac.                  | 410<br>457     |                                    |              | 375          |
| lacerativus.          | 459<br>456     |                                    |              | 447          |
| lacéré, us.           | 436<br>436     | ligulatus, flos.                   |              | 367          |
| lache.                |                |                                    |              | 487          |
| Lacinia.              | 457            |                                    | 446          | 333          |
| lacinié, atus.        | <b>4</b> 56    | Limbe, us.<br>Limbe de la corolle. | 4,40         | 363          |
| lacté, us.            |                |                                    |              | 492          |
| Lacunes, næ.          | 313            |                                    |              | 469          |
| lacustris.            | 423            | Linea (mensura.)                   |              | 447          |
| lacuneux, osus.       | 483            |                                    |              | 494          |
| lævis.                | <b>460</b>     |                                    |              | 492          |
| Laine.                | 345            | lineatus.                          |              | 452          |
| Lait.                 | 410 397        |                                    |              | 46o          |
| Lame, ina.            | <b>44</b> 6    | lisse.                             |              | 423          |
| Lamella.              | 394<br>275     |                                    |              | 361          |
| Lana, ugo.            | 345            |                                    | <i>,</i> • . | 393          |
| lapidosus.            | 424            |                                    |              | 493          |
| lancéolé, atus.       | 447            |                                    |              | 329          |
| Languette.            | 367 375        | Livret.                            |              | 491          |
| Lanugo.               | 343<br>30-     | livide, us.                        |              | 456          |
| Lanugo (Tourn.)       | <b>561</b>     | Lobe, us.                          |              | 399          |
| large.                | 472            | Lobe, us (Grew.)                   |              | 456          |
| laterales, pervures.  |                | lobé, atus.                        |              | <b>3</b> 99  |
| latéral, is.          | 451            |                                    |              | 377          |
| Latitudo.             | 472            | loculaire, aris.                   | ٠.           | -6//         |

| Loculamentum.             | 377.             | marécageux.                 | 424         |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| loculatus.                | 483              | marginatus.                 | 493         |
| Loculus antheræ.          | 3 <sub>7</sub> 0 | marginatus, pappus.         | 38 ı        |
| Loculus fructus.          | 377              | Margo.                      | 446         |
| Locusta.                  | 359              | marin, inus.                | 423         |
| Lodicule, a.              | <b>368</b>       | maritime, us.               | 423         |
| lœvis.                    | 46o              | mas, masculus, inus.        | 351         |
| lomentacé, eus, feuilles. | 339              | matinal.                    | 421         |
| lomentacées, gousses.     | 386              | Matériaux.                  | 410         |
| Lomentum.                 | 386              | Maturation , io.            | 404         |
| long, us.                 | 472              | Maturité, as.               | 404         |
| longiflorus               | 304              | matutinus.                  | 421         |
| longitudinal, alis.       | 442              | Meatus intercellulares.     | 309         |
| longitudinales, nervures. | <b>333</b>       | médiate, insertion.         | 43 <b>o</b> |
| Longitudo.                | 472              | médiocre, is.               | 473         |
| Longueur.                 | 472              | medioliformis.              | 452         |
| Lorulum.                  | 322              | Medulla.                    | 327         |
| lucidus.                  | 46o              | médullaire, aris, canal.    | 327         |
| lucinoctes, fleurs.       | 408              | rayons.                     | 327         |
| luisant.                  | <b>460</b>       | megalos.                    | 473         |
| lunulé, atus.             | 449              | meios.                      | 467         |
| luridus.                  | 49 I             |                             | 467         |
| luteus, escens, eolus.    | . <b>489</b>     | melas, anos.                | 486         |
| Lymphe, a.                | 409              | Membrane, a.                | 482         |
| lymphatiques, poils.      | 319              | Membrane fructifère.        | 393         |
| lymphatiques, vaisseaux.  | 311              | membraneux, osus, aceus     | •           |
| Lymphæducts.              | 311              | 450                         | 482         |
| lyré, atus.               | 338              | membraneuse, aigrette.      | 38 r        |
|                           |                  |                             | 355         |
| М.                        |                  | meniscoïdeus.               | 452         |
| _                         |                  | menstruus, alis.            | 480         |
| macranthus.               | 304              |                             | 421         |
| macrocéphale, us, embry   |                  | météoriques, ici, fleurs.   | 409         |
|                           | 401.             | méthode, us.                | 27*         |
| macropode, ius, embryon   |                  | analytique.                 | 48*         |
| macros.                   | 472              | artificielle. 27            | 33*         |
| Macula.                   | 493              | empirique.                  | 26*         |
| magnus.                   | 473              | naturelle 27                | 66*         |
| Main-body.                | 399              | pratique. 27                | 28*         |
| Mains.                    | 343              | usuelle. 27                 | 7 28*       |
| major. 471                | 474              | Mètre, um.                  | 470         |
| Maladies.                 | 405              |                             | 383         |
| Malicorium.               | 384              | Micropyle, a.               | 396         |
| mâle.                     | 351              |                             | 473         |
| Malleolus.                | 349              | miliaires, ares, glandes.   | 316         |
| Manne, a.                 | 413              |                             | 470         |
| manifeste, us.            | 428              | _                           | 313<br>473  |
| Marcotte.                 | 349<br>481       | mince.<br><i>miniatus</i> . | 473<br>488  |
|                           |                  |                             |             |

|                            | V 1-1           | m <i>a</i> dama .                  | · 'Int            |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| minor:                     | 471 474         |                                    | 66*               |
| minutus.                   | 473             |                                    | 384               |
| Moelle.                    | 327             |                                    | $\frac{304}{373}$ |
| mol, lis.                  | 481             |                                    |                   |
| molybdos.                  | 491             |                                    | 375               |
| Monadelphie, ia.           | 42              |                                    | 410<br>2-0 2-2    |
| monadelphe, us.            | 477             |                                    | 318 373           |
| Monandrie, ia.             | 42              |                                    | $\frac{373}{65}$  |
| monocarpien, eus.          | 422             | nemorosus.                         | <b>42</b> 5       |
| Monœcie, ia.               | 42<br>211*      | Nephrost <b>a.</b><br>nephroideus. | 38 <b>9</b>       |
| Monocotylédone, eus.       |                 | Nonvura va                         | 452<br>2-/ 223    |
| Monogamie, ia.             | 44<br>•66*      | •                                  | 314 333           |
| Monographie, ia.           | <b>2</b> 66*    |                                    | 351               |
| Monogynie, ia.             | 43<br>351       | nidosus, orosus.                   | 495               |
| monoïque, icus.            |                 | niger, gricans, gresc              |                   |
| monopétale, us.            | 477             | Nigredo.                           | <b>486</b>        |
| monophylle, us.            | 477 361         | nitidus.                           | <b>460</b>        |
| monos.                     | <b>4</b> 65     |                                    | <b>485</b>        |
| montagnard, anus.          | 429             |                                    | 404               |
| montant.                   | 439             |                                    | 408 421           |
| monstruosité, itas.        | 406             |                                    | 408               |
| Morbi.                     | 405             |                                    | 316               |
| moschatus.                 | 495             |                                    | 315               |
| Mucro.                     | 459 346         |                                    | 315               |
| mucroné, atus              | 459             |                                    | 323               |
| multifer.                  | 423             |                                    | 382               |
| multiple, ex.              | 465             | Noix.                              | 382               |
| fruits.                    | 376             |                                    | 388               |
| ovaire.                    | 369             | Nom, en.                           | 221**             |
| multiplicatus.             | 468             | générique.                         | 228*              |
| Multiplication, io.        | 404             | spécifique.                        | 241*              |
| multiloculaires, gous      |                 | de variétés.                       | 247*              |
| multus.                    | 466             | de familles.                       | 247*              |
| munientia folia.           | 407             | d'organes.                         | 296*<br>33* 463*  |
| muriatique, cus.           | 495             |                                    |                   |
| muricatus. muscariiformis. | 461<br>452      |                                    | 221*              |
|                            | 35 <sub>7</sub> |                                    | 466<br>/CC        |
| Muscarium.                 |                 | novenus, nonus.                    | 466               |
| musquė. mutabilis.         | 495<br>493      |                                    | 383               |
|                            | , P             | nu, dus. 46s                       | 2 <b>42</b> 9 437 |
| mutique, cus.              | 459             |                                    | 380               |
| TAT.                       |                 | nues, graines.                     | 38o               |
| $N_{\bullet}$              |                 | Nucamentum.<br>Nucleus.            | 359               |
| nageant:                   | 424             | Nucleus (Dod.)                     | 397 383           |
| nain , nanust              | 424<br>473      | Nucula.                            | 331               |
| napiformis.                | 452             |                                    | 382 384           |
| Narcotine, a.              | 415             | Nuculaine, anium.                  | 384               |
| marcotique, principe.      | 415             | nul, lus.                          | 429 437           |
| conduct bruncibes          | 410             | war's tare                         | 464               |

| nullinerves, feuilles.  |    | 337         | orbiculaire, aris, at | us. 448        |
|-------------------------|----|-------------|-----------------------|----------------|
| Numerus.                |    | 463         | Orbicule, us.         | <b>393</b> 363 |
| numerosus.              |    | 464         | Orbilla.              | 392            |
| nutans.                 |    | 440         | Ordre, ordo.          | 192*           |
| Nutrition, io.          |    | 403         | Oreillette.           | 347            |
| Nux, 3                  | 82 | 384         | Organe, on, um.       | 3* 320*        |
|                         | -  | 307         | accessoires.          | 320 371        |
| $\circ$                 |    |             | génitaux.             | 320 368        |
| 0.                      |    |             | nutritifs.            | 320            |
| ob, obverse.            |    | 305         | reproductifs.         | 320 368        |
| oblong, us.             |    | 447         | végétatifs.           | 320            |
| oblique, quus.          |    | 439         | Organographie, ia.    | 19             |
| obtus, usus.            |    | 459         | organographiques, te  |                |
| obvolutus.              |    | 443         | orgyalis.             | 470            |
| obversè.                |    | 305         | Orgya.                | 470            |
| ocellatus.              |    | 493         | Origoma.              | 350            |
| ochraceus.              |    | 489<br>489  | orthotrope, us.       | 442            |
| Ochrea.                 |    | 334         | orthos, vide rectus.  | 444            |
|                         |    |             | <u> </u>              | 384            |
| ochroleucus.<br>ochros. |    | 489         | Osselet.              | 383            |
|                         |    | 489         | Ossiculus.            | .438           |
| Octandrie, ia.          |    | 42          | oscillant, atorius.   | •              |
| Octogynie, ia.          |    | 43          | Osmazome, $\rho_*$    | 42I<br>200     |
| octo.                   |    | <b>466</b>  | Ovaire, arium.        | 369            |
| octonus.                |    | 466         | ovale, is.            | 447            |
| Oculus.                 |    | 329         | Ovarium.              | 369            |
| Odeur, or.              | ,  | 494         | ovatus.               | 447            |
| odorant, atus.          |    | 494         | ové, <i>atus</i> .    | 447            |
| Œil.                    |    | $3_{29}$    | ovoïde, eus.          | .45r           |
| Oleum, O. pingue.       |    | 417         | Ovule, ulum.          | 369            |
| volatile.               |    | 418         | Ovum.                 | 369            |
| oleraceus.              |    | 425         |                       | 335            |
| oligos.                 |    | 466         | Ouvertures de la mo   | elle. 313      |
| Ombelle.                |    | 356         |                       |                |
| Ombellule.              |    | 356         | <b>P.</b>             |                |
| Ombilie, cus.           |    | 446         |                       |                |
| Ombilic de la graine.   |    | 396         | Pagina.               | 445            |
| Omphalode, ium.         |    | 396         |                       | 346 368        |
| Onctueux, osus.         |    | 463         | de l'involucre.       | 354            |
| Ongle.                  |    | 469         |                       | 332 434        |
| Onglet.                 |    | 363         |                       | 438            |
| Ondulé.                 | 44 | 3 462       |                       | 366            |
| Onomatologie , ia.      |    | 227         | palaris.              | 439            |
| Opercule, <i>um</i> .   | 30 | 90 336      | Palatum.              | 366            |
| Oplarium.               | _  | 353         | pâle.                 | 491            |
|                         | 43 | 33 386      | Palea.                | 346            |
| opposité pinnatus.      | •  | <b>33</b> 9 | Palea graminum.       | 368            |
| oppositifolius.         |    | 303         | Paléole , a. '        | 368            |
| Orange.                 |    | 385         |                       | 491            |
| oraugé.                 |    | 488         | palmaris.             | 470            |

| palmatifide, us.         | 338         | Patrie, ia.          |     | 423  |
|--------------------------|-------------|----------------------|-----|------|
| palmatilobé , atus.      | 338         | paucus.              |     | 466  |
| palmatipartite, us.      | 338         | pedalis.             |     | 470  |
| palmatiséqué, ectus.     | 338         | pédalées, feuilles.  |     | 339  |
| palmatus.                | 340         | pédalées, nervures.  |     | 444  |
| Palme, us.               | 469         | pédaliforme, is.     |     | 337  |
| palmées, feuilles.       |             | pédalinerve, is.     |     | 337  |
| <del>-</del>             | 340         | pedanierve, 13.      |     | 338  |
| pervures.                | 444         | pédatifide, us.      |     | 338  |
| palmiformes, feuilles.   | 337         | pédatilobé, atus.    |     | 338  |
| palminerves.             | 337         | pédatipartite, us.   |     |      |
| palustris, udosus.       | 424         | pédatiséquée, ectus. |     | 338  |
| panaché.                 | 493         | pedatus.             |     | 339  |
| panduriforme, is, uratus |             | pédiaires.           |     | 340  |
|                          | 449         | Pédicelle, us.       | 352 | 39o  |
| Panicule, a.             | 359         | pédicellé, atus.     |     | 438  |
| papilionacées, fleurs.   | 364         | Pédicule, us.        |     | 352  |
| Papille, a. 394          | 346         | -pédiculé, atus.     |     | 438  |
| papposa, achena.         | 381         | Pédoncule.           |     | 352  |
|                          | 381         |                      |     | 438  |
| Pappus.                  |             | pédonculé.           |     | 352  |
| Papule, a.               | 347         | Pedunculus.          |     | 438  |
| Paquet.                  | 359         | pedunculatus.        |     |      |
| parabolique, cus.        | 448         | pedunculares, cirri. |     | 343  |
| Paracarpium.             | 374         | peint.               |     | 493  |
| Paracorolla.             | 373         | Pellicule, a.        |     | 379  |
| parallèle, us.           | 433         | pellitus.            |     | 460  |
| cloison.                 | 386         | Pelta.               |     | 392  |
| Parapétale, um.          | 374         | peltatus             | 340 | 438  |
| Paraphyses.              | 374         | peltées, feuilles.   | •   | 340  |
| parasite, icus.          | 426         | peltées, nervures.   |     | 444  |
| Parastades.              |             | peltiforme, is.      | •   | 337  |
|                          | 374         |                      |     | 337  |
| Parastamina.             | 374         | peltinerve, is.      |     | •    |
| Parastyli.               | 374         | penché.              |     | 440  |
| Parenchyme, a. 314       | 333         | pendant, ulus.       |     | 440  |
| Parenchyma (Grew.)       | 329         | pendulinus.          | •   | 440  |
| partageable.             | 457         | penicillatus.        |     | 452  |
| partagé.                 | <b>4</b> 56 | pennatifides.        |     | 338  |
| partiel, alis, pétiole.  | 332         | pennatilobées.       |     | .338 |
| partielle, ombelle.      | 356         | pennatipartites.     |     | 338  |
| Parties'élémentaires.    | 308         | pennatiséquées.      |     | 338  |
| organiques.              | 320         | pennées, feuilles.   |     | 339  |
| partibilis.              | 457         | pennées, nervures.   |     | 444  |
| Partition, io.           | 456         | penniformes, es.     |     | 337  |
| partite, us.             | 456         | penninerves, ii.     |     | 337  |
| •                        |             |                      |     | 465  |
| parvus.                  | 473         | penta.               |     | •    |
| pascuus.                 | 425         | Pentagynie, ia.      |     | 43   |
| patens.                  | 442         | Pentandrie, ia.      |     | 42   |
| Patellule, a.            | 392         | Pepin.               | •   | 384  |
| Pathologie, ia.          | 20          | Pépon, po.           |     | 384  |
| patulus.                 | 442         | Péponide, ida.       | ٠.  | 384  |
|                          |             |                      |     |      |

| Peponium.                                   | 384         | petit.                                  | 473  |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|
| per.                                        | 305         | phaios.                                 | 486  |
| Peraphylle, ium.                            | 373         | phanérogames, us.                       | 219  |
| Pérapetale, um.                             | 373         | phanes, phaneros.                       | 429  |
|                                             |             | phæniceus.                              | 488  |
| perennis.                                   | 48o         | Phoranthe , ium.                        | 356  |
| perfectus.                                  | 429         | 7                                       | 43E  |
| perfolié, atus.                             |             |                                         | 261* |
| perione, u.u                                | 477<br>433  | Phylle, um. 297                         | 0.0  |
| Perianthe, ium.                             | 361         | phyllodes.                              | 302  |
| Péricarpe, ium.                             | 376         | Phyllodium.                             | 332  |
| péricarpique, cus.                          | 377         | Physiologie.                            | 20   |
| Perichætium.                                | 355         | physiologiques, termes.                 | 401  |
| Pericladium.                                | 334         | Physique végétale.                      | 19   |
|                                             | 355         | Phytographie, ia.                       | 19.  |
|                                             | 353         | Phytonomatotechnie.                     | 227  |
|                                             | 360         | Phytos.                                 | 308  |
| Perigonium, (Hedw.)                         | 355         | Phragma.                                | 378  |
| Perigynanda communis.                       | 354         |                                         | 386  |
| exterior,                                   | 361         | piceus.                                 | 486  |
| interior.                                   | 362         | Picrotoxine, a.                         | 419  |
| Perigynium.                                 | 375         | pictus.                                 | 493  |
| Périphorante, ium.                          | 35 <b>4</b> | Pied.                                   | 469  |
| Periphyllia.                                | 374         | pilaris.                                | 381  |
|                                             | 432         | pileatus.                               | 453  |
| périgyne, us. 479 périspermique, cus.       | 397         | Pileus.                                 | 394  |
| Périsperme, um (Juss.)                      |             | Pilidium.                               | 393  |
| Périsperme, um (Rich.)                      | 397<br>395  | pilosus.                                | 462  |
|                                             |             |                                         | 344  |
| Périspore, ium. 389<br>Péristome, a.        |             |                                         | 338  |
| péritrope, us.                              | 390<br>442  | pinnatifidus.<br>pinnatilobatus.        | 338  |
| Perocidium.                                 | 355         |                                         | 338  |
| perpendiculaire, aris.                      | 439         | pinnatisectus.                          | 338  |
| Perpendicularité, as.                       | 405         | pinnatus.                               | 444  |
| Perruque.                                   | 394         | Pinnule, a.                             | 332  |
|                                             | 481         | piperitus.                              | 496  |
| persistent, ens.<br>personées, ati, fleurs. | 366         | Piquans.                                | 344  |
|                                             | 352         |                                         | 344  |
| Pes (mensura.)                              | 469         | Pistil, um.                             | 396  |
| Pétale, um.                                 | 362         | Placenta.                               | 378  |
| pétiolacés, bourgeons.                      | 330         | Placentatio.                            | 379  |
| pétiolaire, aris.                           | 430         | •                                       | 443  |
| pétiolaires veilles                         |             | plane, us.                              | 308  |
| pétiolaires, vrilles.                       | 343         | Plante, a. 308                          | 400  |
| stipules. 478 petiolatus.                   | 334         | Plantule, a. 398 Plantulatio.           | 405  |
| Pétiole, us.                                | 438<br>332  | Platean                                 | 323  |
| foliacé.                                    |             |                                         | 472  |
| pétiolé, atus.                              | 332<br>438  | platys.                                 | 483  |
| Pétiolule, ulus.                            | 33 <u>a</u> | plein, <i>enus.</i><br>pleines, fleurs. | 468  |
| £ 2-10-min 3 minns                          | <i></i> 4   | Siretmen 3 momens                       | 454  |

| plicatives, feuilles. | 341             | Poussière sécondante.    | 370          |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| plicatus.             | 443 462         | Poussière, glauque.      | 410          |
| plissées, feuilles.   | 341             | præcox.                  | 42 I         |
| plombé, umbeus.       | 491 486         | præmorsus.               | 459          |
| plumeux, osus.        | 381             | prasinus.                | 490          |
| Plumule, a.           | 398             | pratensis.               | 425          |
| Plumula (Link.)       | 398             | precius.                 | 421          |
| pluris, imus.         | <b>4</b> 66 468 | Primordiales, feuilles.  | 399          |
| poculiformis.         | 453             | précoce.                 | 42 E         |
| Podetium.             | 353             | Principe amer.           | 415          |
| Podosperme, ium.      | 379             | narcotique.              | 415          |
| Podus.                | 322 352         | végéto-animal.           | 419          |
| Pogon.                | 345             | Principes élémentaires.  | 410          |
| Poils,                | 318 344         |                          | 410          |
| Poincon.              | 359             | Principia chimica.       | 410          |
| Point.                | 493             | printannier.             | 421          |
| Pointe.               | 394             | prismatique, cus.        | 450          |
| pointu.               | 459             | proboscideus.            | 454          |
| Polachène, a.         | 38ĭ             | procumbens.              | 44I          |
| Pollen.               | 370             | Productions médullaires. | 327          |
| Pollen glaucum.       | 410             | Productum.               | 373          |
| Pollex.               | 469             | Projecture, a.           | <b>3</b> 35  |
| pollinarius.          |                 | Proles.                  | 157          |
| polyadelphe, us.      | <b>4</b> 78     | Prolongemens médullaires |              |
| Polyadelphie, ia.     | 42              | pronus.                  | <b>44</b> 5  |
| Polyandrie, ia.       | 42              | Propacule, 'um.          | 349          |
| polycarpien, eus.     | 422             | Propagine, go. 349       | 35o          |
| Polychroite, a.       | 416             | Propagule, um.           | 350          |
| polyflorus.           | 304             | Proper-seed.             | 398          |
| Polygamie, ia.        | 42 44           | Prosphyses.              | 391          |
| polygame, us.         | 35.             | protéranthé, eus.        | 422          |
| Polygynie, ia.        | 43              | protectrices, feuilles.  | 407          |
| polypétale, us.       | 364             | Pruina.                  | 410          |
| Polyphore, um.        | 372             | Prunus.                  | 383          |
| polys.                | <b>466</b> 467  | Pseudocarpe.             | 389          |
| polystemones.         | 467             | pseudospermes, fruits.   | 38o          |
| pomeridianus.         | 421             | pseudo-paratiticæ.       | 427          |
| Pomme.                | 384             | psilos.                  | 473          |
| Pomum.                | 384             | Ptery gium.              | <b>3</b> 96  |
| ponctué.              | <b>46</b> 0 493 | Pubes.                   | 345          |
| Pores, ri.            | 3,6             | pubescent, ens.          | 462          |
| Pores des Bolets.     | 394             | Puissance.               | 475          |
| Pore (Grew).          | <b>3</b> 09     | Pullus.                  | 486          |
| poreux, osus.         | 462             | Pulpe, a.                | 379          |
| Port.                 | 93              | pulvérulent, us.         | 483          |
| Portio lignea.        | 327             | pulvinatus.              | 453-         |
| Position.             | 126* 429*       | Pulvinus.                | 46 t         |
| Pouce.                | 469             | Pulvis                   | 483          |
| Pousse, jeune.        | 324             | Pulvisculus,             | <b>38</b> 9: |
| <del>-</del>          | •               | <i>"</i> '               | <b>-</b>     |

| pumilus, io.                |             | 473         | Radii medullares.                     |     | 327              |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----|------------------|
| punctiflorus.               |             | 494         | Radii umbellæ.                        | ^   | 356              |
| Panctum.                    |             | 493         |                                       | O   | 358              |
| punctatus.                  |             | 493         | Radix.                                |     | 325              |
| pungens. 460 495            | 496         |             |                                       |     | 353              |
| puniceus.                   |             | 488         | Raie.                                 |     | 492              |
| purpureus.                  | •           | 487         | ramassé.                              |     | 436              |
| Pus.                        | <b>322</b>  | 352         | raméal, alis.                         | ,,, | 430              |
| pusillus.                   | •           | 473         | ~                                     | Э   | 346              |
| Putamen.                    |             | 383         | Rameau, us.                           |     | 323              |
| pycnos.                     |             | 473         | rameuse, grappe.                      | ٥.  | 359              |
| pyramidal, alis.            |             | 451         |                                       | ð   | 455              |
| pygmœus.                    | 000         | 473         | Ramulus.                              |     | 324              |
| Pyrène, a.                  | 383         | 384         | Ramus.                                |     | 323              |
| pyriforme, is.              |             | 451         | Raphe.                                |     | 396              |
| pyrros.                     | 00          |             | Raphida.                              |     | 391              |
| Pyxidium.                   | 387         | 389         | rapproché.                            |     | 436              |
| • 🗻                         |             |             | rare, us.                             |     | 436              |
| Ο,                          |             |             | raturé.                               |     | 493              |
| <b>*</b>                    |             |             | Rayon.                                |     | 358              |
| quaterné, atus, us, a       |             | 00          | Rayons médullaires.                   |     | 327              |
|                             | 465         | 466         | Rayons des ombelles.                  |     | 356              |
| quatuor.                    |             | 465         | rayonnant.                            |     | 358              |
| Queue.                      |             | 347         | rebroussées, feuilles.                |     | 408              |
| Queue de la racine.         |             | 326         | Réceptacle, wum, des                  |     | 200              |
| quinque.                    | 101         | 465         | fleurs.                               |     | 356              |
| quiné, atus.                | 465         |             | Réceptacle de la fleur.               |     | 3 <sub>7 L</sub> |
| quinconce, uncis, en        |             | 435         | Réceptacles, ula; des suc<br>propres. | S   | 312              |
| R.                          |             |             | Réceptacle des Hépatiques             | •   | 39 E             |
|                             |             |             | Réceptacle des graines.               |     | 378              |
| rabattues, feuilles.        |             | 407         | Réceptacle des Lichens.               |     | 392              |
| raccourci.                  |             | 472         | reclinatus.                           |     | 440              |
| Race.                       |             | 170*        | reconditus.                           |     | 429              |
| Racemus.                    | 222         | 359         | recourbé.                             |     | 440              |
| Rachis.                     | ააა         | 353         | rectinerves, feuilles.                |     | 336              |
| Racine.                     | •           | 325         | rectus.                               |     | 439              |
| radians.                    |             | 358         | recurpus, atus.                       |     | 440              |
| radié, atus.                |             | 367         | recutitus.                            |     | 460              |
| radical, alis.<br>radicans. |             | 302         | redressé.                             |     | 439              |
|                             |             | 441         | réfléchi, exus.                       |     | 440              |
| radicatus.<br>Radicatio.    |             | 302         | régulier, aris.                       | ,   | 475              |
| Radicallo -                 | 2.0         | 325         |                                       | -   | 365              |
| Radicelle, a. radicistorus. | <b>3</b> 98 | 325         | Rein, en                              |     | 449              |
| radiciformis.               |             | 304         | relative, position.                   |     | 432<br>/-/       |
| radicinus.                  |             | 305         | relative, grandeur.                   |     | 474              |
| radioone                    | •           | 302         | relatif, nombre.                      |     | 467              |
| radicosus.                  | 2.0         | 302         | Reliquiæ.                             |     | 335<br>426       |
| Radicule, a.                | 398         | <b>J2</b> 5 | remotus.                              |     | 436              |

| réniforme, is.           |                 | 449          | Rastellum. 398         | 3 459 | 346           |
|--------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------|---------------|
| renversé.                | 439             | 440          | Rostrum.               |       | <b>3</b> 75   |
| repandus.                | 443             | 462.         | rotaceus, æformis.     |       | 365           |
| repens.                  |                 | 44 t         | rotatus flos.          |       | 365           |
| replicatives, a, feuille | s.              | 341          | rotundatus.            | 448   | 459           |
| Reproduction, io.        |                 | 404          | rotundus.              |       | 448           |
| reproductifs, organes.   |                 | <b>368</b>   | roulées, feuilles.     |       | 342           |
| Res herbaria.            |                 | . 18         | roue, fleurs en        |       | <b>36</b> 5   |
| Réservoirs d'air.        |                 | 313          | rouge.                 |       | 487           |
| Réservoirs du suc pro    | pre.            | 312          | roux.                  |       | 487           |
| Résine, ina.             | _               | 418          | Rubor, edo.            |       | 487           |
| Résine élastique.        |                 | 419          | ruber.                 |       | 487           |
| Résine de gaïac.         |                 | 418          | rubescens, ellus.      |       | 488           |
| restans.                 |                 | 48 ı         | rude.                  | •     | 46 t          |
| Résupiné, atus.          |                 | 440          | ruderalis.             |       | 424           |
| reticulé, atus, aris.    |                 | 46 I         |                        |       | 487           |
| Reticulum.               |                 | 333          | Ruga.                  |       | 394           |
| rétiformes, feuilles.    |                 | 337          | rugosus.               |       | 462           |
| rétinerves, feuilles.    |                 | 337          | ruminatus.             |       | 461           |
| Retinaculum.             |                 | <b>3</b> 79  | runcinatus.            |       | 457           |
| retroflexus.             |                 | 440          | rupestris, icola.      |       | 424           |
| retrorsa folia.          |                 | 408          | ruptinerves, feuilles. |       | 336           |
| retrorsus.               |                 | 440          |                        |       |               |
| retusus.                 |                 | <b>159</b>   | <b>S.</b>              |       |               |
| revehentia , vasa.       |                 | 309          | 0.                     |       |               |
| revolutiva , folia.      |                 | 342          | sabulosus.             | -     | 424           |
| revolutus.               | 1               | 443          |                        |       | 373           |
| rhiziophyse, is.         |                 | 400          | Saçcharum.             |       | 413           |
| rhizanthus.              | 431             | 304          | Saccus.                |       | 375           |
| rhizocarpien, eus.       | -               | 422          | safrané.               |       | 488           |
| rhizoïdeus.              | 302             |              | sagilté, <i>atus</i> . |       | 449           |
| rhizomorphus.            |                 | 305          | saillant.              |       | 430           |
| Rhizos.                  |                 | 325          | sâle.                  |       | 491           |
| Rhizoma.                 |                 | $3_{2}3$     | salinus.               |       | 496           |
| rhomboidal, alis.        |                 | 448          | salé.                  |       | 496           |
| rhodos.                  |                 | 488          | salin.                 |       | 429           |
| ridé.                    |                 | 462          | salsuginosus.          |       | 423           |
| Ride.                    |                 | 394          | sa/sus:                | 423   | 496           |
| rimosus.                 |                 | 462          | Samare, a.             |       | 382           |
| ringentes flores.        |                 | <b>3</b> 66  | sanguin, eus.          |       | 487           |
| riparius.                |                 | 423          | sapide, idus.          |       | 496           |
| rondache, en             | ٠               | 457          | Sapor.                 |       | 496           |
| rongé.                   | 45 <sub>0</sub> | 457          | Sap-vessels.           |       | 310           |
| roridus.                 |                 | 463          | Sarcobase, is.         |       | 383           |
| rosaceus.                |                 | 435          |                        |       | 377           |
| rosacées, fleurs.        |                 | 364          | Sarcoderme, is.        |       | <b>3</b> 95 , |
| Rosette, en.             |                 | 435.         | Sarcocole.             |       | 414           |
|                          | . <b>488</b>    | 435          | Sarcocoline, a.        |       | 414           |
| rostellatus.             |                 | <b>4</b> 59. | Sarcome, a.            |       | 375           |

|                          | _                       | •                    |                            |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| Sarment, um.             | 324                     | sesqui.              | 47 I                       |
| Sarmentum (Link.)        | 349                     | Seta.                | 345                        |
| Sarmenteux, osus, aceus. |                         | Seta muscorum.       | 372                        |
| Saveur.                  | 496                     | sétacé, eus.         | 345                        |
| saxatilis, osus, icola.  | 424                     | Sève.                | 409                        |
| scaber, idus.            | 461                     | séveux vaisseaux.    | 310                        |
| scandens.                | 44 r                    | sex.                 | 465                        |
| Scaphium.                | 364                     | Sexe, us.            | 350                        |
| Scapus.                  | 353                     | sexuel, alis.        | 35⊾                        |
| scarieux, osus.          | 482                     | sexuels, organes.    | 369                        |
| scie, en                 | 455                     | siccus.              | 463                        |
| Sciilitine, a.           | 419                     | Silicule, a.         | 386                        |
| Scleranthum.             | 382                     | Silique, q.          | <b>386</b>                 |
| scrobiculatus.           | 462                     | Sillon.              | 46s                        |
| Scutelle, a.             | 392                     | sillonné.            | 461                        |
| Scutum.                  | 376                     | similis.             | 475                        |
| Scyphus. 350 353         | 373                     | similaires, parties. | 308                        |
| Sécrétion, io.           | 403                     | simple, ex.          | 454                        |
| Section, io.             | 191                     | simple feuille.      | 332                        |
| sectus.                  | 456                     | ovaire.              | 369                        |
| secundus. 435            | 440                     | fleur.               | · 468                      |
| Sedes floris.            | 371                     | périgone.            | 36o                        |
| Segment, um.             | 456                     | fruit.               | 376                        |
| semblable.               |                         | sinistrorsus.        | 44 I                       |
| Semen.                   | 475<br><b>3</b> 95      | simué, atus.         | 45 <b>6</b>                |
| Semen callosum.          | 384                     | Sinus.               | 446 456                    |
| Semen nudum.             | 380                     | Situation,           | 126* 429*                  |
| semence.                 | 395                     | Situs.               | 126* 429*                  |
| Semi.                    |                         | Skin.                | 315                        |
| semi-amplexa, folia.     | 471<br>341              | smaragdinus.         |                            |
| semi doubles, fleurs.    | 468                     | Soboles.             | 490                        |
| semi-flosculosus.        | <b>3</b> 6 <sub>7</sub> | Soie.                | 348<br>345 3 <sub>72</sub> |
| semi-flosculus.          | <b>3</b> 67             |                      | /93 2                      |
| Semaison.                | 1.                      | solide, us.          | 483 372                    |
| seminales, feuilles.     | 405                     | solitaire, arius.    | 464                        |
| Seminatio.               | 399                     | Sommeil.             | 406<br>/-C                 |
| sempervirens.            | 405                     | Somnus,              | 406                        |
| senarius, senus.         | 481                     | sordidus.            | 491                        |
| Sépale, um.              | 465                     | Soredium.            | , 35o                      |
| septem.                  | 361                     | Sorus.               | 350                        |
| Septum.                  | 466                     | Soucoupe, fleur en   | 453 365                    |
| Sónia a                  | 378                     | Soudure.             | 476* 405                   |
| Série, en                | 435                     | Souche.              | 323                        |
| serialis.                | 435                     | Sous-genre.          | . 191                      |
| Sericeus.                | <b>46</b> 0             | Soutiens.            | 343                        |
| serotinus.               | 421                     | soyeux.              | <b>.460</b>                |
| Serra, atura.            | 455                     | spadiceus.           | 487                        |
| serratus.                | 455                     | Spadice, ix.         | <b>3</b> 59                |
| Sertulum.                | 357                     | sparsus.             | 435                        |
| sessile, is.             | 438                     | Spathe, a.           | 354                        |

| Spathelle, ella.        | 368           | Stipellus.               | 371              |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
|                         | <b>3</b> 54   |                          |                  |
| Spathille, a.           |               |                          | 438              |
| spatulé, atus.          | 448           | stipité, atus.           | 334              |
| Species.                | 157*          | Stipule, a.              | 330              |
| spécifiques caractères. | 261*          | stipulacés, bourgeons.   | 170 <sup>*</sup> |
| spécifiques noms.       | 241*          |                          | •                |
| spermatique, cus.       | 495           | Stulo.                   | 348<br>316       |
| spermicus.              | 395           |                          | - :              |
| Spermoderme, is.        | <b>3</b> 95   | Stragule, a.             | 368              |
| Spermum.                | <b>3</b> 95   | Strata corticalia.       | 328              |
| Spermato-cystidium.     | 370           | cellulosa.               | 329              |
| Spermophorus.           | 378           | lignea.                  | 328              |
| sphérique, cus.         | 45 r          | Strie, ia. 461           |                  |
|                         | 393           |                          |                  |
| sphéroïde, eus.         | 451           | strictus.                | 459              |
| Spica.                  | 358           |                          | 340              |
| Spicula.                | <b>3</b> 59   | Strobilus.               | 388              |
| Spile, us.              | <b>3</b> 96   | Stroma. 390 393          | 446              |
| Spina.                  | 344           | Strophiolæ.              | 396              |
| eninescens.             | 302           | •                        | 482              |
| Spire, a.               | 441           |                          | 482              |
| spiral, alis.           | 441           |                          | 370              |
| Spithama.               | 469           |                          | 3-5              |
| spithameus.             | 470           |                          | 4.9              |
| Spongioles, $\alpha$ .  | 317           | Style, us.               | <b>3</b> 69      |
| Sponsalia.              | 404           | styptique, cus.          | <b>4</b> 96      |
| Spore, a. 39            | 5 348         | suaveolens.              | 494              |
| Sporange, ium.          | 389           | sub.                     | 300              |
| Sporangidium.           | 39ŏ           | Suber.                   | 415              |
| Sporule, a. 39.         | 5 348         | submergé, <i>ersus</i> . | 42+              |
| spuria bacca.           | 385           | suhterraneus.            | 424              |
| Squama. 33              | o 37 <b>4</b> |                          | 450              |
| squammosus bulbus.      | 331           | Suçoirs.                 | 344              |
| gommta.                 | <b>3</b> 3o   | Suc, cus.                | 409              |
| glandula.               | 355           | succulenti fructus.      | 383              |
| pappus.                 | 381           |                          | 413              |
| squarrosus.             | 461           |                          | 409              |
| Stachys.                | 358           |                          | 325              |
| Stamen.                 | 370           | Sujet.                   | 350              |
| Station , io.           | 423           | sulcatus.                | 46:              |
| stellatus, iformis.     | 435           |                          | 451              |
| Stellule, a.            | 360           |                          | 489              |
| stérile, is.            | 352           |                          | 4+               |
| Stigmate, ma.           | 370           |                          | 421              |
| Stigmates des racines.  | 317           | superflue, polygamie.    | 4                |
| stigmatostemon.         | 479           | supervolutiva folia.     | 34               |
| Stile, us.              | 369           | supère, us.              | 4                |
| Stimulus.               | 346           | supérieur, or.           |                  |
| Stipelle, a.            | 334           | Support.                 | 3                |
| . 1 74                  | 204           | Lhorn                    | •                |

| supra.             | 432              | ternatifolius.      | 298         |
|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
| suprafoliaceus.    | 433              | terraneus.          | 424         |
| suprafolius.       | 304              | terrestre, is.      | 424         |
| Surculus.          | 322 348          | tesselatus.         | 461.        |
| Surface.           | 445              | Test, ta.           | 395         |
| Surgeon.           | 348              | Testis, iculus.     | 370         |
| Suture, a.         | 378              | Tète de fleurs      | 357         |
| sylvaticus.        | 425              | Tête de la racine.  | 325         |
| sylvestris.        | 425              | teter.              | 495         |
| Symétrie, ia.      | 92*              | tetra.              | 46 <b>5</b> |
| symphyantherus.    | 478              | Tétradynamie, ia.   | 43          |
| symphyostemon.     | 477              | tétragone, us.      | 448         |
| Syncarpe, a.       | 388              | Tétragynie, ia.     | 44          |
| synantherus.       | 478 421          | Tétrandrie, ia.     | 42          |
| Syngénésie, ia.    | 42               | thalamiflorus.      | 372 43t     |
| syngénèse, us.     |                  | Thalamus (Lin.)     | 361 37E     |
| Synonymie, ia.     | 19 252*          | Thalamus (Tourn.)   | 356         |
| Synorhize, us.     | 401              |                     | 392         |
| Synzygie, ia.      | 399              | Thallus.            | 322         |
| Système, ma.       | 36               | Theca.              | 389         |
| Système sexuel.    | 42*              | Theca (Grew.)       | 370         |
| -5                 | 7-               | Thecaphore, um.     | 372         |
| Т.                 |                  | Thyrse, us.         | 35 <b>9</b> |
| T •                |                  | Tige.               | 320         |
| tabacinus.         | 487              | Tigelle.            | 398         |
| Tablier.           | <b>3</b> 66      | Tissu cellulaire.   | 368         |
| tabulatus.         | 483              | membraneux.         | 308         |
| Tache.             | 493              | tubulaire.          | 310         |
| tænianus.          | 452              | vasculaire.         | 310         |
| Talaræ.            | 364              |                     | 470         |
| Taleä.             | 349              | tombant.            | 480         |
| Tannin , inum.     | 415              | Tomentum.           | 345         |
| tardif.            | 421              | _                   | 424         |
| Taxonomie, ia.     | 19 24*           |                     | 46 E        |
| tectus.            | ~43 <sub>7</sub> | Torus.              | 37 2        |
| tegens.            | 437              | tordu, tus.         | 44E         |
| Tegment, ta.       | 33°              | tortile, is.        | 441         |
| Tegumens floraux.  | <b>3</b> 6o      | tourbeux.           | 424         |
| Tégument des Fouge | res. 355         | Trachées, eæ.       | 3,,         |
| Tegumenta.         | <b>3</b> 6o      | trachys.            | 472         |
| Tela cellulosa.    | 308              | transverse, us.     | 442         |
| tenuis.            | 473              | tri.                | 365         |
| teres.             | 449              | Triandrie, ia.      | 42          |
| ter.               | 465              | triangulaire, aris. | 448         |
| Termes hotaniques. | <b>293*</b> 296  | Tribu, us.          | 194*        |
| terminal, alis.    | 432              | tribracteatus.      | 298         |
| Terminologie, ia.  | 19 293*          | tribracteolatus.    | 298         |
| Termini.           | 293              | trichidium.         | 394         |
| terné, atus, us.   | <b>4</b> 65 466  | trichos.            | 474         |

| tricoccus.             | 378                     | $\mathbf{U}_{\bullet}$  |             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Trica.                 | 393                     | 0.                      |             |
| triduus.               | 48o                     | uliginarius, osus.      | 424         |
| trifoliatus.           | 298                     | Ulmine, ina.            | 414         |
| trifolius.             | 298                     | Ulna.                   | 470         |
| trièdre, eder.         | 450                     | Umbella.                | <b>3</b> 56 |
| triennis.              | 480                     | Umbellula.              | 356         |
| trigone, us.           | 448                     | umbilicatus.            | 446         |
| Trigynie, ia.          | 43                      | Umbilicus.              | 446         |
| trilatéral, alis.      | 45o                     | Umbilicus seminis.      | 396         |
| trimestris.            | <b>48</b> 0             | Umbo.                   | 446         |
| trimus.                | 48o                     | umbraculiformis.        | 453         |
| trinus.                | 465                     | Umbraculum.             | 353         |
| Triœcie, ia.           | 45                      | umbrosus.               | 425         |
| trioïque, oïcus.       |                         | Uncia.                  | 469         |
| triplées nervures.     | 444                     | unciolis.               | 470         |
| triple, ex.            | 465                     | undecim.                | 466         |
| tripliformes feuilles. | 33 <sub>7</sub>         | unilatéral, alis.       | 435         |
| triphyllus.            | 298                     | uniloculaires, gousses. | 386         |
| triplinerves feuilles. | <b>3</b> 3 <sub>7</sub> | uniserialis.            | 455         |
| triquetre, eter.       | 450                     | unctuosus.              | 463         |
| triste, is.            | 486                     | Uncus                   | 346         |
| triviaux, noms.        | 242                     | undulatus. 44           | 3 462       |
| trochlearis.           | 452                     | Unguis.                 | <b>3</b> 63 |
| Tronc.                 | 321                     | Unguis (mensura.)       | <b>46</b> 9 |
| Trophosperme, ium.     | 378                     | unguicularis.           | 469         |
| tropiques, fleurs.     | 409                     | unguiculatus.           | 363         |
| tronqué.               | 459                     |                         | 2 460       |
| truncatus.             | 45 <u>9</u>             | unique, cus.            | 464         |
| Truncus.               | 321                     | unisexuel, alis.        | 351         |
| Truncus subterraneus.  | 325                     | unipetalus.             | 304         |
| Tuba.                  | · 370                   | un, unus, i.            | 465         |
| Tube ( Vaill.)         | 370                     | Ura.                    | 347         |
| Tube, us, (Mirb.)      | 310                     | urcéolaires, glandes.   | 318         |
| tubæformis.            | 454                     | urceolatus.             | <b>4</b> 53 |
| Tubercule, tubérosité. | 326                     | urceolata corolla.      | 366         |
| Tuber, tuberculum.     | 326                     | Urcéole, olus.          | 375         |
| Tubercule, um. (Ach.)  | 372                     | urens.                  | 496         |
| tubuleuse fleur.       | <b>3</b> 65             | utriculaires , glandes. | 347         |
| tubuleux, osus.        | 455                     | utriculaire tissu.      | 309         |
| tubuleux, fleuron.     | <b>3</b> 66             | Utricule, us.           | 309         |
| tube, fleur en         | 365                     | Utriculus (Gærtn.)      | 381         |
| Tube, us.              | <b>3</b> 63             | Utricules fibreuses.    | 310         |
| Tunique, ca.           | 33 ı                    | utriculeux, osus, aris. | 483         |
| Tunique interne.       | 395                     |                         | -           |
| Turiou, io. 324        | 33 <sub>1</sub>         | $\mathbf{V}_{-}$        |             |
| Turpentine-vessels.    | 313                     | . •                     |             |
|                        |                         | vaccinus.               | 48          |
| •                      |                         | vacuus.                 | ∡83         |

| vaginans, atus.         438         vésiculeux, osus, atus, aris.         483           vaginerres, feuilles.         337         vespertinus.         421           vaginerres, feuilles.         337         vespertinus.         421           vaginerres, feuilles.         337         vide.         483           Vaginelle, a.         391         367         vide.         483           Vaginelle, a.         391         367         villes.         483           Vajsseaux conducteurs de l'aura seminalis.         370         villus.         318         345           Vaisseaux propres.         312         vinealis.         425         villus.         324           Valves du fruit.         378         violot, aceus.         425         violon, en         457           Valves des Spathes.         354         violon, en         457         474           Valves des Spathes.         354         violon, en         457           Valves des Spathes.         358         virgatus.         474           Valves des Spathes.         358         virgutus.         474           Valve a.         368         virgatus.         474           Valve a.         368         virguts.         43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vagina.                   | 333    | Vesicula (Wild.)                            | 335        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|
| vagiformes, feuilles.       337       yespertinus.       421         vaginerves, feuilles.       337       Vexillum.       364         vaginelle, a.       334       vide.       483         Vaginelle, a.       391       367       villosus.       462         Vaisseaux conducteurs de l'aura seminalis.       370       Villus.       318       345         Valves du fruit.       378       Vimen.       324         Valves du fruit.       378       violon, en       457         Valves des Glumes.       368       violon, en       457         Valves des Spathes.       354       virgultum.       324         Valves des Spathes.       354       virgultum.       324         Valves des Glumes.       368       violon, en       457         valves des Spathes.       354       virgultum.       324         Valves des Glumes.       368       violon, en       457         valves des Spathes.       354       virgultum.       324         Valve, ula.       378       354       96       474         valve, ula.       378       354       96       495         valva, ula.       378       354       368       virid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |        | vésiculeux, osus, atus, aris.               | 483        |
| vaginerves, feuilles.       337       Vexillum.       364         vaginatus.       437       438       vicenus.       468         Vaginelle, a.       391       367       vide.       483         Vaisseaux.       301       Villus.       318       345         Vaisseaux conducteurs de l'aura seminalis.       270       Villus.       318       345         Vaisseaux propres.       312       vinen.       324         Valves des Glumes.       368       violet, aceus.       487         Valves des Spathes.       354       violet, aceus.       497         Valves des Spathes.       354       violet, aceus.       497         Valves des Spathes.       358       virgutum.       324         Valves des Spathes.       368       virgutus.       475         Valves des Spathes.       378       368       virgutus.       495         Valves des Spathes.       378       virgutus.       495         Valves des Glumes.       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vagiformes, feuilles.     | 337    | vespertinus.                                |            |
| vaginatus.         437         438         vicenus.         466           Vaginelle, a.         334         vide.         483           Vaginelle, a.         391         367         vilde.         483           Vaisseaux.         310         villus.         318         345           Vaisseaux conducteurs de l'aura seminalis.         570         Villus.         318         345           Vaisseaux propres.         312         vine.         324         225           Valves du fruit.         378         vineux.         425         425           Valves des Glumes.         368         violon, en         457         457         497         497         498         492         494         494         494         494         494         494         494         494         494         496         496         496         496         497         493         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496         496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vaginerves, feuilles.     | 337    |                                             | 364        |
| Vaginelle, a.       391 367       vide.       483         Vaisseaux.       301 367       villosus.       462         Vaisseaux conducteurs de l'aura seminalis.       370       Villus.       318 345         Vaisseaux propres.       312       vinealis.       425         Valves du fruit.       378       violet, aceus.       487         Valves des Glumes.       368       vicolet, aceus.       487         Valves des Spathes.       354       violet, aceus.       487         Valves des Spathes.       358       violet, aceus.       487         Valves des Spathes.       354       virgatus.       474         Valves des Spathes.       358       violet, aceus.       487         Valves des Spathes.       358       vicul.       302         Valves des Spathes.       358       vicul.       302         Valves des Spathes.       358       vicul.       302         Valves des Spathes.       368       vicul.       302         Valves des Spathes.       368       vicul.       302         Valves.       368       vicul.       302         Variation.       402       vicul.       303         Vasculars.       475 <td>vaginatus. 43</td> <td></td> <td>vicenus.</td> <td><b>466</b></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vaginatus. 43             |        | vicenus.                                    | <b>466</b> |
| Vaginule, a.       391 367       villosus.       462         Vaisseaux.       310       Villus.       318 345         Vaisseaux conducteurs de l'aura seminalis.       viginti.       466         Vaives du fruit.       378       vinealis.       425         Valves des Glumes.       368       violon, en       457         Valves des Spathes.       378       virgatus.       474         Valves des Spathes.       378       virgatus.       495         Valve a.       402       virgatus.       460         Varietét, as.       476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |        |                                             |            |
| Vaisseaux conducteurs de l'aura seminalis. 370 Viilus. 318 345 Vaisseaux propres. 312 vinealis. 425 Valves du fruit. 378 violet , aceus. 487 Valves des Glumes. 368 violon , en 457 Valves des Spathes. 354 virgatus. 474 valvaceus. 378 354 368 vireux , osus. 495 valvatus. 378 354 368 vireux , osus. 495 varieté , as. 367 168* visqueux , cidus, cesus. 463 496 varieté , as. 160* 168* visqueux , cidus, cesus. 463 496 variente , as. 160* 168* visqueux , cidus, cesus. 463 496 variente , as. 160* 168* visqueux , cidus, cesus. 463 496 variente , as. 160* 168* visqueux , cidus, cesus. 463 496 variente , as. 160* 168* visqueux , cidus, cesus. 463 496 variente , as. 310 Viteum. 329 400 vascularis. 454 Viticulæ. 399 400 vascularis , végétaux. 207* vivace. 480 Vasculum. 335 voilé. 437 Vefétati , abile. 9* 308 Veines. 333 voilé. 437 Veines. 333 voiluts. 443 voluta folia, 342 Veines. 345 Vrille. 343 Vrille. 343 Vrille. 343 Vrille. 343 Vrille. 343 Vrille. 343 Vricille , us. 433 verticille , us. 433 verticille , as. 433 Verrue , ca. 346 Vésicule , a. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vaginule, a. 3            | 367    | villosus.                                   | 462        |
| Vaisseaux conducteurs de l'aura seminalis. 370 Vimen. 324 Vaisseaux propres. 312 vinealis. 425 Valves du fruit. 378 violet , aceus. 487 Valves des Glumes. 368 violon , en 457 Valves des Spathes. 354 vireux , osus. 426 Valvea , ula. 378 354 368 vireux , osus. 426 Variation , io. 168* Viror , edo. 439 Variété , as. 160* 168* visible , ibilis. 428 variegatus. 493 vitellinus. 489 Vasa. 310 Vitellus. 399 400 vascularis , tissu. 310 vasculaire , tissu. 310 vasculaire , végétaux. 207* vivace. 489 Vasculum. 335 Végétal , abile. 9* 308 Veines. 345 Veines. 345 Veines. 345 Veines. 345 Velours. 445 Velumen. 345 Velumen. 345 Verticille , us. 426 Verticille , us. 427 Verticille , atus. 438 Verrue , ca. 346 Vésicule , a. 335 Vésicule , a. 335 Vésicule , a. 335 Verrue , ca. 346 Vésicule , a. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vaisseaux.                | 310    | Villus. 318                                 | 345        |
| Vaisseaux propres.   312   vinealis.   425   Valves du fruit.   378   violet, aceus.   487   Valves des Glumes.   368   violon, en   457   Valves des Spathes.   354   virgatus.   474   Valva, ula.   378   354   368   virgultum.   324   Valva, ula.   378   virgultum.   324   Valva, ula.   378   virgultum.   324   Valva, osus.   495   virdis, escens, idulus.   490   Varieté, as.   160* 168*   Viror, edo.   490   Varieté, as.   160* 168*   Visqueux, cidus, eesus.   463   496   Viscum.   416   Viscum.   416   visible, ibilis.   428   Viscum.   475   493   vitellius.   399   400   vascularis.   454   Viticulæ.   349   Vasculaire, tissu.   310   viticulosus.   349   Visculum.   335   viticulosus.   349   Vesculaire, tissu.   336   volubile, ilis.   441   Vegétal, abile.   9* 308   volubile, ilis.   442   Vegétal, abile.   9* 308   volubile, ilis.   442   Vegétal, abile.   343   volutas.   443   Velumen.   345   Ville.   343   Velumen.   345   Ville.   343   Verlicille, atus.   436   Vesicule, atus.   437   Verticille, atus.   438   Verrue, ca.   346   Vésicule, atus.   438   Verrue, ca.   346   Vésicule, atus.   438   Vésicule, atus.   439   Vésicule, atus.   432   Vésicule, atus.   433   Verrue, ca.   346   Vésicule, atus.   348   Vésicule, atus.   349   Viscum.   457   Viscom.   459   Viscom.   450   Viscom.   |                           |        |                                             |            |
| Valves du fruit. 378 violet, aceus. 487 Valves des Glumes. 368 violon, en 457 Valves des Spathes. 354 virgatus. 474 Valva, ula. 378 354 368 virgatus. 495 valvatus. 378 vireux, osus. 495 valvatus. 378 vireux, osus. 495 varieté, as. 160* 168* Viror, edo. 490 Variété, as. 160* 168* Visqueux, cidus, cesus. 463 496 variegatus. 493 visqueux, cidus, cesus. 463 496 variable, abilis. 475 visible, ibilis. 428 vasculaire, tissu. 310 vitellus. 399 400 vasculaires, végétaux. 207* vivace. 480 vasculaires, végétaux. 207* vivace. 480 vasculaires, végétaux. 207* vivace. 480 vence. 333 volutus. 443 velnes. 335 voluta folia, 344 velnes. 335 voluta folia, 345 velumen. 345 Vrille. 343 velumen. 345 Vrille. 343 vertical, alis. 438 vert. 490 Vertex, Sommet. 445 vertical, alis. 433 verticillé, atus. 433 verticillé, atus. 433 verticillé, atus. 433 verrue, ca. 346 Vésicule, a. 335 Vésicule, a. 336 Vésicu |                           | 370    |                                             | 324        |
| Valves du fruit. 378 violet , aceus. 457 Valves des Glumes. 368 violon , en 457 Valves des Spathes. 354 violon , en 457 Valves des Spathes. 354 virgatus. 324 Valva , ula. 378 354 368 vireux , osus. 495 valvatus. 378 viridis , escens , idulus. 490 Variété , as. 160* 168* visqueux , cidus , cesus. 463 496 variegatus. 493 Viscume 416 variable , abilis. 475 493 vitellinus. 489 Vasa. 310 Vitellus. 399 400 vascularis. 454 Viticulæ. 349 vasculaires , végétaux. 207* vivace. 480 Vasculum. 335 voilé. 437 Végétal , abile. 9* 308 volubile , ilis. 441 Végétation , io. 402 voluta folia, 342 velnes. 333 velnes. 437 Velumen. 345 Velumen. 345 Velumen. 345 Velumen. 345 Verlue , as. 439 Verticille , us. 439 Verticille , us. 433 verticillé , atus. 433 Verrue , ca. 346 Vésicule , a. 335 Vésicule , a. 336 Vésicule  |                           |        |                                             | 425        |
| Valves des Glumes. 368 violon, en 457 Valves des Spathes. 354 virgatus. 474 valvaceus. 378 354 368 virgatus. 475 valvatus. 378 viridis, escens, idulus. 490 Variation, io. 168* Viror, edo. 490 Variété, as. 160* 168* Visqueux, cidus, cesus. 463 496 variegatus. 493 Viscum. 416 variable, abilis. 475 varius. 475 493 vitellus. 399 400 vascularis. 454 Viticulæ. 349 vasculaire, tissu. 310 vitellus. 399 400 vasculaire, tissu. 310 viticulæs. 349 vasculaire, tissu. 320* vivace. 480 Vasculum. 335 voilé. 437 Vegétal, abile. 9* 308 volubile, ilis. 441 Végétal, abile. 9* 308 volubile, ilis. 441 Végétation, io. 402 voluta folia, 342 velnes. 333 velatus. 437 Volva. 355 Velumen. 345 Velumen. 345 Velumen. 345 Verluene. 345 Verluene. 345 Verluene. 345 Verlue, 23 vernalis, nus. 421 vernissé, icosus. 460 versatilis. 438 vert. 490 Vertex, Sommet. 445 vertical, alis. 439 Verticille, us. 433 verticille, atus. 433 Verue, ca. 346 Vésicule, a. 335 Verue, ca. 346 Vésicule, a. 335 Vésicule, | Valves du fruit.          | 378    | violet, aceus.                              |            |
| Valves des Spathes. 354 virgatus. 378 Virgultum. 324 Valva, ula. 378 354 368 vireux, osus. 495 valvatus. 378 Virgultum. 324 Vireux, osus. 495 valvatus. 378 Viror, edo. 490 Variété, as. 160* 168* visqueux, cidus, cesus. 463 496 variegatus. 493 Viscum. 416 visqueux, cidus, cesus. 463 496 variegatus. 493 vitellinus. 489 Viscum. 416 visible, ibilis. 428 varius. 454 Viticulæ. 349 400 vascularis. 454 Viticulæ. 349 400 vasculaire, tissu. 310 viticulosus. 349 vasculaires, végétaux. 207* vivace. 480 Vasculum. 335 voilé. 437 Voilé. 437 Voilé. 437 Voile. 333 volutus. 441 Veines. 333 volutus. 442 voluta folia, 342 voluta folia, 342 voluta. 437 Volva. 355 Vrille. 343 Volva. 355 Vrille. 343 Volva. 345 Vrille. 343 Vulva vegetabilium. 370 Venæ. 430 Vulva vegetabilium. 370 Vertex, Sommet. 445 Vulva vegetabilium. 327 Verticille, us. 433 verticillé, atus. 433 Verrue, ca. 346 Vésicule, a.  | Valves des Glumes.        |        | violon, en                                  | 457        |
| valvaceus.       378       Virgultum.       324         Valva , ula.       378       354       368       virgultum.       324         valvatus.       378       virgultum.       495         variation, io.       168*       Viror, edo.       490         Variété, as.       160* 168*       visqueux, cidus, cesus. 463 496         variesqatus.       493       Viscum.       416         varius.       475 493       vitculms.       489         Vasa.       310       Vitellus.       399 400         vascularis.       454       Viticulæ.       349         vascularis.       9* 308       volié.       437         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       444         Végétation, io.       402       voluta folia,       343         velours.       345       Vrille.       343         velours.       436       Vulva vegetabilium.       370 <td></td> <td>354</td> <td></td> <td>474</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 354    |                                             | 474        |
| valvatus.       378       viridis, escens, idulus.       490         Variation, io.       168*       Viror, edo.       490         Variété, as.       160*       168*       viror, edo.       490         Variété, as.       160*       168*       visqueux, cidus, cesus.       463       496         variegatus.       493       Viscum.       416         varius.       475       493       visible, ibilis.       428         Vasc.       310       vitellinus.       399       400         vascularis.       454       Viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       310       viticulosus.       349         vasculaire, tissu.       310       viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       300       viticulosus.       349         vasculaire, végétaux.       207*       vivace.       480         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         Velours.       345       Volva.       355         Velumen.       345       Ville.       343         vernalis, nus.       430       430         vertic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | valvaceus.                | 378    |                                             | 324        |
| valvatus.       378       viridis, escens, idulus.       490         Variation, io.       168*       Viror, edo.       490         Variété, as.       160*       168*       viror, edo.       490         Variété, as.       160*       168*       visqueux, cidus, cesus.       463       496         variegatus.       493       Viscum.       416         varius.       475       493       visible, ibilis.       428         Vasc.       310       vitellinus.       399       400         vascularis.       454       Viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       310       viticulosus.       349         vasculaire, tissu.       310       viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       300       viticulosus.       349         vasculaire, végétaux.       207*       vivace.       480         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         Velours.       345       Volva.       355         Velumen.       345       Ville.       343         vernalis, nus.       430       430         vertic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valva, ula. 378 3         | 54 368 | vireux, osus.                               | 495        |
| Variété, as.       160* 168*       visqueux, cidus, cesus. 463 496         variegatus.       493       Viscum.       416         variable, abilis.       475       visible, ibilis.       428         varius.       475       493       vitellinus.       489         Vasa.       310       Vitellus.       399       400         vascularis.       454       Viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       207*       vivace.       480         vasculaires, végétaux.       207*       vivace.       480         Vasculum.       335       voilé.       437         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         Velours.       345       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333       Vulva vegetabilium.       327         Verticille, us.       438       439       430         Verticillé, atus.       433       430       432         Vésicule, a.       346       245       246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |        | viridis, escens, idulus.                    |            |
| Variété, as.       160* 168*       visqueux, cidus, cesus. 463 496         variegatus.       493       Viscum.       416         variable, abilis.       475       visible, ibilis.       428         varius.       475       493       vitellinus.       489         Vasa.       310       Vitellus.       399       400         vascularis.       454       Viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       207*       vivace.       480         vasculaires, végétaux.       207*       vivace.       480         Vasculum.       335       voilé.       437         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         Velours.       345       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333       Vulva vegetabilium.       327         Verticille, us.       438       439       430         Verticillé, atus.       433       430       432         Vésicule, a.       346       245       246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Variation , io.           | 168*   | Viror, edo.                                 | 490        |
| variable, abilis.       475       visible, ibilis.       428         varius.       475       493       vitellinus.       489         Vasa.       310       Vitellus.       399       400         vascularis.       454       Viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       310       viticulosus.       349         vasculaires, végétaux.       207*       vivace.       480         Vasculum.       335       voilé.       437         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         velatus.       437       Volva.       355         velatus.       437       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venca.       438       Xylon.       489         vertical, alis.       438       Xylon.       432         Verticillé, atus.       433       ypomenus.       432         Vésicule, a.       345       Z. <td>Variété, as. 160</td> <td>* 168*</td> <td>visqueux , <i>cidus</i> , <i>cesus.</i> 463</td> <td>3 496</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Variété, as. 160          | * 168* | visqueux , <i>cidus</i> , <i>cesus.</i> 463 | 3 496      |
| variable, abilis.       475       visible, ibilis.       428         varius.       475       493       vitellinus.       489         Vasa.       310       Vitellus.       399       400         vascularis.       454       Viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       207*       vivace.       480         vasculum.       335       voilé.       437         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         veines.       333       voluta.       343         velatus.       437       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       438       Xylon.       327         Vertex, Sommet.       445       439       Y.         Verticillé, atus.       433       ypomenus.       432         Vésicule, a.       346       Z.         Vésicule, a.       345       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 493    |                                             | 416        |
| varius.       475       493       vitellinus.       399       400         vascularis.       454       Viticulæ.       349       400         vasculaire, tissu.       310       viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       207*       vivace.       480         vasculum.       335       voilé.       437         Végétal, abile.       9*       308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         Veines.       333       volutus.       443         velatus.       437       Volva.       355         Velumen.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       438       Xylon.       327         Vertex, Sommet.       445       439       Y.         Verticillé, atus.       433       ypomenus.       432         Vésicule, a.       346       Z.         Vésicule, a.       345       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | variable, <i>abilis</i> . | 475    | visible, <i>ibilis</i> .                    |            |
| vascularis.       454       Viticulæ.       349         vasculaire, tissu.       310       viticulosus.       349         vasculaires, végétaux.       207*       vivace.       480         Vasculum.       335       voilé.       437         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         Veines.       333       volutus.       443         velatus.       437       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333       vergetabilium.       370         Venæ.       438       xanthos.       489         verticille, ins.       445       445         verticille, alis.       433       ypomenus.       432         Verrue, ca.       346       7         Vésicule, a.       335       7         Vésicule, a.       335       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | varius. 4                 | 75 493 | vitellinus.                                 | 489        |
| vasculaire, tissu.       310       viticulosus.       349         vasculaires, végétaux.       207*       vivace.       480         Vasculum.       335       voilé.       437         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         Veines.       333       volutus.       443         velatus.       437       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venac.       438       xanthos.       489         vernissé, icosus.       446       438       xanthos.       489         vertex, Sommet.       445       430       Y.         Verticille, us.       433       ypomenus.       432         Verrue, ca.       346       Z.         Vésicule, a.       335       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |        | - 3.7                                       |            |
| vasculaires , végétaux.       207* vivace.       480         Vasculum.       335 voilé.       437         Végétal , abile.       9* 308 volubile, ilis.       441         Végétation , io.       402 voluta folia.       342         Veines.       333 volutus.       443         velatus.       437 Volva.       355         Velours.       345 Vrille.       343         Velumen.       345 Vulva vegetabilium.       370         Venac.       333       vergetabilium.       370         Vernissé , icosus.       460 versatilis.       438 xanthos.       489         Vertex , Sommet.       445 vertical , alis.       430 ypomenus.       Y.         Verticillé , atus.       433 verticillé , atus.       433 verticillé , atus.       432 verticillé , atus.       432 verticillé , atus.         Vésicule , a.       335 verticillé , atus.       346 verticillé , atus.       347 verticillé , atus.       348 verticillé , atus.       348 verticillé , atus.       349 verticillé , atus.       340 verticillé , atus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |            |
| Vasculum.       335       voilé.       437         Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       441         Végétation, io.       402       voluta folia.       342         Veines.       333       volutus.       443         velatus.       437       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Vena.       333       vergetabilium.       370         Vena.       438       xanthos.       489         versatilis.       438       xanthos.       489         Vertex, Sommet.       445       Yolon.       327         Verticille, us.       433       ypomenus.       432         Verrue, ca.       346       Zolone       Zolone         Vésicule, a.       335       Zolone       Zolone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |        |                                             |            |
| Végétal, abile.       9* 308       volubile, ilis.       44t         Végétation, io.       402       voluta folia,       342         Veines.       333       volutus.       443         velatus.       437       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333       X.       333         vernalis, nus.       421       X.       X.         vernissé, icosus.       460       438       xanthos.       489         vert.       490       Xylon.       327         Vertex, Sommet.       445       Y.       Y.         Verticille, alis.       433       ypomenus.       432         Verrue, ca.       346       Z.       Z.         Vésicule, a.       335       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |        |                                             |            |
| Végétation , io.       402       voluta folia,       343         Veines.       333       volutus.       443         velatus.       437       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333       X.         vernalis, nus.       421       X.         vernissé , icosus.       460       Xanthos.       489         vert.       490       Xylon.       327         Vertex, Sommet.       445       Y.       Y.         verticille , alis.       433       ypomenus.       432         Verrue , ca.       346       Z.         Vésicule , a.       335       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |        |                                             |            |
| Veines.       333       volutus.       443         velatus.       437       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333       Vulva vegetabilium.       370         Vernissé, icosus.       460       Xanthos.       489         versatilis.       438       xanthos.       489         Vertex, Sommet.       445       Yourdeant Sommet.       Yourdeant Sommet.         Verticille, us.       433       ypomenus.       432         Verticillé, atus.       433       ypomenus.       432         Vésicule, a.       335       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Végétal, abile.           |        |                                             |            |
| velatus.       437       Volva.       355         Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333         vernalis, nus.       421       X.         vernissé, icosus.       460       xanthos.       489         vert.       490       Xylon.       327         Vertex, Sommet.       445       Y.       Y.         verticille, us.       433       ypomenus.       432         Verrue, ca.       346       Z.       Z.         Vésicule, a.       335       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Végétation , io.          |        | =                                           |            |
| Velours.       345       Vrille.       343         Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333         vernalis, nus.       421       X.         vernissé, icosus.       460       xanthos.       489         vert.       490       Xylon.       327         Vertex, Sommet.       445       Y.       Y.         vertical, alis.       433       Ypomenus.       432         Verrue, ca.       346       Z.       Y.         Vésicule, a.       335       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |        |                                             |            |
| Velumen.       345       Vulva vegetabilium.       370         Venæ.       333         vernalis, nus.       421       X.         vernissé, icosus.       460       Xanthos.       489         vert.       490       Xylon.       327         Vertex, Sommet.       445       Yertical, alis.       433       Yerticillé, atus.       433         Verticillé, atus.       433       ypomenus.       432         Vésicule, a.       346       Z.         Vésicule, a.       335       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |        |                                             |            |
| Venæ.       333         vernalis, nus.       421         vernissé, icosus.       460         versatilis.       438         vert.       490         Vertex, Sommet.       445         vertical, alis.       439         Verticillé, us.       433         verticillé, atus.       433         verrue, ca.       346         Vésicule, a.       335         Vésicule, a.       335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Velours.                  |        |                                             |            |
| vernalis, nus.       421       X.         vernissé, icosus.       460       Xanthos.       489         versatilis.       438       Xanthos.       489         Vertex, Sommet.       445       Yentical, alis.       439       Yenticille, us.       Yenticille, atus.       433       Yenticille, atus.       433       Yenticille, atus.       432         Verrue, ca.       346       Zenticille, atus.       335       Zenticille, atus.       Zenticille, atus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Velumen.                  |        | Vulva vegetabilium.                         | 370        |
| vernissé, icosus. versatilis. vert. 438 438 438 439 445 45 Vertex, Sommet. 445 verticille, us. Verticillé, atus. Verticillé, atus. Verrue, ca. Vésicule, a. Vésicule, (Crown)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |        | <b>75:7</b> *                               |            |
| versatilis.       438       xantnos.       489         vert.       490       Xylon.       327         Vertex, Sommet.       445       Yertical, alis.       439       Yerticille, alis.       Yerticille, alis.       433         verticillé, atus.       433       ypomenus.       432         Vésicule, ca.       346       Zerticille, alis.       Zerticille, alis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |        | $oldsymbol{X_{oldsymbol{\cdot}}}$           |            |
| Vert.       490       Xylon.       327         Vertex, Sommet.       445         vertical, alis.       439       Y.         Verticille, us.       433       ypomenus.         verticille, atus.       433       ypomenus.         Vésicule, a.       346       Z.         Vésicule, a.       335       Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |        | ranthos                                     | /Rn        |
| Vertex, Sommet.  Vertical, alis.  Verticille, us.  Verticillé, atus.  Verrue, ca.  Vésicule, a.  Vésicule, Comment.  445  439  Yomenus.  Yomenus.  432  Yerrue, ca.  346  Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |        |                                             |            |
| Verticille, us. 439 Verticille, us. 433 verticillé, atus. 433 Verrue, ca. 346 Vésicule, a. 335 Vésicule, Comp. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |        | 21,1011                                     | 327        |
| Verticille, us. 433 verticillé, atus. 433 Verrue, ca. 346 Vésicule, a. 335 Vésicule, Comp. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        | <b>T</b> 7                                  |            |
| Verrue, ca. 346 Vésicule, a. 335 Vésicule, Comp. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 439    | r.                                          |            |
| Verrue, ca. 346<br>Vésicule, a. 335<br>Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 455    | ypomenus.                                   | 432        |
| Vésicule, a. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |        | • •                                         |            |
| Végicale (Carry)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Véricule                  |        | 7                                           |            |
| zoné, atus. 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vésicule, a.              |        | ,                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vesicale ( Grew.)         | 209    | zoné, atus.                                 | 493        |

A MONTPELLIER,
De l'Imprimerie de JEAN MARTEL AîNÉ, près l'Hôtel de la Présecture,
N.º 62. Au 1813.



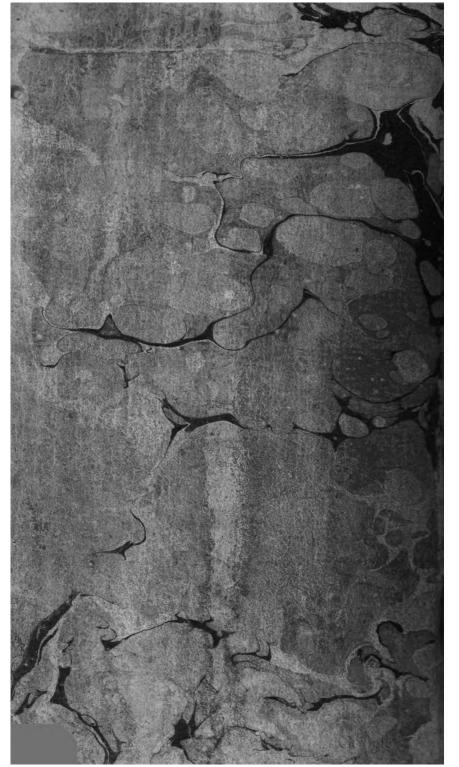



